

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + Ne pas supprimer l'attribution Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a>

Vet. Fr. III B. 2718

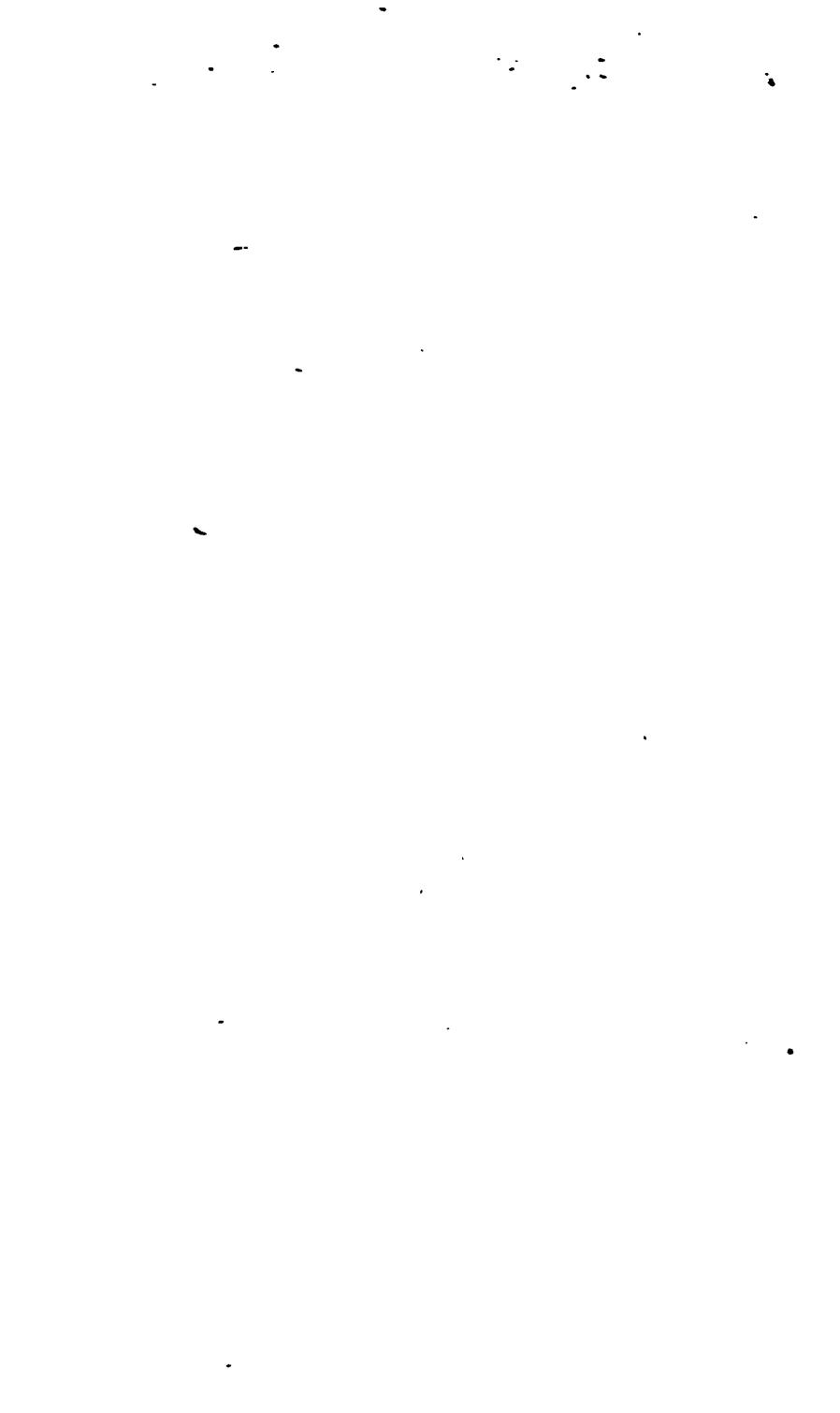

. • . • . . . . • 1 • . • • . .

# OEUVRES DE BOSSUET.

TOME IX.

# Se Erouveur

#### A VERSAILLES,

LEBEL, Éditeur, imprimeur du Roi et de l'Évêché, rue Satory, n.º 122.

### A PARIS,

LE NORMANT, imprimeur-libraire, rue de Seine, n.º 8;
PILLET, imprimeur-libraire, rue Christine, n.º 5;
BRUNOT-LABBE, libraire, quai des Augustins, n.º 33;
BLAISE, libraire, quai des Augustins, n.º 61;
LE CLÈRE, libraire, quai des Augustins, n.º 51;
BOSSANGE ET MASSON, imprimeurs-libraires, rue de Tournon;
RENOUARD, libraire, rue Saint-André-des-Arts;
TREUTTEL ET VURTS, libraires, rue de Bourbon;
FOUCAULT, libraire, quai des Augustins, n.º 17;
AUDOT, libraire, rue des Mathurins-Saint-Jacques,

ET A BRUXELLES,

LE CHARLIER, libraire.

CHEZ

# OEUVRES DE BOSSUET,

ÉVÉQUE DE MEAUX,

REVUES SUR LES MANUSCRITS ORIGINAUX, ET LES ÉDITIONS LES PLUS CORRECTES.

TOME IX.



A VERSAILLES,

DE L'IMPRIMERIE DE J. A. LEBEL,

IMPRIMEUR DU ROI.

1815.

Vet. Fr. III B. 2718

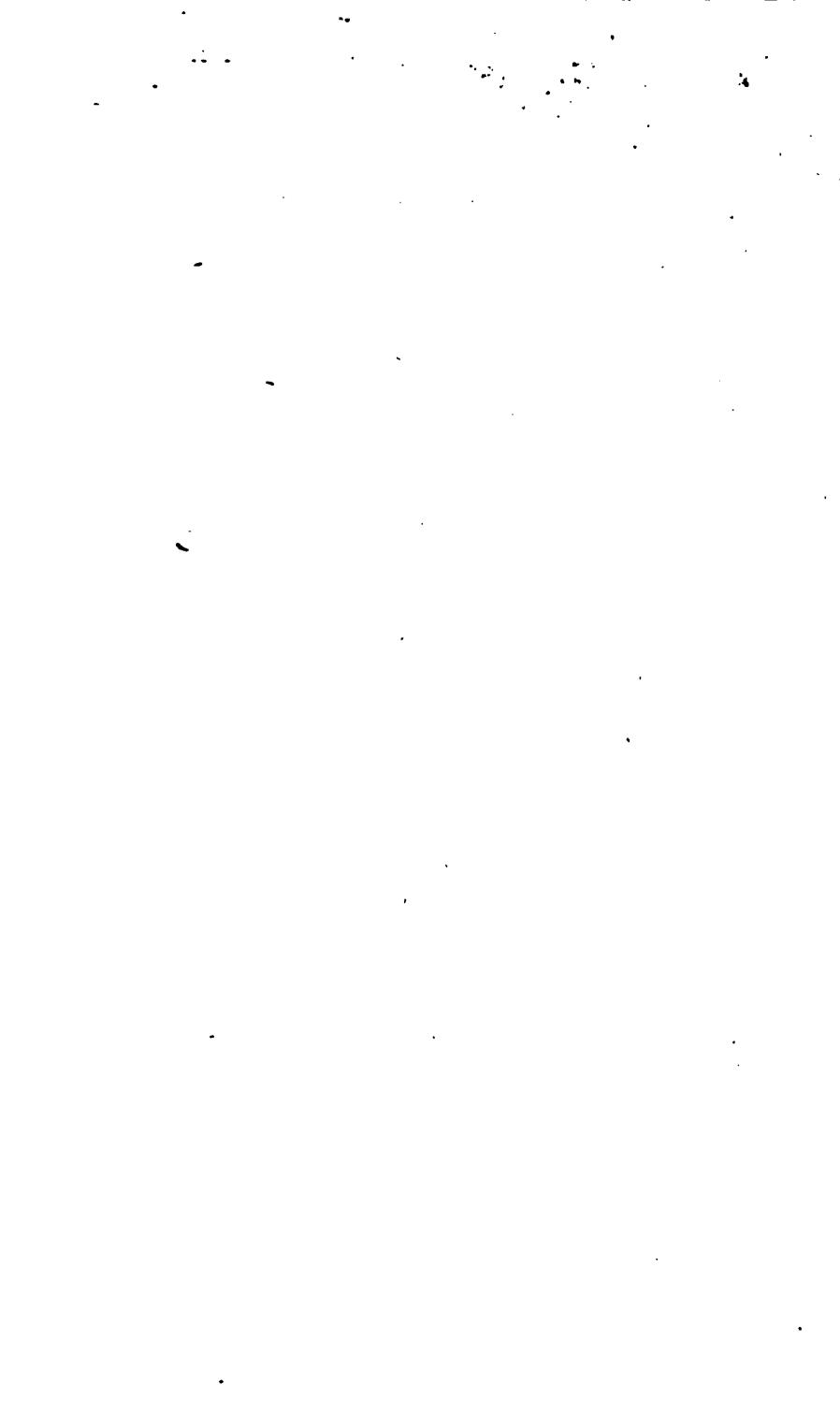

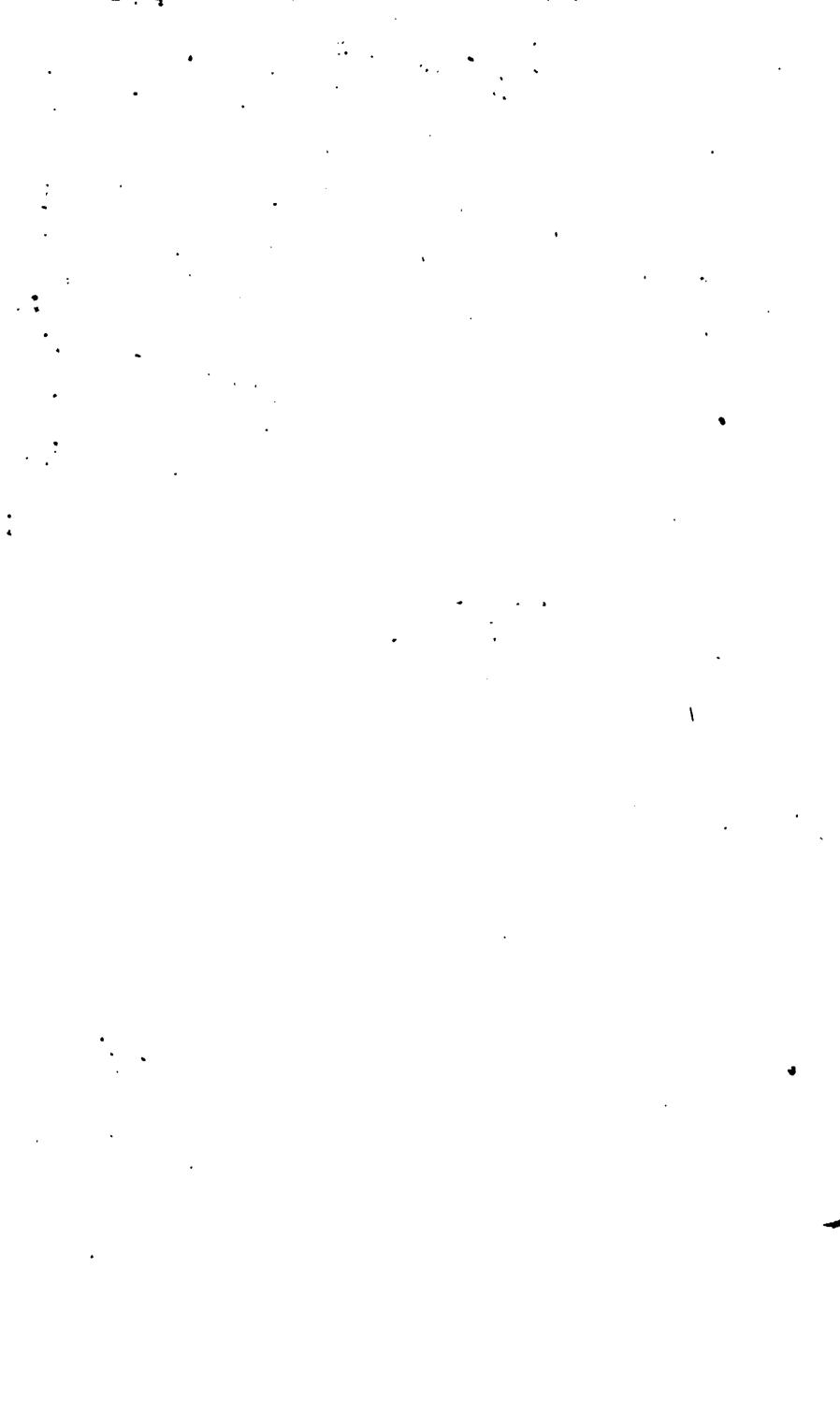

# OEUVRES DE BOSSUET.

TOME IX.

## AVERTISSEMENT.

De tous les sermons de Jésus-Christ, les plus remarquables par la circonstance du temps, sont :

Premièrement, celui qu'il a fait sur la montagne au commencement de sa prédication, où sont compris les principaux préceptes de la loi nouvelle, et où l'on voit quel en est l'esprit:

Secondement, ceux qu'il a faits sur la fin de sa vie, depuis son entrée triomphante en Jérusalem, jusqu'à sa mort : dont le plus remarquable est encore celui qu'il fit au temps de la cène; et depuis, jusqu'à la nuit de son agonie dans le jardin des Oliviers.

Nous allons distribuer par journées la lecture du sermon de notre Seigneur sur la montagne, et de ceux dont nous venons de parler: en sorte qu'à chaque journée on puisse employer à de pieuses méditations un quartd'heure le matin, et autant le soir.

A chaque vérité qui sera proposée, il faut s'arrêter un peu en faisant un acte de foi : Je crois ; cela est vrai : celui qui le dit est la vérité même.

Ainsi il faut regarder cette vérité particulière qu'il a révélée, comme une parcelle de la vérité qui est Jésus-Christ même : c'est-à-dire, qui est Dieu même; mais Dieu s'approchant de nous, se communiquant et s'unissant à nous. Car voilà ce que c'est que Jésus-Christ.

Il saut donc considérer cette vérité particulière qu'il a révélée de sa propre bouche; s'y attacher par le cœur; l'aimer: parce qu'elle nous unit à Dieu par Jésus-Christ, qui nous l'a enseignée, et qui nous a dit qu'il étoit la voie, la vérité, et la vie (1).

<sup>(1)</sup> Jean. XIV. 6.

# MÉDITATIONS

SUR

## L'ÉVANGILE.

## SERMON

DE NOTRE SEIGNEUR SUR LA MONTAGNE.

Matth. chap. v, vi, vii.

#### PREMIER JOUR.

Abrégé du sermon. La félicité éternelle proposée sous divers noms dans les huit béatitudes. Matth. V. 1, 12.

Tour le but de l'homme est d'être heureux. Jésus-Christ n'est venu que pour nous en donner le moyen. Mettre le bonheur où il faut, c'est la source de tout le bien; et la source de tout mal, est de le mettre où il ne faut pas. Disons donc : Je veux être . heureux. Voyons comment : voyons la fin où consiste le bonheur : voyons les moyens d'y parvenir.

La fin est à chacune des huit béatitudes; car c'est partout la félicité éternelle sous divers noms. A la première béatitude, comme royaume. A la

seconde, comme la terre promise. A la troisième, comme la véritable et parfaite consolation. A la quatrième, comme le rassasiement de tous nos désirs. A la cinquième, comme la dernière miséricorde qui ôtera tous les maux, et donnera tous les biens. A la sixième, sous son propre nom, qui est la vue de Dieu. A la septième, comme la perfection de notre adoption. A la huitième, encore une fois, comme le royaume des cieux. Voilà donc la fin partout; mais comme il y a plusieurs moyens, chaque béatitude en propose un; et tous ensemble rendent l'homme heureux.

Si le sermon sur la montagne est l'abrégé de toute la doctrine chrétienne; les huit béatitudes sont l'abrégé de tout le sermon sur la montagne.

Si Jésus-Christ nous apprend que notre justice doit surpasser celle des scribes et des pharisiens, cela est compris dans cette parole: Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Car, s'ils la désirent comme leur véritable nourriture, s'ils en sont véritablement affamés; avec quelle abondance la recevront-ils, puisqu'elle se présente de tous côtés pour nous remplir? Alors aussi nous garderons jusqu'aux moindres des préceptes, comme des hommes affamés qui ne laissent rien et pas même, pour ainsi parler, une miette de leur pain.

Si l'on vous recommande de ne pas maltraiter votre prochain de parole; c'est un effet de la douceur, et de cet esprit pacifique à qui est promis le royaume et la qualité d'enfant de Dieu.

Vous ne regarderez pas une semme avec un mauvais désir : Bienheureux ceux qui ont le cœur pur :

et vous l'aurez parsaitement pur, lorsque vous l'aurez purissé de tous les désirs sensuels.

Ceux-là sont heureux, qui passent leur vie plutôt dans le deuil et dans une tristesse salutaire, que dans les plaisirs qui les enivrent.

Ne jurez point; dites: Cela est, cela n'est pus. C'est encore un esset de la douceur: qui est doux, est humble: il n'est point trop attaché à son sens, ce qui rend l'homme trop assimatis: il dit simplement ce qu'il pense, en esprit de sincérité et de douceur.

On pardonne aisément toutes les injures, si l'on est rempli de cet esprit de miséricorde, qui nous attire une miséricorde bien plus abondante.

On me résiste pas à la violence, on se laisse mêmé engager à plus qu'on n'a promis; parce qu'on est doux et pacifique.

On aime ses amis et ses ennemis, non-seulement à cause qu'on est doux, miséricordieux, pacifique; mais encore parce qu'on est affamé de la justice, et qu'on la veut faire abonder en soi-même, plus qu'elle n'est dans les pharisiens et dans les gentils.

Cette faim qu'on a pour la justice, fait aussi qu'on la veut avoir pour le besoin, et non pour l'ostentation.

On aime le jeune, quand on trouve sa principale nourriture dans la vérité et dans la justice.

Par le jeune, on a le cœur pur, et on se purifie des désirs des sens.

On a le cœur pur, quand on réserve aux yeux de Dieu ce qu'on fait de bien : qu'on se contente d'être vu de lui; et qu'on ne fait pas servir la vertu comme d'un fard pour tromper le monde, et s'attirer les regards, et l'amour de la créature.

Quand on a le cœur pur, on a l'œil lumineux, et l'intention droite.

On évite l'avarice et la recherche des biens, quand on est vraiment pauvre d'esprit.

On ne juge pas, quand on est doux et pacifique: parce que cette douceur bannit l'orgueil.

La pureté de cœur fait qu'on se rend digne de l'Eucharistie; et qu'on ne prend pas comme un chien ce pain céleste.

On prie, on demande, on frappe, quand on a faim et soif de la justice : on demande à Dieu les vrais biens, et on les attend de lui, quand on n'aspire qu'à son royaume et à la terre des vivans.

On entre volontiers par la porte étroite, quand on s'estime heureux dans la pauvreté, dans les pleurs, dans les afflictions qu'on souffre pour la justice.

Quand on a saim de la justice, on ne se contente pas de dire de bouche : Seigneur, Seigneur, et on se nourrit au dedans de sa vérité.

Alors on bâtit sur le roc, et on trouve le solide pour affermir dessus tout son édifice.

Les béatitudes sont donc l'abrégé de tout le sermon; mais un abrégé agréable : parce que la récompense est jointe au précepte; le royaume des cieux, sous plusieurs noms admirables, à la justice; la félicité, à la pratique.

#### II. JOUR.

## Première béatitude: Etre pauvres d'esprit. Matth.v. 3.

Pour venir au détail, Jésus-Christ commence en cette sorte; Bienheureux sont les pauvres d'esprit, c'est - à - dire, non - seulement ces pauvres volontaires, qui ont tout quitté pour le suivre; et à qui il a promis le centuple dans cette vie, et dans la vie future la vie éternelle : mais encore tous ceux qui ont l'esprit détaché des biens de la terre; ceux qui sont effectivement dans la pauvreté sans murmure et sans impatience; qui n'ont pas l'esprit des richesses, le faste, l'orgueil, l'injustice, l'avidité insatiable de tout tirer à soi. La félicité éternelle leur appartient sous le titre majestueux de royaume. Parce que le mal de la pauvreté sur la terre, c'est de rendre méprisable, foible, impuissant; la félicité leur est donnée comme un remède à cette bassesse, sous le titre le plus auguste, qui est celui de royaume.

A ce mot: Bienheureux, le cœur se dilate, et se remplit de joie. Il se resserre à celui de la pauvreté; mais il se dilate de nouveau à celui de royaume, et de royaume des cieux. Car, que ne voudroit-on pas souffrir pour un royaume, et encore pour un royaume dans le ciel; un royaume avec Dieu, et inséparable du sien, éternel, spirituel, abondant en tout, d'où tout malheur est banni?

O Seigneur, je vous donne tout ; j'abandonne

tout pour avoir part à ce royaume! puis-je être assez dépouillé de tout pour une telle espérance! Je me dépouille de cœur et en esprit : et quand il vous plaira de me dépouiller en effet, je m'y soumets.

C'est à quoi sont obligés tous les chrétiens. Mais l'humble religieuse se réjouit d'être actuellement dessaisie, dépouillée, morte aux biens du monde, incapable de les posséder. Heureux dépouillement, qui donne Dieu!

#### III. JOUR.

## Seconde béatitude: Etre doux. Matth. v. 4.

BIENHEUREUX ceux qui sont doux. Apprenez de moi que je suis doux (1): sans aigreur, sans ensure, sans dédain, sans prendre avantage sur personne, sans insulter au malheureux, sans même choquer le superbe; mais tâchant de le gagner par douceur: doux même à ceux qui sont aigres: n'opposant point l'humeur à l'humeur, la violence à la violence: mais corrigeant les excès d'autrui par des paroles vraiment douces.

Il y a de seintes douceurs, des douceurs dédaigneuses, pleines d'une sierté cachée : ostentation et assectation de douceur, plus désobligeante, plus insultante que l'aigreur déclarée.

Mais considérons la douceur de Jésus-Christ, dont le Saint-Esprit parle ainsi dans Isaïe: Mon

<sup>(1)</sup> Matth. x1. 29.

sis, mon serviteur que j'ai élu, mon bien-aimé où j'ai mis ma complaisance: je mettrai en lui mon esprit, et il annoncera la justice aux nations. Il no sera point contentieux: il ne criera point, et on n'entendra point sa voix dans les places publiques; il ne brisera pas le roseau cassé, et n'éteindra pas la mèche qui fume encore (1). C'est ce qu'Isaïe en a vu en esprit; c'est ce que saint Matthieu a trouvé si beau, si remarquable, si digne de Jésus-Christ, qu'il prend soin de le relever (2).

Il est doux envers les plus foibles: quoiqu'un roseau dejà foible soit rendu encore plus foible en le brisaut; loin de prendre aucun avantage sur cette foiblesse, il se détournera pour ne pas appuyer le pied dessus. Faites-en autant à votre prochain infirme. Loin de chercher l'occasion de lui nuire, prenez garde que par mégarde, et comme en passant, vous ne marchiez sur lui, et n'acheviez de le rompre. Mais quel est ce prochain infirme, si ce n'est le prochain en colère, et le prochain qui s'emporte? Il est brisé par sa propre colère, et ce foible roseau s'est cassé en frappant; n'achevez pas de le rompre en le foulant encore aux pieds. C'est encore ce que veut dire la mèche fumante. Elle brûle; c'est la colère dans le cœur : elle fume; c'est quelque injure; que le prochain irrité prosère contre vous. Gardez-vous bien de l'éteindre avec violence. Ecoutez ce que dit saint Paul (3): Ne vous vengez point, ne vous défendez point, mes bien-aimés;

(

<sup>(1)</sup> Is. XLII. 1, 2, 3. — (2) Matth. XII. 18, 19, 20. — (3) Rom. III. 19.

mats donnez lieu à la colère. Laissez-la fumer un peu, et s'éteindre comme toute seule. Si elle fume, c'est qu'elle s'éteint : ne l'éteignez pas avec force : mais laissez cette fumée s'exhaler et se perdre inutilement au milieu de l'air, sans vous blesser ni vous atteindre.

C'est ce que fait le Sauveur, lorsqu'il souffre tant d'injures sans s'aigrir. Vous étes possédé du malin esprit, lui dit-on. Qui est-ce qui songe à vous faire mourir (1)? Et il répond sans s'émouvoir: Je ne suis point possédé du malin esprit; mais je rends honneur à mon Père, et vous me déshonorez (2). Et encore en un autre endroit, lorsqu'on lui fait le même reproche: Vous vous fâchez contre moi; parce que j'ai fait un miracle le jour du sabbat, pour guérir un homme (3). Vous le voyez; il n'éteint pas la mèche fumante, mais il la laisse s'évaporer, pour voir si ces malheureux, lassés d'accabler d'injures un homme si humble et si doux, ne reviendront point en leur bon sens.

Telle a été en général la conduite du Fils de Dieu; en particulier dans sa passion. Quand on le maudit, il ne maudit pas : quand on le frappe, il ne se plaint pas (4).

Si j'ai mal parlé, dit-il à celui qui lui donnoit un soufflet (5), faites-le-moi connoître: si j'ai bien dit, pourquoi me frappez-vous? Il lui appartient de dire: Apprenez de moi, que je suis doux (6). Il est comparé à un agneau, le plus doux des ani-

<sup>(1)</sup> Joan. VII. 20. — (2) Ibid, VIII. 49. — (3) Joan. VII. 23. — (4) I. Petr. II. 23. — (5) Joan. XVIII. 23. — (6) Matth. XI. 29.

maux, qui se laisse non-seulement tondre, mais encore mener à la bouchérie sans se plaindre (1).

On est bienheureux dans sa douceur, et on possède la terre. La terre sainte promise à Abraham est appelée une terre coulante de lait et de miel (2). Toute douceur y abonde; c'est la sigure du ciel et de l'Eglise. Ce qui rend l'esprit aigre, c'est qu'on répand sur les autres le venin et l'amertume qu'on a en soi-même. Lorsqu'on a l'esprit tranquille par la jouissance du vrai bien, et par la joie d'une bonne conscience; comme on n'a rien d'amer en soi, on n'a que douceur pour les autres; la vraie marque de l'innocence, ou conservée, ou recouvrée, c'est la douceur.

L'homme est si porté à l'aigreur, qu'il s'aigrit très-souvent contre ceux qui lui font du bien. Un malade, combien s'aigrit - il contre ceux qui le soulagent? Presque tout le monde est malade de cette maladie-là : c'est pourquoi on s'aigrit contre ceux qui nous conseillent pour notre bien, et encore plus contre ceux qui le font avec autorité, que contre les autres. Ce fond d'orgueil qu'on porte en soi en est la cause. Bienheureux donc ceux qui sont doux, ils posséderont la terre, où abonde toute douceur, parce que la joie y est parsaite.

<sup>(1)</sup> Is. Bill. 7. — (2) Exod. 111. 8, et ailleurs.

#### IV. JOUR.

# Troisième béatitude: Etre dans les pleurs. Matth. v. 5.

Bienheuseux ceux qui pleurent (1), soit qu'ils pleurent leurs misères, soit qu'ils pleurent leurs péchés, ils sont heureux, et ils recevront la consolation véritable, qui est celle de l'autre vie, où toute affliction cesse, où toutes les larmes sont essuyées (2).

Abraham disoit au mauvais riche (3): Tu as reçu tes biens en ce monde; et Lazare a reçu ses maux: c'est pourquoi il est consolé, et tu es dans les tourmens. Il est heureux, car il a souffert avec patience: son état pénible le forçoit souvent à pleurer des maux extrêmes, et il n'avoit point de consolation du côté des hommes: le riche impirtoyable ne daignoit pas le regarder. Mais parce qu'il a souffert avec patience, il est consolé: Dien l'a reçu dans le lieu où il n'y a point de douleur et de peine.

Le monde se réjouira, et vous serez affligés: mais votre tristesse sera changée en joie (4). C'est la promesse du Sauveur à ses disciples. La tristesse et la joie viennent tour à tour : qui s'est réjoui sera affligé; qui s'est affligé sera réjoui : Bienheureux donc ceux qui pleurent, car ils seront consolés.

<sup>(1)</sup> Matth. v. 5. — (2) Apoc. xxi. 4. — (3) Luc. xvi. 25. — (4) Joan. xvi. 20.

Mais parmi tous ceux qui pleurent, il n'y en a point qui soient plus tôt consolés que ceux qui pleurent leurs péchés. Partout ailleurs la douleur, loin d'être un remède au mal, est un autre mal qui l'augmente: le péché est le seul mal qu'on guérit en le pleurant. Pleurons sans fin, pécheurs, tous tant que nous sommes: que nos yeux soient changés en sources intarissables, dont le cours perpétuel creuse nos joues, comme parle le Psalmiste. La rémission des péchés est le fruit de ces pieuses larmes. Ah! mille et mille fois heureux ceux qui pleurent leurs péchés: car ils seront consolés.

Mais ceux qui pleurent d'amour et de tendresse, qu'en dirons-nous? Heureux, mille fois heureux! Leur cœur se fond en eux-mêmes, comme parle l'Ecriture, et semble vouloir s'écouler par leurs yeux. Qui me dira la cause de ces larmes? qui me la dira? Ceux qui les ont expérimentées, souvent ne la peuvent dire, ni expliquer ce qui les touche. C'est tantôt la bonté d'un père : c'est tantôt la condescendance d'un roi : c'est tantôt l'absence d'un époux : tantôt l'obscurité qu'il laisse dans l'ame lorsqu'il s'éloigne; et tantôt sa tendre voix, lorsqu'il se rapproche, et qu'il appelle sa fidèle épouse : mais le plus souvent, c'est je ne sais quoi qu'on ne peut dire.

#### V. JOUR.

Quatrième béatitude: Avoir faim et soif de la justice. Matth. v. 6.

BIENHEUREUX ceux qui ent faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Faim et soif, c'est une ardeur vive, un désir avide et pressant, qui vient d'un besoin extrême.

Cherchez le royaume de Dieu et sa justice (1). La justice règne dans les cieux : elle doit aussi régner dans l'Eglise, qui est souvent appelée le royaume des cieux. Elle règne lorsqu'on rend à Dieu ce qu'on lui doit : car alors on rend aussi pour l'amour de Dieu tout ce qu'on doit à la créature qu'on regarde en lui. On se rend ce qu'on se doit à soimême: car on s'est donné tout le bien dont on est capable, quand on s'est rempli de Dieu. Alors on a accompli toute justice, comme Jésus-Christ disoit à saint Jean. L'ame alors n'a plus de faim, n'a plus de soif : elle a sa véritable nourriture : Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père, disoit le Sauveur (2), et d'accomplir son œuvre. C'est aussi là ce que le Sauveur appelle toute justice, d'accomplir en tout la volonté toute juste du Père celeste, et d'en faire la règle de la nôtre. Mais quand nous faisons la volonté de Dieu, il fait la nôtre. Le Psalmiste a chanté : Il fera la volonté de ceux qui le craignent (3), et ainsi il rassasiera tous

leur\$

<sup>(1)</sup> Matth. VI. 33. — (2) Joan. IV. 34. — (3) Ps. CXLIV. 19.

leurs désirs. Bienheureux ceux qui désirent la justice avec le même empressement qu'on désire manger et boire, lorsqu'on est travaillé de la faim et de la soif; car alors on sera rassasié. De quoi sera-t-on rassasié, si ce n'est de la justice? On le sera dès cette vie : car le juste se rendra plus juste, et le saint se rendra plus saint, pour contenter son avidité. Mais le parfait rassasiement sera dans le ciel, où la justice éternelle nous sera donnée avec la plénitude de l'amour de Dieu. Je serai rassasié, disoit le Psalmiste (1), lorsque votre gloire m'apparottra.

Doit-on toujours avoir soif de la justice? Puisque le Sauveur a dit à la Samaritaine (2): Celui qui boit de cette eau, c'est-à-dire, des plaisirs du monde, a encore soif: mais celui qui boira de l'eau dont je lui donnerai, n'aura jamais soif; mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une fontaine jaillissante pour la vie éternelle: il n'aura donc point de sois? Il n'en aura point en esset; parce qu'il ne désirera plus d'autre plaisir, d'autre joie, d'autre bien, que celui qu'il goûte en Jésus-Christ. Il aura pourtant toujours soif; car il ne cessera point de désirer ce bien suprême, et voudra le posséder de plus en plus. Le voilà donc qui a toujours soif: mais toujours aussi il se désaltère, parce qu'il a en lui la fontaine éternellement jaillissante. Il n'aura point cette soif satigante et insatiable de ceux qui cherchent les plaisirs des sens. Il aura toujours soif de la justice; mais la bouche toujours attachée à la source qu'il a en lui-même, sa soif ne le fatiguera,

<sup>(1)</sup> Ps. XVI. 15. — (2) Joan. IV. 13, 14. Bossuet. IX.

ni ne l'affoiblira jamais: Celui qui croit en moi, dit le Fils de Dieu (1), des fleuves d'eau vive couleront éternellement de ses entrailles: qu'il vienne donc, et qu'il boive. Venez, ames saintes, venez à Jésus: désirez, buvez, engloutissez: ne craignez point que cette eau céleste vous manque: la fontaine est audessus de votre soif: son abondance est plus grande que votre besoin: Fons vincit sitientem, disoit saint Augustin.

#### VI. JOUR.

Cinquième béatitude: Etre miséricordieux.

Matth. v. 7.

BIENHEUREUX les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde (2). Le plus bel effet de la charité, c'est d'être touché des maux d'autrui. Il est
plus heureux de donner que de recevoir, disoit JésusChrist (3). Cette parole n'avoit pas été rapportée
par les évangélistes: mais Dieu a voulu donner à
saint Paul la gloire de la recueillir: Souvenez-vous,
dit cet apôtre (4), de cette parole du Seigneur Jésus:
Il est plus heureux de donner que de recevoir. Bienheureux donc ceux qui donnent, et qui aiment
mieux donner que de recevoir. Bienheureux, encore un coup, celui qui appelle à son festin, non
point les riches, qui peuvent lui rendre le festin
qu'il leur aura fait; mais les pauvres, les estropiés,
les boîteux et les aveugles. Alors, dit le Sauveur (5),

<sup>(1)</sup> Joan. VII, 37, 38.—(2) Matth. V. 7.—(3) Act. XX. 35.—(4) Ib. —(5) Luc. XIV. 12, 13, 14.

vous serez heureux, car ils n'ont rien à vous rendre: et il vous sera rendu à la résurrection des justes. Bienheureux donc les miséricordieux qui donnent sans espérance de rien recevoir de ceux sur qui ils exercent la miséricorde: car ils obtiendront de Dieu une miséricorde infinie.

Ainsi ceux qui sont inslexibles, insensibles, sans tendresse, sans pitié, sont dignes de trouver sur eux un ciel d'airain, qui n'ait ni pluie ni rosée. Au contraire, ceux qui sont tendres à la misère d'autrui auront part aux grâces de Dieu, et à sa miséricorde; il leur sera pardonné comme ils auront pardonné aux autres; il leur sera donné comme ils auront donné aux autres; ils recevront selon la mesure dont ils se seront servis envers leurs frères (1); c'est Jésus-Christ qui le dit; et autant qu'ils auront eu de compassion, autant Dieu en aura-t-il pour eux-mêmes.

Il faut exercer la miséricorde envers tous ceux qu'on voit souffrir; envers les malades, envers les affligés: adoucir leurs maux par des paroles de consolation, et par de sages conseils, si on ne peut autrement; leur aider à les porter; les partager avec eux autant qu'on peut. C'est le plus beau de tous les sacrifices: J'aime mieux la miséricorde que le sacrifice, comme il l'a dit lui-même (2).

<sup>(1)</sup> Luc. VI. 37, 38. — (2) Matth. IX. 13.

#### VII. JOUR.

Sixième béatitude: Avoir le cœur pur. Matth. v. 8.

BIENEEUREUR ceux qui ont le cœur pur. Qui pourroit dire la beauté d'un cœur pur? Une glace parfaitement nette, un or parfaitement asiné, un diamant sans aucune tache, une fontaine parfaitement claire, n'égalent pas la beauté et la netteté d'un cœur pur. Il faut en ôter toute ordure, et celles principalement qui viennent des plaisirs des sens : car une goutte de ces plaisirs trouble cette belle fontaine. Qu'elle est belle, qu'elle est ravissante cette fontaine incorruptible d'un cœur pur! Dieu se plaît à s'y voir lui-même comme dans un beau miroir: il s'y imprime lui-même dans toute sa beauté. Ce beau miroir devient un soleil par les rayons qui le pénètrent : il est tout resplendissant. La pureté de Dieu se joint à la nôtre, qu'il a luimême opérée en nous; et mos regards épurés le verront briller en nous-mêmes, et y luire d'une éternelle lumière. Bienheureux donc ceux qui ont le cœur pur; car ils verront Dieu (1).

Aimons la chasteté plus que toutes les autres vertus : c'est elle qui rend le cœur pur.

A chaque objet qui nous touche, craignons toujours en l'aimant de ternir la pureté de notre cœur; ou de l'enfoncer davantage dans l'ordure, d'où il falloit le retirer.

<sup>(1)</sup> Matth. v. 8.

Bienheureux le cœur pur; il verra Dieu: Il ne faut que ces deux mots pour nourrir l'ame tout un jour. Il verra Dieu : il verra toute beauté, toute bonté, toute perfection, le bien, source de tout bien, tout le bien uni, comme il disoit à Moïse: Je te montrerai tout le bien (1); lorsqu'il se montra lui-même. Voir un objet si parfait, et l'aimer, c'est la même chose. Il verra donc, et il aimera; mais s'il aime, il sera aimé: il chantera les louanges de Dieu, qu'il verra et qu'il aimera sans sin. Il sera rassasiel de l'abondance de sa maison, et enivré du torrent de ses délices. Heureuse créature! mais pour cela il faut avoir le cœur pur. Bienheureux donc celui qui a le cœur pur. Que celui qui est pur ne cesse de se purifier davantage. Que celui qui n'est pas pur, se tire de l'ordure où il croupit : qu'il lave la saleté. qui le déshonore et le désigure.

### VIII. JOUR.

Septième béatitude: Etre pacifiques. Matth. v. 9.

BIENHEUREUX les pacifiques; car ils seront appelés enfans de Dieu (2). Dieu est appelé le Dieu de paix (3): Il fait habiter dans sa maison ceux qui sont de même esprit et de même cœur: Inhabitare facit unius moris (unanimes) in domo, dit le Psalmiste (4). Sa bonté concilie tout. Il a composé cet univers des natures et des qualités les plus

<sup>(1)</sup> Ex. xxxIII. 19. — (2) Matth. v. g. — (3) I. Cor. xxv. 33. — (4) Ps. Lxvii. 7.

T

**1** i

discordantes: il fait conçourir ensemble la nuit et le jour, l'hiver et l'été, le froid et le chaud, et ainsi du reste, pour la bonne constitution de l'univers, et pour la conservation du genre humain. Il reçoit ses ennemis en sa paix; et il faut, dit Jésus-Christ (1), qu'à son exemple, vous aimiez vos ennemis, et que vous fassiez du bien à ceux qui vous haissent. Il faut que vous le priiez pour ceux qui vous persécutent, afin que vous soyez les enfans de votre père céleste, qui fait lever son soleil sur les bons et sur les mauvais, et qui pleut sur les justes et sur les injustes : comme nous verrons dans la suite. Bienheureux donc les pacifiques : ceux qui aiment la paix, et qui la procurent : Ils seront appelés enfans de Dieu, parce qu'ils porteront le caractère d'un si bon père.

Le soleil n'en est pas plus nébuleux dans les pays où Dieu n'est pas connu: la pluie n'en arrose pas moins abondamment les champs et les pâturages, et n'y est pas moins rafraîchissante, ni moins féconde. Ainsi, comme disoit saint Paul (2), Dieu ne se laisse point sans témoignage. Le soleil, quand il se lève nous avertit de son immense bonté; puisqu'il ne se lève pas plus tard, ni avec des couleurs moins vives pour les ennemis de Dieu, que pour ses amis. Adorez donc, quand il se lève, la bonté de Dieu qui pardonne: et ne témoignez pas à votre frère un visage chagrin; pendant que le ciel, et Dieu même, si l'on peut parler de la sorte, lui en montre un si serein et si doux.

Jésus-Christ, le fils unique du Père céleste est le

<sup>(1)</sup> Matth. v. 44, 45. — (2) Act. xiv. 16.

grand pacificateur: Qui a annoncé la paix à ceux qui étoient de loin, et à ceux qui étoient de près, faisant mourir en lui-même toutes les inimitiés (1); et pacifiant par le sang qu'il a répandu sur la troix, tout ce qui est dans le ciel et dans la terre (2), comme dit saint Paul.

A l'exemple du Fils unique, les ensans d'adoption doivent prendre le caractère de leur père, et se montrer vrais ensans de Dieu par l'amour de la paix.

Cette grâce d'être ensans de Dieu se consomme dans la vie suture, selon ce que dit le Sauveur; ils seront vrais ensans de Dieu, parce qu'ils seront des ensans nouvellement engendrés par la résurrection (3).

Soyons donc vraiment pacifiques: ayons toujours des paroles de réconciliation et de paix, pour adoucir l'amertume que nos frères témoigneront contre nous, ou contre les autres: cherchant toujours à adoucir les mauvais rapports; à prévenir les inimitiés, les froideurs, les indifférences; enfin à réconcilier ceux qui seront divisés. C'est faire l'œuvre de Dieu, et se montrer ses enfans, en imitant sa bonté.

Combien sont éloignés de cet esprit ceux qui se plaisent à brouiller les uns avec les autres; qui, par de mauvais rapports, souvent faux dans le tout, souvent augmentés dans leurs circonstances, en disant ce qu'il falloit taire, en réveillant le souvenir de ce qu'il falloit laisser oublier; ou par des paroles

<sup>(1)</sup> Epk. 11. 14, 15. 16, 17. — (2) Col. 1. 20. — (3) Luc. 12. 36.

piquantes et dédaigneuses, aigrissent leurs frères et leurs sœurs déjà émus et infirmes par leur colère!

#### IX. JOUR.

Huitième et dernière béatitude: Souffrir pour la justice. Matth. v. 10.

Bienheureux ceux qui souffrent persécution pour la justice, parce que le royaume des cieux leur appartient (1). Tous ceux qui souffrent pour avoir bien fait, pour avoir donné bon exemple, pour avoir obéi simplement, et avoir confondu par leur exemple ceux qui ne vivent pas assez régulièrement; en sorte qu'on se prend à eux des reproches qu'on fait aux autres, souffrent persécution pour la justice. Ceux qui portent leur croix tous les jours, et persécutent persévéramment en eux-mêmes leurs mauvais désirs, souffrent persécution pour la justice.

C'est ici la dernière et la plus parfaite de toutes les béatitudes; parce que c'est elle qui porte le plus vivement en elle-même l'empreinte et le caractère du Fils de Dieu.

C'est pourquoi il s'arrête sur celle-ci. Non content d'en avoir parlé comme des autres, il reprend ençore le discours, en disant: Vous serez heureux, quand vous serez maudits et persécutés, et qu'on dira de vous pour l'amour de moi toute sorte de mal: Réjouissez-vous, et soyez remplis de joie,

<sup>(1)</sup> Matth. V. 10.

ravis, transportés; parce qu'ils ont persécuté de la même sorte les prophètes qui ont été avant vous (1), et non-seulement les prophètes, mais encore le Messie lui-même.

On revient donc ici au commencement, et au royaume des cieux, qui avoit paru dès la première béatitude. La pauvreté et la persécution pour la justice attirent également le royaume des cieux.

### X. JOUR.

Vrai caractère du chrétien dans les huit béatitudes, avec les caractères opposés. Matt. v. 3, 12. Luc. vi. 20, 27.

Que la semaine s'est heureusement écoulée, en parcourant sept béatitudes, et revenant au commencement dans la huitième : la belle octave ! où l'on tâche d'imprimer en soi-même huit caractères du chrétien, qui enserment un abrégé de la philosophie chrétienne! La pauvreté, la douceur, les larmes ou le dégoût de la vie présente, la miséricorde, l'amour de la justice, la pureté de cœur, l'amour de la paix, la souffrance pour la justice.

Trois de ces caractères paroissent assez semblables, la douceur, la miséricorde, l'amour de la paix : néanmoins ils ont chacun leur propriété. C'est autre chose d'être pacifique, et de savoir finir toutes les querelles qu'on nous fait, et qu'on fait aux autres : autre chose, d'être doux sans jamais

<sup>(1)</sup> Matth v. 11, 12.

offenser ni aigrir personne: autre chose, d'être bienfaisant et miséricordieux.

Les caractères opposés aux huit qu'on vient de voir, sont : l'esprit de propriété ou de richesses, l'aigreur, l'amour du plaisir, l'injustice, la dureté, la corruption du cœur, l'esprit de querelle et de brouillerie, l'impatience dans les afflictions, et la crainte qui fait abandonner la règle de la vérité et de, la justice.

Nous trouverons dans saint Luc (1) l'abrégé des béatitudes réduites à quatre : d'être pauvre, d'être affamé, de pleurer, d'être haï et persécuté pour l'amour du Fils de Dieu. A ces quatre béatitudes, Jésus-Christ joint quatre malédictions contre les hommes du monde (2): Malheur à vous, riches; car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui étes contens et rassasiés des biens de la terre; parce que viendra le temps que vous aurez faim, et que vous manquerez de tout. Malheur à vous qui riez, et qui vous laissez emporter aux joies du siècle; car vos joies seront changées en pleurs. Malheur à vous, lorsque les hommes vous applaudissent; c'est ainsi qu'on faisoit aux faux prophètes. Craignons donc d'avoir notre consolation sur la terre, craignons de la chercher, craignons de la recevoir, craignons les louanges et les applaudissemens du monde. Aimons cet enchaînement de béatitudes, qui de l'amour de la pauvreté nous pousse jusqu'à celui des souffrances; et par celui des souffrances nous ramène jusqu'à celui de la pauvreté et nous fait trouver le même royaume des cieux dans l'un et dans l'autre,

<sup>(1)</sup> Luc. VI. 20, 21, 22, 23. — (2) Ibid. 24, etc.

Pour conclusion, la doctrine des béatitudes est renscrmée dans ces trois mots, que je vous laisse à peser.

Toute la doctrine des mœurs tend uniquement à nous rendre heureux. Le maître céleste commence par-là. Apprenons donc de lui le chemin du vrai et éternel bonheur.

#### XI. JOUR.

Quatre caractères du chrétien. Matth. v. 13, 20.

Après cet abrégé du christianisme, que Jésus-Christ prépare à ses disciples, il nous marque trois caractères éminens de ses disciples (1),: D'être le sel de la terre : d'être la lumière du monde : d'être d'une extrême exactitude dans l'observance des commandemens : le goût vif de la piété, l'exemple, la régularité et l'exactitude. Il en ajoute après un quatrième, qui est l'éminence et la perfection : Si votre justice n'abonde : et voilà l'idée entière de la justice chrétienne.

Le sel assaisonne les viandes; il en relève le goût; il en empêche la fadeur; il en prévient la corruption. Ainsi la conversation du vrai chrétien doit ranimer dans les autres le goût de la piété. C'est ce qui a fait dire à saint Paul (2): Que votre discours soit plein de grâce, et assaisonné de sel. Et c'est de quoi sont bien éloignés ceux qui n'ont que de la langueur et de la mollesse dans toute leur conduite.

<sup>(2)</sup> Matth v. 13, et suiv. - (2) Colos. 1v. 6.

Il faut dans les paroles du chrétien une sainte vivacité; il faut reprendre avec force, et quelquefois piquer jusqu'au vif, comme fait un grain de sel. Mais ne mettez point trop de sel ensemble : au lieu de piquer la langue pour réveiller l'appétit, vous mettriez en seu toute la bouche.

Etre la lumière du monde, est un degré encore au-dessus du précédent; car il emporte l'exemple qui édifie et qui éclaire la maison de Dieu. C'est ce que nous nous devons les uns aux autres. Et au contraire, si nous nous sommes à scandale les uns aux autres, cette malédiction du Sauveur tombera sur nous: Malheur au monde à cause des scandales qui arriveront. Il est impossible qu'il n'arrive des scandales: mais malheur à celui par qui ils arrivent: il vaudroit mieux pour lui qu'on le jetat dans la mer avec une meule de moulin autour du col (1). Pesez, pesez ces paroles, chrétiens, qui ne craignez pas de scandaliser les infirmes et les petits de l'Eglise.

Vous êtes la lumière du monde: cela s'entend, non-seulement des pasteurs, mais encore de tous les chrétiens. Saint Paul le dit ainsi (2): Vous devez luire au milieu d'une nation mauvaise et corrompue, comme étant les luminaires dont le monde doit être éclairé. Si quelqu'un parle, comme dit saint Pierre (3), que ce soit comme des discours de Dieu: comme si Dieu parloit par sa bouche. Saint Mathias disoit, ainsi que le rapporte saint Clément d'Alexandrie, que lorsque quelqu'un faisoit mal dans le voisinage d'un chrétien, il falloit s'en prendre à ce

<sup>(1)</sup> Matth., XVIII. Marc. 1X. 41. Luc. XVII. 1. — (2) Philip. 11. 15. — (3) I. Pet. 1V. 11.

voisin, qui ne lui donnoit pas assez bon exemple.

Ensin, la vie chrétienne demande une extrême exactitude. Il saut prendre garde aux moindres préceptes, et n'en mépriser aucun. Le relachement commence par les petites choses, et de là on tombe dans les plus grands maux. Qui méprise les petites choses, tombe peu à peu (1).

Pour établir cette exactitude de la justice chrétienne, Jésus-Christ pose un beau principe: que la parole de Dieu est inviolable, et s'accomplira jusqu'au moindre trait.

Il regarde ici en particulier ce qui avoit été prédit de lui dans la loi et dans les prophètes, et c'est pourquoi il dit : Je viens tout accomplir. Dans ce qui a été prédit dans la loi, il y a les grands traits: la naissance de Jésus-Christ, sorti d'une vierge, ses souffrances, sa croix, sa résurrection, la conversion du monde et des gentils, avec la réprobation et le juste châtiment des Juifs. Voilà les grands traits; mais ce n'est pas tout. Il y a l'iota, et les moindres traits qui doivent aussi s'accomplir. Il faut qu'on divise ses vêtemens: il faut qu'on joue sa tunique sans couture. Voyez quelle précision dans une distinction si subtile et si exacte : c'est l'iota, c'est le petit trait, Il sera vendu; ce peut être un grand trait : mais ce sera trente deniers; mais on achetera le champ d'un potier : c'est l'iota, c'est le petit trait, qui ne doit point échapper non plus que les autres. C'est ainsi qu'il faut qu'il ait soif, et qu'il soit abreuvé de vinaigre. Il souffrira: voilà le grand trait; mais ce sera hors la porte de la ville : voilà l'iota. Il sera immolé

<sup>(1)</sup> Eccli. XIX. 1.

•

comme l'agneau pascal; mais ses os ne seront pas brisés sur la croix, non plus que ceux de cet agneau: voilà l'iota, et ainsi du reste. Jésus-Christ veut dire encore plus généralement, que tout ce qui est dit en sigure et en ombre dans la loi, sera accompli en vérité dans l'Evangile, jusqu'aux moindres circonstances. Tout jusqu'aux moindres choses, est significatif dans la loi: tout jusqu'aux moindres choses, sera accompli dans l'Evangile. Vous ne lierez pas la bouche du bœuf qui foule le grain (1). Saint Paul l'applique aux prédicateurs (2). Il en est ainsi de ces autres traits: Vous ne ferez point cuire l'agneau dans le lait de sa mère. Quand vous prendrez la mère dans le nid, vous la laisserez aller en gardant ses petits (3). Que vos habits ne soient point tissus de laine et de lin. Ayez des bordures et des franges dans vos habits (4). Tous ces petits traits ont de grandes significations, pour inspirer aux chrétiens la douceur, la modération, la simplicité, la droiture, et toutes les autres vertus.

Et ce que Jésus-Christ conclut de là, c'est qu'il ne faut pas oublier les moindres préceptes : car si tout ce que Dieu dit pour son Fils, doit être accompli jusqu'au moindre trait, et qu'il n'en doive échapper aucun; il faut aussi accomplir tout ce qu'il a dit pour nous.

Et voyez jusques à quel point. Le ciel et la terre passeront: mais mes paroles ne passeront pas (5). Si le soleil tout d'un coup alloit disparoître; et que ce flambeau du monde s'éteignît au milieu du jour: si

<sup>(1)</sup> Deut. xxv. 4. — (2) I. Tim. v. 18. — (3) Deut. xxv. 21. — (4) xxii. 6, 7, 11, 12. — (5) Matth. xxiv. 25.

le ciel se mettoit en pièces, ou se retiroit comme un rouleau qui se renveloppe en lui-même : si la terre manquoit sous nos pieds, et qu'un fondement si solide fût tout d'un coup réduit en poudre : quel malheur! tout seroit perdu pour nous. Le malheur est bien plus grand, et tout est perdu bien davantage si le moindre des commandemens de Jésus-Christ n'est pas observé.

Que si on ne les observe pas, Jésus-Christ qui a dit qu'ils seroient inviolablement observés, sera-t-il menteur? A Dieu ne plaise : car il y a une condition, que si on manque à les observer, on sera puni. Donc si vous faites la faute, et que vous évitiez le châtiment, Jésus-Christ se sera trompé: mais si vous ne faites pas la moindre faute, dont il ne soit parlé an jugement, et qu'il y faille rendre raison, non-seulement des paroles d'injustice et de médisance, mais encore des inutiles : la vérité de Jésus-Christ demeure ferme.

La peine rectifie le désordre : qu'on péche, c'est un désordre; mais qu'on soit puni quand on péche, c'est la règle. Vous revenez donc par la peine dans l'ordre que vous éloigniez par la faute. Mais que l'on péche impunément, c'est le comble du désordre : ce seroit le désordre, non de l'homme qui péche, mais de Dieu qui ne punit pas. Ce désordre ne sera jamais, parce que Dieu ne peut être déréglé en rien, lui qui est la règle.

Comme cette règle est parsaite, droite parsaitement, sans la moindre courbure: tout ce qui n'y convient pas, y est brisé; et sentira l'effort de l'invincible et immuable rectitude de la règle. Mais si les menaces sont accomplies, les promesses le seront aussi. Viens, chrétien, à ton crucifix : regardes - y toutes les prédictions accomplies jusqu'aux plus petites. Dis donc en toi-même : Tout s'accomplira, et le bonheur qui m'est promis ne me manquera pas. Je verrai Dieu, je l'aimerai, et je le louerai durant les siècles des siècles : et tous mes désirs seront rassasiés, toutes mes espérances accomplies : Amen, amen.

#### XII.º JOUR.

Excellence de la justice chrétienne au dessus de celle des païens et des Juifs. Matth. v. 20, 47.

JÉSUS-CHRIST, qui jusqu'ici a donné plus en général la forme et les caractères de la vie chrétienne, commence ici les préceptes particuliers: et il donne pour fondement cette belle règle (1), que la justice chrétienne doit surpasser celle des plus parfaits d'entre les Juiss et les docteurs de la loi. Prenons donc garde ici à bien entendre la perfection de la loi évangélique, dont nous avons juré l'observation dans notre baptême.

Pour nous y obliger, Jésus-Christ a pris soin de nous élever à la perfection de la justice chrétienne par trois degrés.

Premièrement il faut s'élever au-dessus des plus sages des païens. C'est pour cela qu'il a dit : Les païens ne le font-ils pas (2)? Voulant dire, vous de-

<sup>(1)</sup> Matth v. 29. - (2) Matth. v. 47.

vez donc faire davantage. On vous parle de mépriser les richesses : les sages païens ne l'ont-ils pas fait? D'être fidèle à vos amis : les païens ne l'ont-ils pas été? D'éviter les fraudes et les tromperies : les païens ne les ont-ils pas détestées? De fuir l'adultère : les païens les plus licencieux n'en ont-ils pas eu de l'horreur?

Le second degré est, de s'élever au-dessus de la justice de la loi, et de ceux qui connoissent Dieu. Et cela encore par trois degrés, en évitant trois désauts de la justice judaïque. Le premier, c'est qu'elle n'étoit qu'extérieure : Vous autres pharisiens, vous êtes soigneux de laver l'extérieur du vaisseau: et c'est pourquoi il les appeloit des sépulcres blanchis (1). Voyez la justice de ce pharisien dans saint Luc: Je ne suis pas, disoit-il (2), comme le reste des hommes. Et en quoi excellez-vous donc? Je jeune deux fois la semaine : je paye la dime de tout ce que j'ai de bien. Il ne vante que l'extérieur: et ceux-là lui ressemblent, qui ne s'attachent qu'aux observances extérieures. Dire son bréviaire, aller à l'église, assister au sacrifice, à matines, à l'oraison, prendre de l'eau bénite, se mettre à genoux, sans prendre l'esprit de tout cela ; c'est une justice pharisaique qui semble avoir quelque exactitude, mais qui s'attire de Jésus-Christ ce juste reproche : Ce peuple m'honore des l'èvres; mais son cœur est loin de moi (3). C'est une fausse justice. Mais que dironsnous de ceux qui n'ont pas même cette justice et cette exactitude extérieure, si ce n'est qu'ils sont pires que les pharisiens et que les Juiss?

<sup>(1)</sup> Matth. xx111. 25, 27.—(2) Luc. xv111. 11, 12.—(3) Matth. xv. 8. Bossuet. 1x.

Le second désaut de la justice judaïque : c'est, comme dit saint Paul (1), qu'en ignorant la justice par laquelle Dieu nous sait justes, et cherchant à établir leur propre justice, se croyant justes par eux-mêmes, ils ne se sont point soumis à la justice de Dieu: parce qu'ils ont cru saire le bien par eux-mêmes; au lieu de reconnoître que c'est Dieu qui l'opère en eux.

Saint Paul avoit eu cette justice: mais voyez comment il en parle (2): Ma conduite étoit sans reproche selon la justice de la loi. Remarquez ces paroles; sans reproche: on ne pouvoit ce semble, porter la perfection plus loin; et cependant il ajoute aussitôt après: Mais ce qui m'étoit un gain selon la loi, je l'ai estimé une perte à cause de la connoissance éminente que j'avois de Jésus-Christ, pour qui tout m'a été une perte, et comme du fumier et de l'ordure; afin de gagner Jésus-Christ, et avoir en lui, non pas ma propre justice qui vient de la loi, mais la justice qui vient de la foi en Jésus-Christ; justice qui vient de Dieu par la foi.

Voilà donc le second défaut de la justice judaïque : c'est qu'on se croyoit juste par soi-même : ce qui fait que cette justice est impure, et n'est qu'ordure selon saint Paul, parce qu'elle n'est qu'orgueil. Etudions-nous donc à l'éviter, en rapportant humblement à Dieu le peu de bien que nous faisons.

Mais le troisième défaut de la justice des Juiss: c'est que les œuvres en étoient fort imparsaites, en comparaison de la perfection où l'homme est élevé par l'Evangile. On y est obligé à une plus grande

<sup>(1)</sup> Rom. x. 3. — (2) Philip. 111. 6, 7, 8, 9.

persection que ceux qui saisoient bien. Et pourquoi? A cause de la connoissance éminente qu'on a de Jésus-Christ, disoit saint Paul: et c'est'une des vérités que Jésus-Christ renserme dans cette parole: Si votre justice n'est plus abondante que celle des docteurs de la loi et des pharisiens, etc. (1).

Voilà donc la justice chrétienne élevée de deux degrés, au-dessus de la justice des sages païens, au-dessus de la justice des Juiss. C'est pourquoi et les païens et les Juiss s'élèveront contre nous, les Ninivites, la reine de Saba, Sodome et Comorrhe, dont nous aurons surpassé les iniquités; nous qui devions surpasser la justice des plus sages. C'est ainsi qu'il se faut sormer une grande idée de la justice chrétienne.

Mais voici encore quelque chose de plus excellent : et c'est le troisième degré et la perfection. C'est que la justice chrétienne se doit élever au-dessus d'ellemême. Non, mes frères, disoit saint Paul (2), je ne crois pas envore avoir atteint la justice où je tends; ni que je sois parfait : je poursuis ma course, comme un homme qui ne croit pas avoir obtenu ce qu'il souhaite. Unum sutem; mais tout ce que je fais, tout mon but, toute ma pensée: C'est qu'eubliant ce qui est derrière moi : voyez : tout le progrès qu'il a fait ne lui est rien : il ne s'y arrête pas, il ne s'y repose pas : Je m'étends à ce qui est devant. Entendez ce mot, il s'étend : il fast effort : il sort en quelque manière de lui-même : il se disloque lui-même, en quelque sorte, par l'effort qu'il fait pour s'avancer.

<sup>(1)</sup> Matth. v. 20. - (2) Philip. 111. 12, 13.

Voilà donc le vrai chrétien, le vrai juste. Il croit n'avoir rien fait : car s'il croit être suffisamment juste, il ne l'est point du tout. Il faut donc toujours avancer et sortir continuellement de son état. Soyez parsaits comme votre Père céleste (1). Ayezen du moins la volonté : car c'est renoncer à la justice que de se reposer dans celle qu'on a; comme si on étoit assuré qu'elle sût suffisante; d'autant plus que si vous n'avancez, vous reculez. Vous regardez en arrière, contre le précepte de l'Evangile. Et que décide le Sauveur? que vous n'étes pas propre au royaume de Dieu (2).

Voilà pourquoi il disoit, qu'il falloit avoir faim et soif de la justice. Ce n'est pas un désir ordinaire; c'est un désir comme celui qui nous porte à nous nourrir, et à vivre : désir ardent et invincible, que vous devez sans cesse exciter. En quelque état que vous soyez, vous devez toujours avoir cette faim et cette soif : parce que la capacité de votre intérieur est infinie, comme l'est aussi la justice que vous cherchez.

Sur ce fondement de la perfection de la justice chrétienne, Jésus-Christ bâtit tout l'édifice, c'est-à-dire, tous les préceptes de son évangile, pour nous élever au-dessus des païens, des Juiss, et de nous-mêmes. Ce qu'il a compris dans cette parole: Soyez parfaits comme votre Père céleste: et ce que son apôtre a exprimé de la manière que nous avons vue.

<sup>(1)</sup> Matth. v. 48. — (2) Luc. 1x. 62.

### XIII. JOUR.

Haine, colere, parole injurieuse: quelle en est la punition. Matth. v. 21, 22.

Après cette belle préparation, après cette belle idée de la justice chrétienne, Jésus-Christ eommence à régler ce qu'on doit au prochain, et il nous apprend jusqu'où l'on doit éviter de lui nuire. Saint Jean dit que celui qui hait son frère est un meurtrier (1). Jésus-Christ le répute tel. C'est pourquoi il dit, que ce n'est pas seulement en le tuant qu'on se rend digne d'être puni par le jugement; mais encore si on se fâche contre lui: Et, que si on témoigne son indignation par quelque parole de colère ou de mépris, on mérite d'être condamné par le conseil, on est digne d'une plus grande peine; mais que si on s'emporte jusqu'à l'appeler insensé, on n'évitera pas le feu éternel (2).

Il faut ici peser ces trois degrés, se mettre en colère; témoigner sa colère par quelque parole d'emportement; dire des injures atroces, et traiter son frère de fou; et les comparer avec les trois peines; le jugement, le conseil, le feu.

Le jugement emportoit la peine capitale, puisqu'il est attribué, selon les anciens, au meurtre, que la loi punissoit de mort irrémissiblement. Mais Jésus-Christ, pour faire voir combien la justice humaine étoit soible en comparaison de la divine qu'il

<sup>(1)</sup> I. Joan: 111. 15. — (2) Matth. v. 21, 22.

venoit déclarer aux hommes, met le jugement, c'est-à-dire, la peine capitale des jugemens humains, pour le plus foible degré, qui est la colère. Il veut donc dire, que la colère contre un frère, est par elle-même un péché digne de mort devant Dieu. Et ainsi il ne faut pas douter qu'on ne commette un péché mortel, lorsqu'on demeure volontairement aliéné de son frère: ce qui arrive lorsqu'on demeure fâché contre lui; parce qu'alors la colère s'est tournée en haine. En cet état, rien n'excuse de péché mortel, que la résistance qu'on apporte à une disposition et impression si mauvaise: car lorsqu'elle domine dans le cœur, la charité s'y éteint.

Le second degré de supplice est le conseil; ce qui se dit par rapport à la police des Juiss. Au-dessus du jugement où l'on punissoit les crimes particuliers jusqu'à la mort, s'il le falloit, il y avoit le sanhédrin ou le conseil suprême de la nation (1), qui étoit d'autant plus sévère qu'on y jugeoit les crimes publics, qui regardoient l'état du peuple de Dieu dans la religion, et dans le gouvernement, sans aucun appel. Pour exprimer le juste supplice de celui qui s'emporteroit au second degré de colère; c'est-à-dire, jusqu'à témoigner sa haîne par quelque parole de fureur ou de mépris; Jésus-Christ va de ce degré à ce qu'il y a de plus rigoureux, et de plus inévitable parmi les hommes, qui est la rigueur extrême du souverain conseîl de la nation.

Le dernier degré suit après cela; qui est de dire des injures atroces, comme d'appeler son frère fou : et pour cela, il n'y a plus rien parmi les

<sup>(1)</sup> Joseph. Antiq. Judaic. XIV. 17.

hommes, par où l'on puisse exprimer la vengeance qui en sera faite, qu'une vallée auprès de Jérusa-lem, qu'on réputoit abominable, et qu'on appeloit la vallée des cadavres et des cendres: parce que c'étoit celle où, du temps des idolâtries du peuple de Dieu, les israélites brûloient leurs enfans en l'honneur de l'infâme idole de Moloch, et où on jetoit leurs cendres et leurs cadavres à demibrûlés.

La tradition enseignoit encore que les cadavres des soldats de Sennachérib y avoient été jetés à tas; de sorte qu'elle fourmilloit de vers qui sortoient de ces cadavres : les marques du seu étoient dans les cendres, et dans les cadavres à demi-hrûlés (1). Cette vallée s'appeloit la vallée du sils d'Ennom, Ben-Ennom (2) : en changeant le B en G, Gehennom, Gehenna, Gehenne. Par où l'on exprima ensuite l'enser; le seu dont les damnés y sont dévorés, et les vers qui les y rongent, dont le Sauveur dit : Leur ver ne meurt point, et leur seu ne s'éteint jamais (3).

c'est donc à cette vallée des cadavres, qu'on appeloit aussi la vallée de la mort, que Jésus-Christ compare le supplice affreux de ceux qui traitent leurs frères d'insensés et de fons. Que s'il ordonne ce supplice pour les injures, combien seront tourmentés ceux qui frappent, ceux qui tuent? Le Fils de Dieu n'en parle pas, comme ne voulant pas supposer que cela puisse arriver parmi les siens; et laissant assez entendre combien les actions violentes

<sup>(1)</sup> Jos. xv. 8. Lt xviii. 16. — (2) IV. Reg. xxiii. 20. II. Paral. 21viii. 3. — (3) Marc. 1x. 47.

seront punies, si les paroles le sont avec une si terrible rigueur.

Pesons donc toutes nos paroles, puisqu'elles sont pesées avec une telle rigueur dans le souverain jugement de Dieu.

## XIV, JOUR.

Réconciliation. Matth. v. 23, 26.

C'est encore un beau et grand précepte, et par lequel nous pouvons entendre combien Dieu aime la paix, de nous ordonner comme il fait, de nous réconcilier avec notre frère, avant que d'approcher de l'autel. Il ne veut point de l'oblation qui lui est offerte avec un cœur plein de ressentiment, et avec des mains portées à la vengeance.

On doit encore beaucoup remarquer cette parole: Si votre frère a quelque chose contre vous (1), et non-seulement si vous lui en avez donné sujet, mais encore s'il l'a pris mal à propos; il faut s'éclaireir charitablement avec lui; de peur que vous ne veniez à le haïr, lorsque vous saurez qu'il vous hait. Le premier présent qu'il faut offrir à Dieu, c'est un cœur pur de toute froideur, et de toute inimitié avec son frère.

N'attendez pas même le jour de la communion : celui de l'oblation, où l'on se trouve ensemble, et où l'on assiste même seul au saint sacrifice; ce jour doit être précédé de la réconciliation.

<sup>(1)</sup> Matth. v. 23.

Il faut encore porter plus loin l'amour de la paix; et saint Paul dit: Que le soleil ne se couche point sur votre colère (1). Les ténèbres augmente-roient notre chagrin; notre colère nous reviendroit en nous éveillant, et deviendroit plus aigre. Les passions tristes et sombres, du nombre desquelles sont la haine, la vengeance, la jalousie, s'aigrissent pendant la nuit, ainsi que les plaies, les fluxions, les maladies.

Dans les querelles, dans les procès, dans toutes les dissensions, on se livre l'un l'autre au juge, parce qu'on s'offense mutuellement: on doit donc craindre la prison, d'où l'on ne sort qu'après avoir tout payé dans la dernière rigueur: et il faut s'accorder volontairement l'un avec l'autre, plutôt que d'en venir à un jugement qui augmenteroit l'aigreur. C'est ce qu'il faut bien considérer.

Saint Augustin dit que cet ennemi aveo lequel il se faut réconcilier, pendant qu'on est dans la voie (2), c'est la vérité, qui nous condamne dans cette vie, et nous livre en l'autre à l'exécuteur, qui nous oblige à payer jusqu'au dernier sol; c'est-à-dire, à demeurer éternellement dans cette affreuse prison, puisque nous ne pouvons jamais satisfaire pour nos crimes.

<sup>(1)</sup> Eph. 17. 26, -- (2) Matth. v. 25, 26,

## XV. JOUR.

Délicatesse de la chasteté; s'arracher l'œil; se couper la main : indissolubilité du mariage.

Matth. v. 27, 32.

En ce qui regarde la chasteté, il faut craindre jusqu'à un regard : c'est par-là qu'entre le poison. Prenez garde, disoit Moïse (1), de ne point laisser aller vos yeux et vos pensées, en vous souillant dans les objets qui vous environnent. Job disoit aussi dans cette vue : J'ai fait un pacte avec mes yeux (2), que je les tiendrois toujours modestes, jamais vagues ni dissipés. Le voile des vierges sacrées est la marque et l'instrument de cette retenue; leur vie est un mystère; les yeux profanes en sont bannis; elles ne yeulent ni voir ni être vues. C'est le premier enseignement de Jésus-Christ sur cette matière.

La seconde est de renoncer aux liaisons nonseulement les plus agréables, mais encore les plus
nécessaires, plutôt que de mettre notre salut en
péril. Le secret est de fuir, d'éviter les occasions
prochaines, c'est-à-dire, celles où l'on à déjà fait
naufrage, craindre même les plus éloignées, se précautionner de toutes parts, couper jusqu'à sa main
droite, et jusqu'à son pied, arracher jusqu'à ses
yeux: tout doit être violent dans cette matière.
Car il faut, autant qu'il se peut, éviter même d'avoir

<sup>(1)</sup> Num. xv. 39. — (2) Job. xxx1. 1.

à combattre; parce qu'on n'est pas long-temps courageux, ni ferme contre soi-même.

Si votre eeil,... si votre main draite veus scom dalise (1), c'est-à-dire, si ces personnes qui vous sont si chères, vous sont une occasion de tomber, séparez-vous-en. Ajoutez, si elles vous font scanda-liser votre frère; car tout ce qui le fait tomber, est aussi pour vous une chute semblable à celle d'un homme qu'on jetteroit dans la mer une meule au col (2).

Le troisième enseignement sur cette matière, regarde le mariage, et son indissolubilité. Mais on peut encore porter plus loin ses pensées. Car comme cet indissoluble lien du mariage signifie l'inséparable union de Jésus-Christ avec son Eglise; les ames qui sont entrées dans ce bienheureux contrat, doivent garder la foi à Jésus-Christ, et ne faire jamais divorce avec lui.

Pour cela, il saut éviter jusqu'aux moindres choses qui déplaisent à l'Epoux céleste. Ce ne sont pas seulement les ruptures qui sont à craindre dans les mariages, mais encore les moindres froideurs. Tout va au divorce, si on n'y prend garde : et il saut promptement réparer les moindres négligences : la délicatesse de l'Epoux en est blessée : l'amour refroidi s'éteint bientôt.

Veille donc, ame chrétienne; veille sur les moindres choses : rien ne plaît plus à celui qui aime, que l'attention à le contenter en tout : au contraire, il n'y a rien de plus terrible que cette parole célèbre du Fils de Dieu (3) : Je voudrois que

<sup>(1)</sup> Matth. v. 29, 30. — (2) Matth. xviii. 6. — (3) Apoc. 111. 15, 16.

vous fussiez froid ou chaud. On vous pourroit tourner au bien, et vous seriez capable de quelque action; mais parce que vous étes tiède et sans efficace, on ne peut rien faire de vous, et je vous vomirai de ma bouche.

#### XVI. JOUR.

Ne jurer point : Simplicité chrétienne. Matth. v. 33, 37.

JE trouve cet endroit un des plus touchans de la doctrine chrétienne; parce que le Fils de Dieu y établit la plus aimable de toutes les vertus, qui est la sincérité. Le chrétien ne ment jamais : il dit : Cela est, cela n'est pas (1): et cette parole tient lieu de tout serment. Car au lieu de jurer ou par le ciel, ou par la terre, ou par la sainte cité, ou par sa tête, ou en quelque manière que ce soit : on lui ordonne pour toute réponse : Cela est, cela n'est pas : oui et non. Le mensonge ne trouve point de place dans une expression si simple : elle ne souffre point non plus de déguisement : car sans détour ni embarras, on répond : Cela est, cela n'est pas : et la sincérité d'un chrétien doit être si parfaite et si connue, qu'on s'en tienne à sa simple parole, comme s'il avoit fait mille sermens de toutes les sortes.

Cette parole est bien forte: Tout ce qui est audelà vient du malin (2) ou du mal. Tout ce qu'on

<sup>(1)</sup> Matth. v. 37. - (2) Ibid.

dit de plus, que cela est, cela n'est pas; c'est la dureté des cœurs, c'est la malice et la fourberie, c'est le démon en un mot qui l'a introduit. Revenons donc à l'origine: rendons-nous si croyables par notre sincérité, qu'on se sie à nous à cette simple parole: Cela est, cela n'est pas: oui et non.

Ne soyez pas si décisif, si assirmatif, n'exagérez pas: Ne jurez pas (1): c'est une partie de cette douceur dont il est dit: Bienheureux ceux qui sont doux (2). Ce que vous direz de plus sort que la simple assirmation ou négation, ne seroit pas nécessaire, si les cœurs étoient bien disposés. Soyez de votre côté dans cette disposition: et s'il saut aller an-delà, que ce soit uniquement pour les autres qui ont besoin d'être, poussés plus sortement.

Rénouvelez-vous, quittez le vieux levain (5). Le méchant est menteur, parce qu'il a intérêt de cacher et de déguiser ce qu'il fait. Revêtez-vous de l'homme nouveau, qui est Jésus-Christ, qui est créé selon Dieu, en justice, et dans la sainteté de la vérité (4). Ainsi, quittant le mensonge, qui ne convient qu'au mauvais qui veut se cacher: Dites-vous la vérité les uns aux autres, parce que vous êtes membres d'un même corps (5). La main ne veut pas tromper la tête, lorsqu'elle la prend pour guide parmi les ténèbres; l'œil ne veut pas tromper les pieds, ni les pieds cacher leur marche aux yeux et à la tête. Si ces membres se pouvoient parler et interroger l'un l'autre, ils se diroient simplement la vérité en toutes choses; oui et non : cela est, cela n'est

<sup>(1)</sup> Matth. v. 37. — (2) Matth. v. 4. — (3) I. Cor. v. 7. — (4) Eph; 1v. 24. — (5) Ibid. 25.

pas. Vivez ainsi, chrétien: ne faites point le mystérieux ni l'important. Taisez-vous par modération et par prudence, et non pas en faisant l'homme sage et l'homme grave. N'ayez point de dissimulation; surtout ne faites rien de mal, de douteux, ni de suspect, afin que vous n'ayez rien à déguiser. Si vous péchez, car qui ne péche point? et qu'il vous faille découvrir votre péché à un confesseur, comme la plaie à son médecin: dites, cela est, cela n'est pas, sans chercher de vaines excuses à votre faute, ni de longues circonlocutions pour l'envelopper. L'humilité vous fera sincère: vous guérirez infailliblement, pourvu que vous gardiez la sincérité.

On jure par le nom de Dieu, et on le prend à témoin, afin que notre parole, foible par elle-même, devienne ferme et inviolable par l'inter-position du nom de Dieu. Mais si nous sommes remplis de Dieu, et revêtus de Jésus - Christ, la vérité est en nous; et nos discours étant fermes par le mérite de la source d'où ils sont partis, ne demandent pas d'être appuyés par la religion du serment.

Il y en avoit qui croyoient qu'on ne juroit pas, à moins d'interposer le nom de Dieu. Ils ne prenoient pas pour serment de dire : par le ciel, ou
par la terre, ou par la sainte cité; et ainsi du reste.
Mais Jésus-Christ décide, qu'il y a dans tout cela
quelque chose, qui ayant rapport à Dieu, doit être
regardé avec une espèce de religion, sans qu'il
soit permis à l'homme de le profaner par ses sermens.

Cette parole est remarquable: Ne jurez point par

wotre tête; car vous ne pouvez faire blanc ou noir un de vos cheveux (1). De tout ce que vous appelez vôtre, il n'y a rien dont vous puissiez disposer; pas même de la conleur de vos cheveux. Ne dites donc pas, je jure par ma tête, c'est-à-dire: je me dévoue, ou comme on parle, je dévoue ma tête à telle et à telle peine: car loin d'avoir pouvoir sur votre tête, vous n'en avez pas même sur vos cheveux pour les faire venir ou croître, ni pour en changer la couleur. Soyez donc soumis à Dieu, et ne parlez jamais, comme pouvant disposer de la moindre chose.

# XVII. JOUR.

Charité fraternelle: étendue de la pérfection chrétienne. Matth. v. 38, 43.

Jisus-Chart revient encore à l'obligation de la charité fraternelle, dont il avoit déjà dit, que loin qu'il fût permis de tuer ou de frapper, il ne falloit pas même se fâcher contre son frère, ni lui marquer de l'aigreur par aucune injure : que si on avoit quelque démêlé, il falloit être facile à se raccommoder; n'employer point de juge, s'il se peut, pour terminer nos différends; ni même de médiateur pour concilier les esprits aliénés. Nous avons un médiateur naturel de notre réconciliation mutuelle, qui est Jésus-Christ, et l'esprit de charité et de grâce qui nous anime. Il faut donc se rendre trai-

<sup>(1)</sup> Matth. v. 36.

tables, et chacun s'accommoder de gré à gré avec son frère. Il a dit que si nous sentions quelque aigreur dans le cœur de notre frère, il falloit le prévenir pour le calmer, et préférer la réconciliation au sacrifice. Maintenant il pousse plus loin l'obligation; et il déracine tout-à-sait l'esprit de vengeance.

OEil pour œil, et dent pour dent (1): c'est ce qu'on permettoit aux anciens: il paroissoit là une espèce de justice : mais Jésus-Christ ne permet pas au chrétien de se la faire à lui-même, ni de la rechercher pour se satisfaire. Si la justice publique réprime les violences, le chrétien ne l'empêche pas, et il respecte les ordres publics : mais pour lui, loin de se venger de celui qui lui donne un soufflet, il tendra plutôt l'autre joue : il abandonnera plutôt son manteau à celui qui lui dispute sa tunique, que d'entreprendre un procès pour peu de chose, et entrer dans un esprit de chicane et de ressentiment (2). Il accordera plutôt de son bon gré deux mille pas à celui qui l'aura forcé à en faire mille, qu'il ne se fera justice à lui-même, ou qu'il ne songera à se venger de la violence qu'on lui aura faite. La tranquillité de son cœur lui est plus chère, que la possession de tout ce qu'on lui peut ravir avec injustice : et s'il faut manquer à la charité pour recouvrer les biens dont on l'a privé, il n'en veut point à ce prix. O Evangile, que tu es pur! ô doctrine chrétienne, que tu es aimable! Mais, ô chrétiens, que vous y répondez mal, et que vous êtes peu dignes d'un si beau nom!

Donnez à qui vous demande. Ne fuyez pas, comme

<sup>(1)</sup> Exod. xxi. 4. — (2) Matth. v. 39, et seqq.

on fait ordinairement, celui qui vous emprunte dans son besoin (1). Faites ce que vous pourrez pour le soulager : soyez libéral et bientaisant. Toutes les richesses de l'univers n'égalent pas le prix de ces deux vertus, ni la récompense qu'elles nous attirent.

Voici donc trois degrés de charité envers ses ennemis: les aimer, leur faire du bien, prier pour eux. Le premier est la source du second: si on aime, on donne. Le dernier est celui qu'on croit pouvoir faire le plus aisément, mais c'est pourtant le plus difficile, parce que c'est celui qu'on fait par rapport à Dieu. Rien ne doit être plus sincère, ni plus cordial, ni plus véritable, que ce qu'on présente à celui qui voit tont jusqu'au fond du cœur.

## XVIII. JOUR.

Etendue de la perfection chrétienne. Matth. v. 46, 47, 48.

Examinez-vous sur ces trois degrés: aimer, faire du bien, prier. Qu'est-ce qu'aimer ceux qui nous aiment? Les publicains le font bien. Qu'est-ce que saluer ceux qui vous saluent? Les païens le font bien. Ce n'est pas pour rien qu'on vous propose un héritage éternel, et une immuable félicité: ce n'est pas pour vous laisser demeurer à l'égal, ou même au-dessous des païens. Dites-vous la même chose, ô chrétien! dans tout le reste de votre conduite? Quelle récompense méritez-vous, femmes

<sup>(1)</sup> Matth. v. 42.

chrétiennes, si vous méprisez les vaines parures? Les païennes l'ont bien fait. Quelle sera votre gloire, si vous méprisez les richesses? Les philosophes l'ont bien fait. Dites-vous la même chose sur la chasteté; les vestales l'ont bien gardée : sur la cordialité; les païens, les sages du monde en ont fait gloire. Portez donc plus haut vos pensées, et soyez parfaits (1). Mais comme qui? Comme les philosophes; comme les païens; comme les Juiss, ou comme les pharisiens, et les docteurs de la loi, qui étoient les plus parsaits d'entre les Juiss? Non: Jésus-Christ vous a dit, que vous n'aurez point de part à son royaume, si votre justice ne surpasse la leur (2). Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait (3). Et comme vous ne pouvez jamais l'égaler, croissez toujours pour vous approcher de cette perfection. L'entreprise est grande; mais le secours est égal au travail: Dieu qui vous appelle si haut, vous tend la main: son fils, qui lui est égal, descend à vous pour vous porter. Dites donc avec saint Paul: Courage, mon ame: Je puis tout avec celui qui me fortifie (4).

O chrétien, qui es si loin de la perfection de ton état, quand commenceras-tu à surmonter ta non-chalance?

Que chacun se dise à soi-même dans le fond du cœur: Çà je veux apprendre à être chrétien. Arrêtez-vous partout à ces mots: On a dit aux anciens: et moi je vous dis. Qui est celui qui nous a donné cette loi nouvelle? Jésus-Christ, le Fils de

<sup>(1)</sup> Matth. v. 48. — (2) Ibid. 20. — (3) Ibid. 48. — (4) Philip. 1v. 13.

Dieu en personne, la lumière et la vérité éternelle, le maître qui nous est envoyé du ciel pour nous enseigner; mais en même temps le Sauveur qui nous aide, et qui, comme on vient de voir, mesure ses grâces au travail qu'il nous impose. Disons donc avec saint Paul (1): Si la loi qui a été donnée aux anciens Juiss par le ministère des anges, est demeurée ferme; et que toute transgression et désobéissance contre cette loi ait reçu un juste châtiment; comment l'évilerons - nous, si nous négligeons une doctrine aussi salutaire que celle qui nous est enseignée par Jésus-Christ, qui, ayant pris son commencement par l'explication qu'il en a faite lui même, nous a été confirmée par ceux qui l'ont oute de sa propre bouche : Dieu y rendant témoignage par tant de signes, par tant de miracles, par tant de prodiges : et ensin par l'essusion maniseste de son Saint-Esprit? Et encore avec le même saint Paul (2): Si, lorsqu'on avoit violé la loi de Moise, qui n'étoit que le serviteur, on périssoit, sans miséricorde, sur la déposition de deux ou de trois témoins; quel supplice mériteront ceux qui ont foulé aux pieds le Fils de Dieu; qui ont tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel ils ont été sanctifiés, et qui auront fait outrage à l'esprit de la grâce? Car nous savons combien puissant est celui qui dit : A moi appartient la vengeance, et je la saurai bien faire. Et encore: Le Seigneur jugera son peuple. Il est horrible de tomber entre les mains du Dieu vivant.

<sup>(\*)</sup> Heb. 11. 2, 3, 4. — (\*) Ibid. x. 28, 29, 30, 31.

#### XIX. JOUR.

Rechutes. Luc. xi. 21, 26. S. Paul. Hebr. vi. 4, 9. II. Petr. 11. 20, 21, 22.

Pour nous affermir contre les rechutes, appuyons sur ce qui est dit dans saint Luc du fort armé (1).

Le fort armé, c'est le démon. Considérez ces paroles: Ce qu'il possède est en paix. Songez à la malheureuse paix dont jouissent les pécheurs. La conscience assoupie, on se voit périr de sang froid, et sans s'émouvoir : les sens nous enchantent, et le démon règne tranquillement. Jésus-Christ a chassé ce fort armé, quand il a ébranlé ce cœur endurci, et qu'on a fait pénitence. Mais ce n'est pas tout, et il ne quitte pas prise : il revient avec sept démons plus méchans que lui. Pesez tout : ces esprits immondes souillent de nouveau la maison que la pénitence a nettoyée, et ils y établissent leur demeure: Et le dernier état de cet homme est pire que le premier (2). Si toujours à chaque rechute, l'état devient pire, si le joug du démon s'aggrave, si l'on s'enfonce de plus en plus dans le mal, si les forces diminuent sans cesse, où en sera-t-on à la fin, et comment sortir de cet abîme? Dieu peut nous en tirér; je le sais : mais s'il n'y a rien à désespérer, tout est à craindre.

Il est impossible à l'homme, dit saint Paul (3), selon le cours ordinaire des choses humaines, et îl

<sup>(1)</sup> Luc. XI. 21, et seqq. - (2) Luc. XI. 26. - (3) Heb. VI. 4, et suiv.

n'y a que Dieu qui le puisse faire par un effort, pour ainsi parler, de sa toute puissance : Il est impossible, dis-je, que ceux qui ont une fois été illuminés par la grâce du baptême; qui ont goûté le don céleste, et ont été faits participans du Saint-Esprit, et qui ensuite sont déchus, soient renouvelés. Si saint Paul parle ainsi de ceux qui ont violé la sainteté du baptême : que doivent craindre ceux qui ont ajouté à cette profanation, celle de la pénitence, si souvent réitérée, et si souvent méprisée? La terre qui boit souvent la pluie qui tombe sur elle, et qui ne produit que des épines et des chardons, est à la veille d'être maudite, et enfin on y met le feu (1).

Il n'y a rien à expliquer ici : les paroles sont assez claires, et il n'y a qu'à les méditer les unes après les autres avec attention. Après que ces paroles vous auront rempli de frayeur, relevez votre espérance par les suivantes; et croyez que toute l'Eglise vous dit avec saint Paul : Nous espérons de vous de meilleures choses (2).

Après avoir ouï saint Paul, écoutons encore saint Pierre (3): Il vaudroit mieux n'avoir pas connu le chemin de la justice, que de retourner en arrière: comme un chien qui ravale ce qu'il a vomi; et comme un pourceau qui se vautre de nouveau dans la boue. Cela fait horreur seulement à entendre; et ces expressions soulèvent le cœur: mais la chose est bien plus horrible, et ce qu'on voit faire à ces animaux est au-dessous de ce qui arrive au pénitent qui retombe.

<sup>(1)</sup> Heb. V1. 7, 8. - (2) Ibid. 9. - (3) II. Pet. 11. 21, 22.

#### XX. JOUR.

# Vaine gloire dans les bonnes œuvres. Matth. v1. 1, 4.

Après avoir porté la justice chrétienne au degré de persection qu'on vient de voir, et jusqu'à nous donner pour modèle la persection de Dieu même; Jésus-Christ voit que l'homme enclin à la vanité, voudroit tirer de la gloire des pratiques extérieures d'une justice si parsaite; et c'est ce qui donne lieu à ce précepte (1): Prenez garde à ne pas saire votre justice devant les hommes, pour en être regardé. Il ne défend pas de pratiquer la justice chrétienne en toute rencontre pour édifier le prochain; au contraire, il a dit : Que votre lumière luise devant les hommes, afin que votre Père céleste soit glorifié dans vos bonnes œuvres : mais Prenez garde de ne les pas faire pour être regardés des hommes : autrement vous perdez votre récompense (2). Demandez-la aux hommes pour qui vous agissez : mais n'attendez de Dieu que la punition qu'il a réservée aux hypocrites.

Toutes les fois qu'on vous loue, craignez cette parole du Sauveur: En vérité, je vous le dis, vous avez reçu votre récompense (3). Parole si importante, que Jésus-Christ la répète à chaque action qu'il marque en particulier dans ce chapitre.

Souvenez-vous de ce qu'il a dit du mauvais riche: Il a reçu ses biens en cette vie. Et ailleurs dans la

<sup>(1)</sup> Matth. VI. I, et segq. — (1) Matth. V. 16. — (3) Matth. VI. 2, 5.

parabole du festin: On vous a rendu ce qu'on a reçu de vous (1).

Heureux donc ceux dont la vie est cachée en Dieu avec Jésus-Christ, comme dit saint Paul (2); que le monde ne connoît pas; qui vivent dans le secret de Dieu; qui se contentent de ses yeux : car quelle erreur et quelle folie de ne se pas contenter d'un tel spectateur? Ils sont comme inconnus, dit le même saint Paul (3) : car ils ne sont point dans les vains discours des hommes : Mais ils sont connus : Dieu les regarde d'autant plus, que personne ne songe à eux, et qu'ils sont comme n'étant pas sur la terre. Heureux : heureux ! Si je plaisois encore aux hommes, dit saint Paul (4), je ne serois pas serviteur de Jésus-Christ.

Il faut bien prendre garde ici à une certaine nonchalance, qui fait négliger les actions du dehors qui édifient le prochain. On dit: Que m'importe de ce qu'il pense? Comme qui diroit: Que m'importe de le scandaliser? A Dieu ne plaise. Dans les actions du dehors édifiez le prochain, et que tout soit réglé en vous jusqu'à un clin d'œil; mais que tout cela se fasse naturellement et simplement; et que la gloire en retourne à Dieu.

Gardez-vous bien aussi de vous contenter de vous régler à l'extérieur : il faut à Dieu son spectacle; c'est-à-dire, dans le secret, un cœur qui le cherche.

Que votre gauche ne sache pas ce que fait la droite (5). Cachez votre aumône à vos plus intimes amis: Cachez-la dans le sein du pauvre, dit le

<sup>(1)</sup> Luc. XVI. 25. XIV. 12. — (2) Col. 111. 3, — (3) II. Cor. VI. 8. — (4) Gal. 1. 20. — (5) Matth. VI. 3, 4.

Sage (1); que le pauvre même, s'il se peut, ne vous connoisse point. Il faudroit, s'il se pouvoit, vous pouvoir cacher à vous-même le bien que vous faites: cachez-en du moins le mérite à vos yeux: croyez toujours que vous faites peu, que vous ne faites rien, que vous êtes un serviteur inutile: craignez toujours, dans vos bonnes œuvres, que votre intention ne soit pas assez pure, assez dégagée des vues du monde: laissez connoître à Dieu seul le mérite de vos actions: faites bien sans retour sur vous-même: occupez-vous tellement de la bonne œuvre en ellemême, que vous ne songiez jamais à ce qui vous en reviendra: laissez tout au jugement de Dieu, ainsi il vous verra seul: vous vous cacherez à vous-même.

Ne sonnez pas de la trompette devant vous (2), comme ceux qui parlent sans cesse de ce qu'ils sont et de ce qu'ils disent. Ils sont eux-mêmes leur trompette, tant ils craignent de n'être pas vus.

# XXI. JOUR.

Prière, et présence de Dieu dans le secret. Matth. vi. 5, 6, 7, 8.

Entrez dans votre cabinet, dans le plus intime de la maison; mais entrez dans le plus intime de votre cœur. Soyez dans un parfait recueillement: Fermez la porte sur vous; fermez tous vos sens: ne donnez accès à aucune pensée étrangère: Priez en

<sup>(1)</sup> Eccli. XXIX. 15. — (2) Matth. VI. 2.

secret : épanchez votre cœur devant Dieu seul : qu'il soit le dépositaire de vos secrètes peines.

Ne parlez pas beaucoup. Il n'est pas ici question d'apprendre à Dieu par un long discours vos besoins secrets: Il sait tout avant que vous parliez. Dites intérieurement ce qui peut vous profiter à vousmême, vous exciter, vous recueillir en Dieu. Les prières des païens qui ne connoissoient pas Dieu, ne sont qu'une surabondance de paroles inconsidérées. Parlez peu de la bouche et beaucoup du cœur. Ne multipliez pas vos pensées : car c'est ainsi qu'on s'étourdit, et qu'on se dissipe soi-même. Arrêtez vos regards sur quelque importante vérité qui aura saisi votre esprit et votre cœur. Considérez, pesez, goûtez, ruminez, jouissez. La vérité est le pain de l'ame. Il ne faut pas engloutir d'abord, pour ainsi parler, chaque morceau: il ne faut pas sans cesse passer d'une pensée à une autre, d'une vérité à une autre : tenez-en une : serrez-la jusqu'à vous l'incorporer: attachez-y votre cœur plutôt que votre esprit: tirez-en, pour ainsi parler, tout le suc à force de la presser par votre attention.

Dieu vous voit cians le secret. Songez qu'il vous voit jusque dans le fond, infiniment plus que vous-même. Faites un acte de foi simple et vif sur sa présence. Ame chrétienne, mettez-vous sous ses yeux toute entière. Il est intime, il est présent : car il donne l'être et le mouvement à tout. Ne vous arrêtez pas néanmoins à cette présence, dont toutes les créatures animées et inanimées sont également capables. Croyez par une foi vive qu'il vous est présent, comme vous donnant au dedans toutes les

bonnes pensées, comme tenant en sa main la source d'où elles sortent : et non-seulement les bonnes pensées, mais encore les bons désirs, les bonnes résolutions et toutes les bonnes volontés, depuis le premier principe qui les fait naître jusqu'à la dernière perfection. Croyez encore qu'il est dans les justes, et qu'il y fait sa demeure, selon cette parole du Seigneur: Nous viendrons à lui, et nous serons notre demeure en lui (1). Il y est d'une manière stable et permanente: il y établit sa demeure. Souhaitez qu'il, soit en vous de cette sorte : offrez-lui votre intérieur, afin qu'il y soit et qu'il en fasse son temple. Sortez quelquesois de vous-même, et avec la même soi qui vous le fait voir dans vous-même, regardez-le dans le ciel, où il se manifeste à ses bien-aimés. C'est là qu'il vous attend. Courez, volez, rompez vos liens, rompez toutes ces attaches qui vous lient à la chair et au sang. O Dieu, quand vous verrai-je? Quand aurai-je ce cœur pur, qui fait qu'on vous voit en soi-même, hors de soi-même, partout? O lumière qui éclairez tout! ô vie qui animez tout! ô vérité qui nourrissez tout! à bien qui rassasiez tout! à amour qui unissez tout! Je vous loue, mon Père céleste, qui me voyez dans le secret.

## XXII. JOUR.

Oraison dominicale: Notre Père. Matth. v1. 9.

REGARDEZ dans toutes les demandes, un exercice d'amour.

<sup>(1)</sup> Joan. XIV. 23.

Notre Père: Dès ce premier mot de l'Oraison dominicale, le cœur se fond en amour. Dieu veut être notre Père par une adoption particulière. Il a un Fils unique qui lui est égal, en qui il a mis sa complaisance : il adopte les pécheurs. Les hommes n'adoptent des enfans que lorsqu'ils n'en ont point : Dieu qui avoit un tel Fils nous adopte encore. L'adoption est un effet de l'amour; car on choisit celui qu'on adopte : la nature donne les autres enfans : l'amour seul fait les adoptifs. Dieu qui aime son Fils unique de tout son amour, et jusqu'à l'infini, étend sur nous l'amour qu'il a pour lui. C'est ce que dit Jésus-Christ dans cette admirable prière qu'il fait à son Père pour nous: Que l'amour dont vous m'aimez soit en eux: et moi je suis en eux (1). Aimons donc un tel Père. Disons mille et mille fois : notre Père, notre Père, notre Père, ne vous aimeronsnous jamais? Ne serons-nous jamais de vrais enfans pénétrés de vos tendresses paternelles?

Encore une sois, notre Père. Qu'est-ce qui nous sait dire, notre Père? Apprenons-le de saint Paul (2): Parce que vous êtes ensans, Dieu envoie en vous l'esprit de son Fils, qui crie en vous: Père, Père. C'est donc le Saint-Esprit qui est en nous: c'est lui qui sorme en nous ce cri intime de notre cœur, par lequel nous invoquons Dieu, comme un Père toujours prêt à nous entendre:

Le même saint Paul dit ailleurs (3): Ceux qui sont mus, qui sont conduits par l'esprit de Dieu, sont les enfans de Dieu..., et Dieu nous envoie l'esprit d'adoption, par lequel nous crions: Père, Père.

<sup>(1)</sup> Joan. 2VII. 26. — (2) Gal. IV. 6. — (3) Rom. VIII. 14, 15.

C'est donc encore une fois le Saint-Esprit qui nous donne ce cri filial, par lequel nous recourons à Dieu comme à notre Père.

Pourquoi l'appelle-t-il un cri? Un grand besoin fait crier. Un enfant ne crie que lorsqu'il souffre ou qu'il a besoin. Mais à qui est-ce qu'il crie dans son besoin: sinon à son père, à sa mère, à sa nourrice, à tous ceux dans qui la nature lui fait sentir quelque chose de paternel? Crions donc, car nos besoins sont extrêmes. Nous défaillons, le péché nous gagne, le plaisir des sens nous entraîne. Crions, nous n'en pouvons plus, mais crions à notre Père. Qu'est-ce qui nous porte à crier? Le Saint-Esprit, le Dieu-amour, l'amour du Père et du Fils: Celui qui répand l'amour dans nos cœurs (1). Crions, crions donc avec ardeur, et que tous nos os crient: O Dieu, vous êtes notre Père!

Abraham et les autres Pères, dont nous venons selon la chair, nous ont ignorés; et Israël ne nous a pas connus. Mais vous, ô Dieu, notre vrai Père, vous nous connoissez; et c'est vous qui nous envoyez du sein intime de votre cœur, et de la source infinie qui est votre amour, cet esprit qui nous fait crier à vous comme à notre Père.

Cet esprit, ajoute saint Paul (2), rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfans de Dieu. O Dieu, qui entendra ce témoignage du Saint-Esprit, qui nous dit intérieurement que nous sommes enfans de Dieu? Quelle voix, lorsque dans la paix d'une bonne conscience, et d'un cœur qui n'a rien à se reprocher qui le sépare de Dieu; je ne sais quoi nous

<sup>(1)</sup> Rom. V. 5. - (2) Rom. VIII. 16.

dit secrètement, et dans l'intime silence de notre cœur: Dieu est ton Père: tu es son enfant! Passons: cette voix est trop intime: trop peu de personnes l'entendent. Passons: une autre fois nous l'entendrons mieux: il faut être plus affermi, plus enraciné dans le bien. Le Saint-Esprit ne rend pas à tous ce témoignage secret. Quant à lui, il voudroit le rendre à tous; mais tous n'en sont pas dignes. O Dieu, faitesnous-en dignes! C'est bien fait de le demander à Dieu; car en effet c'est lui qui le donne: mais il nous répond, Agis avec moi, travaille de ton côté, ouvre-moi ton cœur, fais taire les créatures, dis-moi souvent dans le secret: Notre Père, notre Père.

#### XXIII. JOUR.

Notre Père, qui étes aux cieux. Ibid.

Encone un coup: Notre Père: mais ajoutons à cette fois: Notre Père qui êtes dans les cieux. Vous êtes partout; mais vous êtes dans les cieux comme dans le lieu où vous rassemblez vos enfans, où vous vous montrez à eux, où vous leur manifestez votre gloire, où vous leur avez assigné leur héritage.

Saint Paul nous disoit (1): L'Esprit rend témoignage à notre esprit, que nous sommes enfans de Dieu. Mais écoutons ce qu'il ajoute: Que si nous sommes ensans, nous sommes aussi héritiers. Ce n'est pas tout: concevons le comble de notre bonheur: Héritiers de Dieu, et cohéritiers de Jésus-Christ,

<sup>(1)</sup> Rom. VIII. 16, 17.

nous aurons le même héritage, le même royaume : nous serons assis dans son trône : nous aurons part à sa gloire, nous serons heureux en lui, par lui, avec lui; et c'est pourquoi nous crions : Notre Père qui êtes dans les cieux, afin de bien concevoir où il nous appelle.

Aimons celui qui nous fait ses héritiers, et les cohéritiers de son cher Fils Jésus-Christ. Qui pourroit ne l'aimer pas? Qui pourroit ne pas désirer ce bel héritage? Il n'est donné qu'à ceux qui l'aiment. Notre héritage, c'est Dieu même: il est notre bien: il est lui seul notre récompense. Je suis, dit-il (1), ton protecteur et ta trop grande récompense. Trop grande pour tes mérites, mais proportionnée à l'immense bonté de ton Dieu.

## XXIV. JOUR.

Votre nom soit sanctisié. Matth. v1. 9, 10.

Votre nom soit sanctifié; votre règne arrive; votre volonté soit faite en la terre comme au ciel. C'est la perpétuelle continuation de l'exercice d'aimer. Sanctifier le nom de Dieu, c'est le glorisier en tout, et ne respirer que sa gloire. Désirer son règne, c'est vouloir lui être soumis de tout son cœur, et vouloir qu'il règne sur nous, et non-seulement sur nous, mais encore sur toutes les créatures. Son règne est dans le ciel, son règne éclatera sur toute la terre dans le dernier jugement. Mettons-nous

<sup>(1)</sup> Gen. xv. 1.

donc en état de désirer ce glorieux jour: puissionsnous être de ceux dont Jésus-Christ dit (1): Quand ces choses commenceront à se faire, quand les signes avant-coureurs du dernier jugement paroîtront; aux approches de ce grand jour; pendant que le reste des hommes séchera de crainte: regardez, et levez la tête, parce que votre rédemption approche.

Jésus-Christ arrive pour chacun de nous, quand notre vie finit. Alors donc, aux approches de ce dernier jour, quand Jésus-Christ frappe à la porte pour nous appeler; il faudroit être en état de le recevoir avec joie, et de lui dire: Que votre règne arrive; car je désire que ce qu'il y a en moi de mortel soit englouti par la vie (2).

Mais qui de nous désire le règne de Dieu? Qui de nous dit de bon cœur: Que votre royaume nous arrive! C'est néanmoins où nous préparoit cette parole: Notre Père qui êtes dans les cieux. C'est là notre maison; c'est notre demeure, puisque c'est là qu'est celle de notre Père.

Nous ne sommes donc pas de bonne soi, quand nous disons: Que votre règne arrive, ou ce qui est dans le sond la même chose: Que votre royaume nous arrive. Ce qui étousse en nous ce désir qui devroit être si naturel aux chrétiens, c'est que nous aimons le monde et ses plaisirs; nous aimons cette vie pleine de toutes sortes de maux, et ce qui est pis, pleine de péché, qui est le plus grand de tout les maux.

Rompons ces liens, et disons: Votre volonté soit faite. C'est le vrai et parfait exercice de l'amour, de

<sup>(1)</sup> Luc. xx1. 28. -- (2) II. Cor. v. 4.

conformer sa volonté à celle de Dieu. O notre Père qui êtes dans les cieux! on vous y aime, et c'est pourquoi on y fait son bonheur de votre volonté. Que ce qui se fait dans le ciel se fasse sur la terre! Que ce qui s'achève là, se commence ici!

Cette vie ne doit pas être aimée, mais supportée, dit saint Augustin: Non amanda, sed toleranda: c'est le lieu de pélerinage, le lieu d'exil, le lieu de gémissemens et de pleurs.

Donc, ô notre Père céleste, que votre règne arrive; que votre volonté soit faite.

# XXV. JOUR.

Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour.

Matth. vi. 11.

Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. C'est ici le vrai discours d'un enfant qui demande en confiance à son père tous ses besoins, jusqu'aux moindres. O notre Père, vous nous avez donné un corps mortel: vous ne l'avez pas fait tel d'abord; mais nous vous avons désobéi, et la mort est devenue notre partage. Ce corps infirme et mortel a besoin tous les jours de nourriture; ou il tombe en défaillance, ou il périt. Donnez-la-nous, donnez-la nous simple, donnez-la-nous autant qu'elle est nécessaire. Que nous apprenions en la demandant, que c'est vous qui nous la donnez de jour à jour. Vous donnez à vos enfans, à vos serviteurs, à vos soldats, si on veut qu'ils combattent sous vos étendards, vous leur don-

nez chaque jour leur pain. Que nous le demandions avec confiance! que nous le recevions comme de votre main avec action de grâces!

Mais si vous trouvez à propos de nous le refuser, ô Dieu notre bon Père! cela est rare, que ceux qui vous servent manquent de pain. Vous resusez souvent ce qui nourrit les convoitises et les appétits déréglés; car ils sont mauvais, et il est plus digne de vous de les modérer que de les contenter. Mais pour le nécessaire de la vie, vous ne refusez guère à ceux qui vous craignent, et qui vous le demandent avec humilité. Vous avez chargé les riches de la subsistance des pauvres; et vous avez tant attaché de biens à l'aumône, que la source n'en peut point tarir dans votre Eglise. Mais enfin, s'il vous platt, ô notre Père, que nous manquions de ce pain ou de quelqu'autre chose nécessaire, que dirons-nous? il en faudra revenir à la demande précédente : Votre volonté soit faite; car, ma vraie viande, disoit Jésus-Christ (1), c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé.

Une autre version porte: Donnez-nous notre pain qui est au-dessus de toute substance; par où l'on entend le pain de l'eucharistie. O Dieu, donnez-le-nous aujourd'hui, donnez-le-nous tous les jours. Fussions-nous dignes de communier toutes les fois que nous assistons à votre sacrifice! La table est prête, les convives manquent: mais, ô Jésus, vous les appelez! Désirons ce pain de vie, désirons-le avec ardeur et avidité! Ceux qui ont faim et soif de la justice le désirent; car toute grâce y abonde; et le parfait

Bossuet. IX.



<sup>(1)</sup> Joan. IV. 34.

exercice de l'amour, c'est de désirer sans cesse de recevoir Jésus-Christ.

#### XXVI. JOUR.

Pardonnez-nous, comme nous pardonnons. Matth. vi. 12, 14, 15.

Pardonnez-nous comme nous pardonnons. C'est une chose admirable comment Dieu fait dépendre le pardon que nous attendons de lui, de celui qu'il nous ordonne d'accorder à ceux qui nous ont offensés. Non content d'avoir partout inculqué cette obligation, il nous la met à nous-mêmes à la bouche dans la prière journalière; afin que si nous manquons à pardonner, il nous dise comme à ce mauvais serviteur: Je te juge par ta propre bouche, mauvais serviteur (1). Tu m'as demandé pardon, à condition de pardonner: tu as prononcé ta sentence, lorsque tu as refusé de pardonner à ton frère. Vast-en au lieu malheureux, où il n'y a plus ni pardon, ni miséricorde.

C'est ce que Jésus-Christ appuie en cet endroit; et c'est ce qu'il explique encore d'une manière terrible dans la parabole du serviteur rigoureux.

<sup>(1)</sup> Luc. xix. 22.

#### XXVII. JOUR.

Ne nous induisez point en tentation: mais délivreznous du mal. Matth. v1. 13.

NE nous induisez point en tentation. On ne prie pas seulement pour s'empêcher de succomber à la tentation, mais pour la prévenir, conformément à cette parole: Veillez et priez, de peur que vous n'entriez en tentation (1). Non-seulement de peur que vous n'y succombiez, mais de peur que vous n'y entriez.

Il faut entendre par ces paroles la nécessité de prier en tout temps, et quand le besoin presse, et avant qu'il presse. N'attendez pas la tentation; car alors le trouble et l'agitation de votre esprit vous empêchera de prier. Priez avant la tentation, et prévenez l'ennemi.

Dieu ne tente personne, dit saint Jacques (2). Ainsi lorsque nous lui disons: Ne nous induisez point en tentation; visiblement il faut entendre: ne permettez pas que nous y entrions. C'est aussi comme parle saint Paul (3): Dieu est fidèle en ses promesses; et il ne souffrira pas que vous soyez tentés pardessus vos forces; mais nos forces consistent principalement dans nos prières.

Délivrez-nous du mal. L'Eglise explique: délivrez-nous de tout mal, passé, présent et à venir. Le mal passé, mais qui laisse de mauvais restes, c'est

<sup>(1)</sup> Matth. XXVI. 41. — (2) Jac. 1. 13. — (3) 1. Cor. X. 13.

le péché commis; le mal présent, c'est le péché où nous sommes encore : le mal à venir est le péché que nous avons à craindre. Tous les autres maux ne sont rien qu'autant qu'ils nous portent au péché par le murmure et l'impatience. C'est principalement en cette vue que nous demandons d'être délivrés des autres maux.

Délivrez-nous du mal. Délivrez-nous du péché et de toutes les suites du péché; par conséquent de la maladie, de la douleur, de la mort; asin que nous soyons parsaitement libres. Alors aussi nous serons souverainement heureux.

Une autre version porte: Délivrez-nous du mauvais; c'est-à-dire, du démon notre ennemi, et de toutes ses tentations.

Quand nous demandons des forces contre la tentation, ce n'est pas seulement contre le démon, c'est encore contre nous-mêmes, selon ce que dit saint Jacques: Chacun est tenté par sa propre concupiscence, qui l'attire et qui l'emporte (1): c'est la grande tentation, et le démon même ne nous peut prendre que par celle-là. Quelle est donc notre foiblesse, puisque nous sommes nous-mêmes nos plus grands ennemis! Et nous ne craignons pas! et nous dormons! et nous négligeons notre salut! et nous ne concevons pas la nécessité de prier!

<sup>(1)</sup> Jac. 1. 14.

# XXVIII. JOUR.

Du Jeune. Matth. vi. 16, 17, 18.

Jesus-Christ joint ici la doctrine du jeune à celle de l'oraison et de l'aumône. Ce sont trois sacrifices qui vont ensemble, selon cette sentence de Tobie (1): L'oraison est bonne avec le jeune et l'aumône. Par l'aumône, on sacrifie ses biens: par le jeune, on immole son corps: par l'oraison, on offre à Dieu les affections, et, pour ainsi dire, le plus pur encens de son esprit.

Ce qui est dit ici du jeune, est semblable à ce qui est dit de l'oraison et de l'aumône; qu'il ne faut le faire que pour Dieu seul, et à ses yeux, sans aucune vue des hommes. Lors pourtant qu'on a mal édifié l'Eglise, en négligeant ce qu'on devoit observer; il est bon de l'édifier sans affectation par des observances plus sévères. Mais cela demande beaucoup de précaution, et il y faut éviter l'ostentation, comme la peste des bonnes œuvres.

Par le jeûne, il faut entendre toutes les autres austérités par où l'on mortifie son corps. Il les faut soigneusement cacher, et n'avoir pas un air triste comme les hypocrites: mais oindre sa tête et laver sa face: témoigner à tout le monde de la douceur et de la joie: n'être pas comme ceux qui portant impatiemment les austérités, semblent s'en prendre à tous ceux à qui ils parlent, en les traitant du-

<sup>(1)</sup> Tob. x11. 8.

rement, et leur devenant fâcheux. L'austérité qu'on a pour soi-même doit rendre plus doux, plus traitable; corriger, et non exciter la mauvaise humeur. C'est ce que signisse cette onction de la tête, et ce visage lavé: c'est la douceur et la joie.

#### XXIX.º JOUR.

Trésor dans le ciel: œil simple: impossibilité de servir deux maîtres. Matth. vi. 19, 20, 24.

JESUS-CHRIST déracine l'avarice, et empêche de craindre jamais la pauvreté. Avoir son trésor dans le ciel (1); c'est y mettre son affection et son espérance: avoir son trésor dans le ciel, c'est y envoyer ses richesses par les mains des pauvres.

Où est votre trésor, là est votre cœur (2). Cette parole est grande. De quoi êtes-vous rempli? Où se tournent naturellement vos pensées, c'est là votre trésor : c'est là qu'est votre cœur. Si c'est Dieu, vous êtes heureux : si c'est quelque chose de mortel, que la rouille, que la corruption, que la mortalité consume sans cesse; votre trésor vous échappe; et votre cœur demeure pauvre et épuisé.

Cet œil simple (3), c'est la pureté d'intention. L'œil est simple, quand l'intention est droite: et l'intention est droite, quand le cœur ne se partage pas. C'est ce qu'on appelle simplicité et droiture. L'intention, c'est le regard de l'ame. L'œil ne regarde jamais sixement qu'un seul objet; et

<sup>(1)</sup> Matth. VI. 20.— (2) Ibid. 21.— (3) Ibid. 22.

l'ame ne peut s'arrêter qu'à un seul bien. Lorsque les regards sont vagues et dissipés, on voit tout, et on ne voit rien. Ainsi quand l'ame se dissipe en vagues désirs, elle ne sait ce qu'elle veut, et elle tombe dans la nonchalance. Dieu veut un regard arrêté et fixe.

Cela se confirme par les paroles suivantes: On ne peut servir deux maîtres (1), ni aimer deux choses à la fois. Quand on ne sait ce qu'on aime, et qu'on se partage entre Dieu et la créature, Dieu refuse ce qu'on lui offre, et la créature a tout. Il fant donc se déterminer, s'appliquer, agir avec efficace dans la voie de la piété.

La bonne intention sanctifie toutes les actions de l'ame, comme le regard arrêté assure et éclaire tous les pas du corps.

C'est cette bonne intention qu'il faut renouveler souvent pendant le jour; et continuellement prier Dieu de la fortifier. Il faut sans cesse se redresser, et se réduire tout entier à un regard simple.

Vous ne pouvez servir Dieu et les richesses (2). Selon saint Paul, l'avarice est un culte des idoles (3). Ceux qui aiment la bonne chère ont leur ventre pour leur Dieu (4), selon le même apôtre. Nous nous faisons un Dieu de tous les objets de notre amour. Tout attachement vicieux est une idolâtrie. Qui est-ce qui voudroit servir une idole, transporter la gloire de Dieu à une fausse divinité? Cela fait horreur à penser. C'est néanmoins ce que font tous ceux qui aiment quelque chose plus que Dieu. Les pensées, les affections, le plus pur encens du cœur,

<sup>(1)</sup> Matth. VI. 24. — (2) Ibid. — (3) Col. III. 5. — (4) Philip. III. 19.

toute son adoration va là. Hélas qu'on est misérable! Eh! une créature raisonnable se peut-elle donner elle-même, mais se peut-elle sacrifier à autre qu'à Dieu?

Déracinez l'avarice, déracinez l'ambition, déracinez l'amour du bien sensible, et tout amour de la créature : c'est autant d'idoles que vous abattez dans votre cœur. Que la créature, loin d'avoir tout le cœur, n'en occupe pas la moindre partie. Donnez tout à Dieu : fouillez jusqu'au fond, et videz votre cœur pour Dieu : il saura bien l'occuper, et le remplir.

Se remplir de la créature, c'est se remplir de ces viandes qui chargent, et qui gonssent sans nourrir; et qui aussitôt vous affament, parce qu'elles n'ont aucun suc, et que rien ne s'en tourne en votre substance. Qu'on est vide quand on n'est plein que de cette sorte!

### XXX. JOUR.

Ne se point inquiéter pour cette vie : se confier en la Providence. Matth. vi. 25, 26, et suiv.

NE vous inquiétez point. Cela n'exclut pas une prévoyance modérée, ni un travail réglé: mais seulement l'inquiétude, et l'agitation de l'esprit.

La vie est plus que la nourriture, et le corps est plus que l'habit (1). Dieu qui vous a donné la vie, et qui a formé votre corps, avant que vous

<sup>(1)</sup> Matth. VI. 25.

pussiez en prendre aucun soin, vous donnera tout le reste. Qui a fait le plus, ne dédaignera pas de faire le moins.

Regardez les oiseaux du ciel, its ne sèment, ni ne moissonnent, ni ne recueillent...; ils ne travaillent ni ne filent: et votre Père céleste les nourrit...
et les habille (1). Heureux ces petits animaux;
heureuses les fleurs, heureuses mille et mille foistoutes ces petites créatures, si elles pouvoient sentir leur bonheur! Heureuses des soins paternels
que Dieu prend d'elles! Heureuses de tout recevoir de sa main! Pour nous, notre péché nous
assujettit à mille travaux: mais ne les poussons
pas jusqu'à l'agitation. Travaillons: car c'est là
la juste peine que Dieu ait imposée à notre péché: travaillons en esprit de pénitence; mais abandonnons à Dieu le succès de notre travail.

Gens de petite foi, votre Père sait que vous avez besoin de ces choses (2). Doutez-vous qu'il ne sache ce qui vous est nécessaire? Il vous a faits : doutez-vous qu'il veuille pourvoir à vos besoins? Il vous l'a promis. Lui qui vous a prévenus en tout, et qui vous a donné l'être qu'il ne vous avoit pas promis, vous refusera-t-il ce qu'il vous a promis pendant que vous n'étiez pas, après vous avoir fait? Ne vous inquiétez donc pas.

Voyez comment vous croissez: comment votre corps se nourrit. Pourriez-vous ajouter une coudée à votre taille (3)? Pendant que vous dormiez, Dieu vous faisoit croître; et d'enfant il vous a fait homme. Croyez qu'il sera ainsi tout ce qui convient à

<sup>(1)</sup> Matth. VI. 26, 28, 30.—(2) Ibid. 30, 32.—(3) Ibid. 27.

votre corps : reposez-vous sur sa puissance et sur sa bonté.

A ces mots, Ne vous inquiétez pas, que saint Matthieu a rapportés, saint Luc joint ceux-ci: Ne soyez point comme suspendus en l'air (1), comme en péril de tomber, et toujours dans l'agitation: car c'est l'esset de l'inquiétude. Soyez donc non pas comme suspendus; mais solidement appuyés sur la divine providence.

# XXXI. JOUR.

Ne ressembler pas les paiens. Matth. v1. 32.

Les païens recherchent ces choses (2). Voyez toujours comment Jésus-Christ nous élève au-dessus des
vices des païens, et même au-dessus de leurs vertus.
Les publicains le font bien, les gentils le pratiquent
bien (3), nous disoit-il tout à l'heure: songeons bien
en quoi nous les surpassons. Ce n'est pas sans raison que Jésus-Christ dit, que les Ninivites, et tous
les païens, s'élèveront contre nous au jour du jugement (4). A quoi nous sert le christianisme, si nous
menons une vie païenne? Hélas, hélas! que de paganisme au milieu des fidèles! Combien de chrétiens vivent comme s'ils ne connoissoient pas Dieu!
Il n'y a point en effet de Dieu pour eux. Hélas, où
trouverons-nous assez de larmes, pour déplorer
notre aveuglement!

<sup>(1)</sup> Luc. XII. 29. — (2) Matth. VI. 32. — (3) Matth. V. 46, 47. — (4) Matth. XII. 4.

#### XXXII. JOUR.

Chercher Dieu et sa justice, et comment. Matth. vi. 33, 34.

CHERCHEZ donc le royaume de Dieu et sa justice : et le reste vous sera donné par surcrost (1).

Le royaume de Dieu et sa justice : non pas une justice simplement morale, à la manière des païens : mais la justice chrétienne, fondée sur l'exemple de Jésus-Christ, et sur les règles de l'Evangile, que vous venez de voir : une justice qui vous fasse vivre autrement que ceux qui ne connoissent pas Dieu; autrement qu'on ne vivoit avant que Jésus-Christ eût paru : une justice conforme à votre vocation, à votre état, et aux grâces que vous avez reçues : car c'est là ce qui s'appelle le royaume de Dieu et sa justice.

Cherchez: dans tout le reste dont il a parlé, il n'a point dit ce mot, cherchez: car il suppose que Dieu par sa bonté nous peut tout donner; et le fait sans que nous en prenions aucun soin. Cela arrive souvent à l'égard des biens de la terre: mais pour le royaume de Dieu cherchez: Opérez votre salut avec crainte et tremblement, comme dit saint Paul (2). C'est la seule chose qui mérite vos inquiétudes.

Et toutesois, je l'oserai dire: il faut encore barnir l'agitation et l'inquiétude de cette recherche.

<sup>(1)</sup> Matth. v1. 33. — (2) Philip. 11. 12.

Car comme ajoute le même saint Paul (1): Diezz opère en vous le vouloir et le faire, selon sa bonne volonté. Tremblez donc en opérant votre salut : et toutefois ne vous désiez pas trop de vos sorces; car Dieu travaille avec vous : c'est lui-même qui fait avec vous tout ce que vous saites. Espérez donc en son secours : abandonnez-vous entre ses bras. Il est bon : il aura pitié de votre soiblesse : il opérera en vous par sa bonne volonté, ce qu'il faut aussi que vous opériez. Opérez donc votre salut : travaillez-y avec soin, et même avec tremblement : mais travaillez-y toutesois avec une espèce de repos, comme celui qui attend tout secours d'un Dieu tout-puissant et tout bon.

Ne vous inquiétez pas du lendemain: le lendemain sera inquiet pour lui-même: à chaque jour suffit son mal (2). Ce précepte si important pour tous les soins de la vie, l'est encore plus pour les assaires du salut. Il y en a qui se tourmentent en disant: Voilà qui est bien : je me suis confessé : j'ai commencé à me convertir : mais que de peines viendront dans la suite, que de tentations, que d'ennuis! Je n'y pourrai résister : la vie est longue : je succomberai sous tant de travaux. Allez, mon fils; allez, ma sille; surmontez les difficultés de ce jour : ne vous inquiétez pas de celles de demain : les unes après les autres vous les vaincrez toutes. A chaque jour suffit son mal. Celui qui vous a aidé ausourd'hui, ne vous abandonnera pas demain: trop de prévoyance et d'inquiétade vous perd.

<sup>(1)</sup> Philip. 11. 13. — [2] Matth. v1. 34.

#### XXXIII. JOUR.

Encore de l'avarice et des richesses. Ne mettre pas sa confiance en ce qu'on possède. Luc. 2011. 15, 16, et suiv.

Joignons ici ce qui est dit dans saint Luc: Donnez-vous de garde de toute avarice (1). Déracinez un si grand mal tout entier, et jusqu'à la moindre sibre: n'en soussirez pas en vous le plus petit sentiment.

Quelque riche que vous soyez, il vous manque toujours quelque chose; ou dans les biens, ou dans la santé, ou dans la fortune, et dans la grandeur. Réjouissez-vous de ce manquement : acceptez avec joie et consolation cette partie de la pauvreté qui vous est échue. Aimez-la comme un caractère du christianisme; comme une imitation de Jésus-Christ. Aimez votre pauvreté, votre dépouillement. Renoncez à tout esprit de propriété, si vous êtes religieux : réjouissez-vous en notre Seigneur, de ce que non-seulement vous ne possédez aucun bien; mais encore de ce que vous êtes par choix et par état incapable d'en posséder.

En quelque abondance qu'on soit, la vie ne consiste pas en ce qu'on possède (2). Vous avez beau dire: J'ai de quoi vivre. Vous n'en vivrez pas davantage. Vous avez beau dire: Je n'ai rien à craindre; j'ai tout avec abondance. Insensé, vous

<sup>(1)</sup> Luc. XII. 15. - (2) Ibid. 15.

la mort? On vous redemandera votre ame (1): elle n'est pás à vous, vous n'avez la vie que par emprunt. On vous la redemandera: on vous en demandera compte. Et quand? Cette nuit. On vous trouvera demain mort dans votre lit: sans que tout ce grand bien que vous vantiez, vous ait pu procurer le moindre secours, ni prolonger votre vie d'un moment.

Que ferai-je, dit cet homme riche (2), dans une si grande abondance de toutes sortes de biens? Voilà le premier effet des grandes richesses: l'inquiétude. Que ferai-je? Où les mettrai-je? Comment les garder? Mes greniers n'y suffisent pas: j'en ferai d'autres, et je dirai à mon ame: Réjouis-toi: fais grand'chère (3): ne refuse rien à tes sens: Bois, mange, repose-toi dans ton abondance. Et pendant que tu t'imagines pouvoir te reposer dans tes richesses, on t'ôte, non pas ces richesses, mais cette ame même que tu invitois à la jouissance. Et à qui sera ce grand bien que tu avois acquis (4)? Qui est-ce qui en jouira pour toi quand tu n'y seras plus pour en jouir?

Ainsi est celui qui amasse des trésors sur la terre, et qui n'est pas riche en Dieu (5); qui ne met pas en lui toutes ses richesses. Telle est son aventure : tel est son état ; telle est la fin de sa vie : c'est à cela qu'aboutissent toutes ses richesses.

Après toutes ces réflexions, revenez encore aux paroles du Fils de Dieu : relisez-les, savourez-les encore une fois : vous les trouverez sans comparai-

<sup>(1)</sup> Luc. XII. 20. — (2) Ibid. 17. — (3) Ibid. 18. — (4) Ibid. 20. — (5) Ibid. 21.

son plus fortes par elles-mêmes, que tout ce que nous avons pu dire ou penser, pour vous en faire sentir la vertu.

#### XXXIV. JOUR.

Considérer ce que Dieu fait pour le commun des plantes et des animaux : se regarder comme son troupeau favori. Luc. x11. 22, 24, 29, et suiv.

C'est pour cela que je vous dis: Ne soyez point en inquiétude: considérez les corbeaux (1).

Dans saint Matthieu il est dit en général les oiseaux du ciel (2). Dans saint Luc on lit les corbeaux, animal des plus voraces; et néanmoins sans greniers, ni provision: qui sans semer, et sans labourer, trouve de quoi se nourrir. Dieu lui fournit ce qu'il lui faut, à lui, et à ses petits qui l'invoquent, dit le Psalmiste (3). Dieu écoute leurs cris, quoique rudes et désagréables: et il les nourrit aussi bien que les rossignols, et les autres, dont la voix est la plus mélodieuse et la plus douce.

Jésus-Christ nous apprend, dans ce sermon admirable, à considérer la nature, les fleurs, les oiseaux, les animaux, notre corps, notre ame, notre accroissement insensible; asin d'en prendre occasion de nous élever à Dieu. Il nous fait voir toute la nature d'une manière plus relevée, d'un œil plus perçant, comme l'image de Dieu. Le ciel est son trône: la terre est l'escabeau de ses pieds: la

<sup>(1)</sup> Luc. XII. 22, 24. — (2) Matth. VI. 26. — (3) Ps. CXLVI. 9.

capitale du royaume est le siége de son empire : son soleil se lève, la pluie se répand pour vous assurer de sa bonté. Tout vous en parle : il ne s'est pas laissé sans témoignage.

Nous avons déjà remarqué, que pour signifier l'inquiétude, Jésus-Christ se sert de ce mot dans saint Luc: Ne demeurez pas comme suspendus en l'air (1), comme quand on ne sait ni comment, ni sur quoi on est soutenu, et qu'on se croit toujours prêt à tomber. Ne soyez point dans cette terrible inquiétude, mais croyez que Dieu vous soutient.

Mais de toutes les paroles qui sont particulières à saint Luc dans ce discours du Fils de Dieu; les plus capables de nous inspirer du courage parmi nos misères et nos foiblesses, sont celles-ci: Ne craignez point, petit troupeau, parce qu'il a plu à votre Père céleste de vous donner son royaume (2). Dans tout ce qui précède, on nous apprend à nespas craindre de manquer de nourriture : car Dieu y pourvoit; et sa conduite ordinaire est de ne pas laisser manquer du nécessaire ceux qui se sient en lui. Mais ici; il nous élève plus haut. Car après tout, quand vous viendriez à manquer de pain, qu'en seroit-il? Vous auriez encore un royaume. Et quel royaume? Celui de Dieu. Ne craignez pas, petit troupeau, car Dieu vous donne son royaume. Ce royaume n'est pas pour les grands du monde : c'est pour les petits, c'est pour les humbles, c'est pour ce petit troupeau que le monde compte pour rien, mais que le Père regarde : qui en esset semble n'être rien en comparaison de la multitude immense, et de l'éclat des

<sup>(1)</sup> Luc. XII. 29. — (2) Luc. XII. 32.

impies. Mais c'est pour ce petit troupeau que Dieu conserve le reste des hommes.

Que craignez-vous donc? De mourir de faim? Combien de martyrs en sont morts dans les prisons? cette mort les a-t-elle empêché de recevoir la couronne du martyre? Au contraire, c'est par elle qu'elle a été mise sur leur tête. Ne craignez donc rien, petit troupeau. Vendez tout : donnez tout aux pauvres; et faites-vous un trésor, qu'on ne puisse ni voler, ni diminuer (1) : c'est celui des bonnes œuvres.

#### XXXV. JOUR.

Luc. x11. 15, 21.

On ne sauroit trop méditer cet admirable discours de notre Seigneur; Donnez-vous garde de toute avarice (2). Il y a plusieurs sortes d'avarice. Il y en a une triste et sordide, qui amasse sans sin, et sans jouir: qui n'ose toucher à ses richesses, et qui semble, comme dit le Sage, ne s'être réservé sur elles aucun droit, que celui de les regarder, et de dire: Je les ai (3). Mais il y a une autre avarice plus gaie et plus libérale, qui veut amasser sans sin comme l'autre; mais pour jouir, pour se satisfaire; et telle étoit l'avarice de l'homme qui nous est dépeint dans cet évangile.

Un tel avare a beaucoup de dédain pour cette

<sup>(1)</sup> Luc. X11. 33. - (2) Ibid. 15. - (3) Eecle. V. 9, 10.

sorte d'avarice, où l'on se plaint tout à soi-même au milieu de l'abondance. Il s'imagine être biern plus sage, parce qu'il jouit : mais cependant Dieuz l'appelle *Insensé* (1).

L'un est fol par trop d'épargne, et parce qu'il s'imagine pouvoir être heureux par un bien dont il ne fait aucun usage : mais l'autre est fol pour trop jouir, et parce qu'il s'imagine un repos solide dans un bien qu'il va perdre la nuit suivante. Donnez-vous donc de garde de toute avarice; et autant de celle qui jouit, que de celle qui se refuse tout. Soyez riche en Dieu: faites de Dieu, et de sa bonté tout votre trésor. C'est ce trésor-là, dont on ne peut trop jouir : c'est ce trésor-là où il n'y a jamais rien à épargner, parce que plus on l'emploie plus il s'augmente.

#### XXXVI. JOUR.

Ne point juger. Matth. vii. 1, 2, et suiv.

NE jugez pas (2). Il y a un Juge au-dessus de vous: un Juge qui jugera vos jugemens, qui vous en demandera compte: qui, par un juste jugement, vous punira d'avoir jugé, sans pouvoir et sans tonnoissance, qui sont les plus grands défauts d'un jugement.

Sans pouvoir. Qui êtes-vous pour juger le serviteur d'autrui? S'il tombe, où s'il demeure ferme, cela regarde son maître (3): c'est à lui de le juger.

<sup>(1)</sup> Luc. x11. 20. — (2) Matth. VII. 1. — (3) Rom. x1V. 4.

Ne jugez donc pas celui dont vous n'êtes pas le juge.

Ce que saint Paul ajoute, juge téméraire, vous ferme encore plus la bouche. Vous prononcez sur l'état du serviteur d'autrui, et vous dites, ou qu'il tombe, ou qu'il va tomber. Mais il ne tombera pas, dit saint Paul (1): Dieu est assez puissant pour l'affermir. Ne jugez donc pas qu'il va tomber.

Saint Paul continue: Pourquoi jugez-vous votre frère? ou pourquoi méprisez-vous votre frère (2)? C'est votre frère, c'est votre égal: il ne vous appartient pas de le juger. Vous êtes tous deux justiciables du grand Juge, devant qui tous les hommes ont à comparoître: Nous avons tous à comparoître devant le tribunal de Jésus-Christ...... Chacun y rendra compte pour lui-même (3). Ne songez donc point à juger les autres: songez au compte qu'il vous faudra rendre de vous-même.

Saint Jacques n'est pas moins fort. Il n'y a, dit-il (4), qu'un législateur, et qu'un juge, qui peut perdre un homme, ou le délivrer. D'où il conclut: Qui êtes-vous donc vous qui jugez votre frère? Ce qu'il tire de ce beau principe: Celui qui juge son frère, ou qui médit de son frère, juge la loi, et médit de la loi (5). Car la loi vous a interdit ce jugement que vous usurpez. Mais, poursuit ce grand apôtre (6), si vous jugez la loi, vous ne voulez donc pas vous en rendre l'observateur, mais le juge. Vous vous élevez au-dessus de votre règle: la loi

<sup>(1)</sup> Rom. XIV. 4. — (2) Ibid. 10. — (3) Ibid. 10, 12. — (4) Jac. 1V. 22. — (5) Ibid. 11. — (6) Ibid.

retombera bientôt sur vous de tout son poids, et vous en serez accablé. Voyez en deux versets de cet apôtre, quelle force et quelle lumière de la vérité contre vos jugemens téméraires.

Vous voyez que vous jugez sans pouvoir: mais vous jugez encore sans connoissance. Vous ne connoissez pas celui que vous jugez: vous n'en voyez pas l'intérieur: vous ne savez pas son intention, qui peutêtre le justifie; et si son crime est manifeste, vous ne savez pas s'il ne s'en repentira point, ou s'il ne s'en est pas déjà repenti, et s'il n'est point un de ceux dont la conversion réjouira le ciel. Ne jugez donc pas.

La charité n'est point soupçonneuse : elle ne pense pas le mal : elle est douce : elle est patiente : elle souffre tout : elle croit tout : elle espère tout : elle ne se réjouit pas du mal d'autrui ; mais elle se réjouit quand tout le monde fait bien en vérité (1). Ainsi elle ne se plaît pas à juger.

D'autant plus qu'en jugeant les autres, elle se jugeroit et se condamneroit elle-même. Vous étes inexcusable, à tout homme qui jugez; parce qu'en ce que vous jugez les autres, vous vous condamnez vous-même; puisque vous faites les mêmes choses que vous condamnez (2). Vous êtes jugé par votre propre bouche, mauvais serviteur, et vous-même vous prononcez votre sentence. En telle forme que vous jugerez, vous serez jugé: et la mesure que vous aurez faite aux autres, sera votre règle (3).

Quelle joie à un criminel d'entendre de la propre (1) I. Cor. XIII. 4, 5, 6, 7. — (2) Rom. II. 1. — (3) Matth. VII. 23 bouche de son juge: Vous ne serez pas jugé (1)! Mais pour cela, il faut qu'il ne juge pas.

#### XXXVII. JOUR.

Voir les moindres fautes d'autrui, et ne voir pas en soi les plus grandes. Matth. v11. 3, 4, 5.

Voici une autre raison de ne juger pas, que lésus-Christ nous explique; c'est que votre crime est plus grand, que celui que vous condamnez. Pourquoi voyez-vous un fétu? Une poutre vous crève les yeux, et vous ne la voyez pas (2).

Hypocrite! La plus mauvaise hypocrisie, c'est de condamner tout le monde. On fait par-là le vertueux, on prétend faire admirer la régularité de ses mœurs, la sévérité de sa doctrine : c'est un homme incorruptible, qui ne flatte, et qui n'épargne personne; mais l'hypocrite qu'il est, il ne songe pas seulement à se corriger. Il épilogue sans cesse sur les défauts les plus légers des autres : et il ne songe pas seulement aux vices énormes qui l'accablent. Il n'y a point d'hommes plus indulgens pour euxmêmes, que ces impitoyables censeurs de la vie des autres.

<sup>(1)</sup> Matth. VII. I. -- (2) Ibid. 3.

#### XXXVIII. JOUR.

La chose sainte: Discernement dans la prédication de l'Evangile. Matth. v11. 6.

La chose sainte, c'est le corps de Jésus-Christ; il ne le faut pas donner aux chiens (1), aux impurs, aux impudens, à ceux qui jappent indifféremment contre tout le monde; à ceux qui retombent dans leurs péchés, et que saint Pierre nous a figurés sous l'image d'un chien qui retourne à son vomissement, et d'un pourceau qui, s'étant lavé, se vautre de nouveau dans la boue (2). Nous en avons parlé dans les méditations précédentes, à l'occasion d'un passage de saint Pierre.

En général, la chose sainte signifie tous les mystères que les pasteurs de l'Eglise sont avertis de donner avec beaucoup de discernement; et de ne les pas donner à profaner aux indignes.

Les perles devant les pourceaux, sont les saints discours devant ceux qui sont incapables de les goûter; et qui pour cette raison se tournent avec une espèce de fureur, contre ceux qui leur présentent une chose si peu convenable à leur nature.

Considère, chrétien, à quoi tu te réduis par ton péché! Dieu qui t'avoit fait à son image, et qui avoit mis ton ame, renouvelée par la grâce au rang de ses épouses, te met au rang des chiens et des pourceaux. Aies pitié de ton état, et songe à t'en retirer, ayant

<sup>(1)</sup> Math. vn. 6. — (2) II. Pet. 11. 21, 22.

recours à la prière, dont il va être encore parlé ci-

#### XXXIX. JOUR.

Prier avec foi : demander : chercher : frapper.

Matth. vu. 7.

Arnès avoir sait voir au pécheur l'état déplorable et honteux où il tombe, notre Seigneur lui montre dans la prière le moyen d'en sortir.

Demandez: cherchez: frappez (1): Ce sont trois degrés, et comme trois instances qu'il faut faire persévéramment, et coup sur coup. Mais que faut-il demander à Dieu pour sortir de cet état plus que bestial où le péché nous avoit mis? Il faut l'apprendre de ces paroles de saint Jacques (2): Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne abondamment à tous, sans jamais reprocher ses bienfaits: mais il la faut demander avec foi, et sans hésiter.

C'est ce que notre Seigneur nous apprend luimême: En vérité, je vous le dis: Si vous avez la foi, et que vous n'hésitiez pas, vous obtiendrez tout, jusqu'à précipiter les montagnes dans la mer. Et je vous le dis encore un coup: Tout ce que vous demanderez dans votre prière, croyez que vous le recevrez, et il vous arrivera (3).

Regardez donc où vous en êtes par votre péché,

<sup>(1)</sup> Matth. VII. 7. — (2) Jac. 1. 5, 6. — (3) Matth. XXI. 21, 22. Marc. XI. 23, 24.

et demandez avec-soi votre conversion. Ne dites pas qu'elle est impossible; quand vos péchés seroient d'un poids aussi accablant que celui d'une montagne; priez, et il cédera à la prière: Croyez sermement que vous obtiendrez ce que vous demanderez; et il vous sera donné. Jésus-Christ se sert exprès de ces comparaisons si extraordinaires, pour montrer que tout est possible à celui qui prie.

Animez votre courage, chrétien, et ne désespérez jamais de votre salut.

#### XL. JOUR.

Persévérance et humilité dans la prière. Matth. vii. 7, 8. Luc. xi. 5, 6, et suiv.

FRAPPEZ: persévérez à frapper, jusqu'à vous rendro importun, s'il se pouvoit. Il y a une manière de forcer Dieu, et de lui arracher ses grâces; et cette manière est de demander sans relâche avec une ferme foi. D'où il faut conclure avec l'Evangile: Demandez, et on vous donnera: cherchez, et vous trouverez: frappez, et il vous sera ouvert (1). Ce qu'il répète encore une fois, en disant: Car quiconque demande, reçoit; et quiconque cherche, trouve; et on ouvre à quiconque frappe. Il faut donc prier pendant le jour, prier pendant la nuit, et tout autant de fois qu'on s'éveille. Et quoique Dieu semble ou n'écouter pas, ou même nous rebuter, il faut frapper toujours; attendre tout de Dieu, et néanmoins agir

<sup>(1)</sup> Luc. x1. 9, 10.

aussi. Car il ne faut pas seulement demander comme si Dieu devoit tout faire lui tout seul; mais encore chercher de son côté, et faire agir sa volonté avec la grâce; car tout se fait par ce concours. Mais il ne faut jamais oublier, que c'est toujours Dieu qui prévient; car c'est là le fondement de l'humilité.

#### XLI. JOUR.

Prière perpétuelle. Luc. xviii. 1, 8.

In faut prier toujours, et ne cesser jamais (1). Cette prière perpétuelle ne consiste pas en une perpétuelle tension de l'esprit, qui ne feroit qu'épuiser les forces, et dont on ne viendroit peut-être pas à bout. Cette prière perpétuelle se fait, lorsqu'ayant prié à ses heures, on recueille de sa prière, et de sa lecture quelque vérité, ou quelque mot, qu'on conserve dans son eœur, et qu'on rappelle sans effort de temps en temps; en se tenant le plus qu'on peut dans un état de dépendance envers Dieu, en lui exposant son besoin; c'est-à-dire, en l'y remettant devant les yeux sans rien dire. Alors, comme la terre entr'ouverte et desséchée, semble demander la pluie, seulement en exposant au ciel sa sécheresse; ainsi l'ame, en exposant ses besoins à Dieu. Et c'est ce que dit David: Mon ame, o Seigneur, est devant vous comme une terre desséchée (2). Seigneur, je n'ai pas besoin de vous prier; mon besoin vous prie; mon indigence vous prie: ma nécessité vous prie. Tant que cette dispo-

<sup>(1)</sup> Luc. Evill. 1. — (2) Ps. CXLII. 6.

sition dure, on prie sans prier; tant qu'on demeure attentif à éviter ce qui nous met en péril, on prie sans prier; et Dieu entend ce langage. O Seigneur, devant qui je suis, et à qui ma misère paroît toute entière, ayez-en pitié; et toutes les fois qu'elle paroîtra à vos yeux, ô Dieu très-bon, qu'elle sollicite pour moi vos miséricordes! Voilà une des manières de prier toujours, et peut-être la plus efficace.

#### XLII. FOUR.

Importuner Dieu par des cris vifs et redoublés. Luc. zviii. 4, 5, 7.

L'importunité dont il faut se servir envers Dieu, c'est cette manière pressante dont il a été parlé cidevant.

Songez à ce cri des élus, qui s'élève nuit et jour devant Dieu. Il faut être persuadé que nos injustices, nos scandales, tout ce que nous faisons qui édifie mal les saints, et qui les fait souffrir, crie vengeance nuit et jour contre nous; et que nous ne pouvons appaiser ce cri que par un cri continuel de pénitence. Miséricorde, mon Dieu, miséricorde. C'est ce qu'il faut crier nuit et jour; c'est ce que notre besoin crie sans cesse.

Songez au triste état de ce juge, qui ne se soucie ni de Dieu, ni des hommes (1). Quand rien ne retient, il n'y a plus d'espérance. Quand on a quelque

<sup>(1)</sup> Luc. xvIII. 4.

frein, et qu'en ne craignant point Dieu, on est du moins un peu retenu par la crainte des hommes; on peut espérer, et les passions souffrent quelque sorte de modération.

#### XLIII.º JOUR.

Motifs d'espérance dans la prière. Matth. vii. 11.

Le sondement assuré de cette soi que Jésus-Christ exige pour prier, et pour obtenir, c'est de bien comprendre que Dieu est un père. Combien plutôt, dit-il, votre Père céleste sera-t-il libéral envers vous (1).

Si vous donnez, vous qui êtes mauvais (2): combien plus, Dieu qui est la bonté même? Si vous donnez ce qui vous a été donné, et que vous n'avez que par emprunt; combien plutôt Dieu donnera-t-il, lui qui est la source du bien; et dont la nature est, pour ainsi parler, de donner?

Si vous qui étes mauvais. Mais est-on mauvais, même à ses enfans? Le Fils de Dieu nous veut faire entendre que l'homme est mauvais, même à ses enfans. L'expérience ne le fait que trop voir, et qu'on se regarde soi-même plutôt qu'eux dans les biens qu'on leur procure. Il n'y a que Dieu, qui étant la bonté même et le bien par essence, ne peut donner que du bien à ceux qui ont recours à lui.

Disons-nous toujours à nous-mêmes: on peut tout espérer d'un père. Disons encore avec Jésus-Christ:

<sup>(1)</sup> Matth. VII. 11. — (2) Ibid.

Qu'est-ce qu'un corbeau? Notre Père céleste le nourrit. Qui nourrit les serviteurs, laissera-t-il les enfans sans secours? Mais qui nourrit les animaux, sera-t-il insensible au besoin de ses enfans? On peut donc tout demander; et on doit espérer de tout obtenir dès qu'on demande à un père.

#### XLIV. JOUR.

Demander par Jésus-Christ: Qualités d'une parfaite prière. Joan. xvi. 23, 37.

It faut apprendre à demander par Jésus-Christ. Demander par Jésus-Christ, c'est demander ce qu'il commande; c'est demander sa gloire; c'est interposer le nom du Sauveur; c'est mettre sa confiance en ses bontés, et aux mérites infinis de son sang. Ce qu'on demande par le Sauveur doit regarder principalement le salut; et le reste comme un accessoire. En demandant en un tel nom, auquel le père ne peut rien refuser, on est assuré d'obtenir; car Jésus-Christ l'a promis: et douter, c'est faire Jésus-Christ menteur. En vérité, en vérité je vous le dis: Si vous demandez quelque chose à mon Père en mon nom, il vous le donnera (1).

Quand donc on n'obtient pas, il faut tenir pour assuré qu'on a mal prié, selon ce que dit saint Jacques (2): Vous demandez, et n'obtenez pas, parce que vous demandez mal, pour avoir de quoi satisfaire vos mauvais désirs.

<sup>(1)</sup> Joan. XVI. 23. — (2) Jac. IV. 3.

Demander mal, c'est demander sans soi, comme dit le même saint Jacques (1): Si vous avez besoin de la sagesse, demandez-la; mais demandez-la avec soi sans hésiter: sans craindre, en croyant certainement que vous obtiendrez si vous demandez bien, si vous demandez avec soi, si vous demandez avec persévérance.

Le Sauveur ne nous donne pas ce que nous demandons contre notre salut. Demandons notre conversion : attachons - nous à cela : nous l'obtiendrons.

Ame religieuse! le fruit de la doctrine de Jésus-Christ sur la prière, doit être principalement d'être fidèle aux heures qu'on y consacre. Fussiez-vous distraite au dedans, si vous gémissez de l'être, si vous souhaitez seulement de ne l'être pas, et que vous demeuriez fidèle, humble et recueillie au dehors; l'obéissance que vous y rendez à Dieu, à l'Eglise, et à la règle, en conservant les génuflexions, les inclinations, et tout le reste de l'extérieur de la piété, conserve l'esprit de prière. On prie alors par état, par disposition, par volonté: mais surtout, si on s'humilie de ses sécheresses et de ses distractions. O que cette prière est agréable à Dieu! Qu'elle mortifie le corps et l'ame! Qu'elle obtient de grâces, et qu'elle expie de péchés!

<sup>(1)</sup> Jac. L 5, 6.

#### XLV. JOUR.

Abrégé de la morale chrétienne, et à quoi elle se termine. Matth. v11. 12, 20.

FAITES comme vous voulez qu'on vous fasse. Rien de plus simple que ce principe: rien de plus étendu dans la pratique: toute la société humaine y est renfermée. La nature même nous enseigne cette règle. Mais Jésus-Christ l'élève, en ajoutant: C'est ici la loi et les prophètes (1). C'en est le précis, et l'abrégé de toute justice. La racine en est dans ce précepte: Vous aimerez votre prochain comme vous-même (2).

Efforcez-vous (3). Le salut ne doit pas être entrepris avec mollesse. La porte est étroite par la mortification, la pauvreté, et la pénitence. Le chemin est large dans la licence. Le grand nombre, le petit nombre: sujet infini de méditer, et inépuisable consolation pour les humbles.

Un bon arbre porte de bons fruits : un mauvais arbre en porte de mauvais (4) : C'est ce qui fait discerner la bonne pénitence d'avec la mauvaise.

Etrange état d'une créature raisonnable, qui faute de porter de bons fruits, n'est plus propre qué pour le feu.

Vous connoîtrez les bons arbres par leurs fruits (5), et non par leurs feuilles; c'est-à-dire, par leurs œu-

<sup>(1)</sup> Matth. VII. 12. — (2) Ibid. XXII. 39. — (3) Ibid. VII. 13, 14. — (4) Ibid. 17, 18, 19. — (5) Ibid. 20.

Christ maudit avoit des feuilles: mais parce qu'il n'avoit pas de fruits, Jésus-Christ le rendit sec. Que jamais fruit ne naisse de toi (1). Par punition d'être infructueux, il le devient encore davantage. Si on ne produit des fruits dans le temps, et lorsque le maître en attend, il vient un temps qu'on n'en peut produire aucun.

Un sage confesseur doit demander à son pénitent du fruit et non des feuilles. Il ne faut pas se contenter de l'apparence d'un bon'arbre dans ses seuilles, ni des fruits commencés dans la fleur. Il faut de vrais fruits: autrement il a raison de douter que la pénitence soit sincère.

#### XLVI. JOUR.

En quoi consiste la vraie vertu. Matth. vii. 21.

Jésus-Chaist vient de parler des arbres qui n'ont point de fruits : en voici une mauvaise espèce. C'est le chrétien, qui n'a que l'apparence du bien, et qui en effet ne porte rien de bon : celui qui parle beaucoup et ne fait rien : Seigneur, Seigneur, dit-il, il vandroit bien mieux ne pas tant répéter qu'il est le Seigneur, et faire ce qu'il dit.

Il y en a qui ne résistent à rien; tout ce que vous leur proposez, ils l'entreprennent. Oui je le ferai, je parlerai, je prierai, j'assisterai à tout; mais quand

<sup>(1)</sup> Matth. XXI. 19, 20.

belle, cette ravissante doctrine? Mais 'ce n'est pas tout de l'admirer. Jésus enseigne comme ayant puis-sance: il faut que tout cède, et que tout orgueil humain baisse la tête.

Dieu vous préserve d'un docteur timide, qui n'ose vous dire vos vérités, ou qui vous slatte dans vos défauts, à la manière des scribes et des pharisiens, qui ne songeoient qu'à s'attacher le peuple, et non à le corriger. Demandez à Dieu un docteur qui vous parle avec efficace et avec puissance, sans vous épargner dans vos vices. C'est à celui-là que votre conversion est réservée. Amen, amen.

# **PRÉPARATION**

# A LA DERNIÈRE SEMAINE DU SAUVEUR.

Les sermons de notre-Seigneur dans sa dernière semaine sont des plus dignes d'être médités, par la circonstance de sa mort prochaine. Pour les lire avec ordre et avec fruit, il est bon de les partager par journées, comme on a fait le sermon sur la montagne.

Avant que d'en venir à cette semaine, si pleine d'instructions et de mystères, pour en prendre l'esprit il faut remonter un peu plus haut. Et c'est à quoi nous donnerons huit jours.

#### PREMIER JOUR.

Le mystère de la croix prédit par Jésus-Christ, et non compris par les apôtres: combien on craint de suivre Jésus à la croix. Matth. xx. 17, jusqu'au 29. Marc. x. 32, jusqu'au 46. Luc. xviii. 31, jusqu'au 35.

L'neure de Jésus approchant, il va volontairement à Jérusalem, où il savoit qu'il devoit mourir; et il le déclare à ses-apôtres.

Saint Paul disoit aux disciples (1): Et maintenant étant lié par le Saint-Esprit, doucement contraint par son impulsion particulière, je m'en vais à Jérusalem, ne sachant ce qui m'y doit arriver. Mais Jésus va à Jérusalem, sachant très-bien ce qu'il y doit souffrir, et le dénonçant aux apôtres : Voilà, dit-il (2), que nous allons à Jérusalem; et le Fils de l'homme sera livré entre les mains des méchans. Je ne sais, disoit saint Paul (3), ce qui me doit arriver à Jérusalem, si ce n'est que dans toutes les villes où je passe, le Saint-Esprit me fait témoigner par les prophètes qui y sont, que des chaînes et des afflictions m'y sont préparées. Mais au lieu qu'on ne montroit les choses qu'en confusion à saint Paul, Jésus explique tout distinctement à ses apôtres, comme la seule lecture le fera connoître.

A ces mots, saint Luc observe (4), que les disciples ne comprirent rien de ce que Jésus leur disoit, quoique Jésus leur parlât sans aucune ambiguité; que cette parole leur étoit cachée, et qu'ils n'entendoient point ce qu'on leur disoit. Cet évangéliste fait voir, par le soin qu'il prend de nous faire observer cette ignorance des apôtres, combien le mystère de la croix a peine à entrer dans les esprits.

Jésus s'étant expliqué ailleurs de ce mystère en termes moins clairs, le même saint Luc fait cette remarque (5): Les apôtres n'entendoient point cette parole, et elle étoit comme voilée devant eux, en sorte qu'ils n'en sentoient point la force, et ils craignoient

<sup>(1)</sup> Act. xx. 22. — (2) Matth. xx. 18. — (3) Act. xx. 23. — (4) Luc. xv111. 34. — (5) Luc. 1x. 45.

de l'interroger sur cette parole. Ils n'entendoient pas, parce qu'ils ne vouloient pas entendre. Ils virent bien qu'il faudroit suivre leur maître, et ils ne vouloient pas savoir les souffrances où il alloit, dans la crainte d'avoir un sort semblable. C'est pourquoi Jésus leur disoit: Mettez bien ceci dans vos cœurs: que le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes (1): ce qu'il avoit soin de leur inculquer dans le temps'que tout le monde étoit en admiration des prodiges qu'il faisoit: c'est que, flattés par sa gloire, ils avoient le cœur bouché à ce qu'il leur enseignoit sur l'opprobre qu'il avoit à souffrir, sans vouloir en entendre parler. Mais c'étoit là néanmoins ce que Jésus vouloit qu'ils sussent. Car il avoit mis notre salut dans ses soustrances, et dans l'obligation de le suivre, et de porter sa croix après lui. Mettez bien cela dans vos cœurs, leur disoit-il.

Songez ici comme l'homme se trompe lui-même, comme il fait le sourd quand on lui veut dire ce qui choque ses passions et ses sens; comme, quelque clair qu'on lui parle, il détourne l'oreille; il ne fait pas semblant d'entendre, et craint d'approfondir la matière. Quitte ce commerce, renonce à ce plaisir, renonce à ta propre volonté: il n'entend pas; il ne veut pas entendre, ni savoir, ni interroger celni qui lui parle. C'est pour la même raison que saint Marc raconte la même chose en ces termes (2): Comme ils montoient à Jérusalem, Jésus marchoit devant eux, et ils en étoient étonnés, et ils craignoient en le suivant; et appelant les douze,

<sup>(1)</sup> Luc. 1x. 44. — (1) Marc. x. 32, 33.

il leur dit: Nous allons à Jérusalem, pour y souffrir tout ce qu'il leur marque.

Le sujet de leur étonnement étoit qu'ils savoient que les pharisiens et les docteurs de la loi le cherchoient pour le faire mourir; et ils ne pouvoient comprendre qu'il allât se mettre en leurs mains; et ils le suivoient en tremblant. On craint de suivre Jésus à la croix.

Mais pour nous encourager il va devant; et saint Luc remarque, qu'il affermit son visage pour aller à Jérusalem (1), voyant son heure venue. La nature craignoit, comme il parut dans son agonie au jardin. Car il a voulu porter nos foiblesses jusqu'à ce point, afin de nous apprendre à les vaincre. Suivons-le donc, et à son exemple affermissons notre visage, lorsqu'il faut aller à la pénitence, à la mortification, et à la croix.

Ce fut en cette occasion que ses disciples lui dirent: Maître, il n'y a que peu de temps que les Juiss vous cherchoient pour vous lapider, et vous allez vous mettre encore entre leurs mains (2). Ils vouloient le détourner de ce voyage; et il n'y eut que Thomas, qui entendit le mystère, lorsqu'il dit courageusement: Allons, allons aussi, et mourons avec lui (3). Belle parole, si elle eût été suivie de l'effet! Mais Thomas s'enfuit comme les autres; et il fut le dernier à croire sa résurrection. Voilà l'homme; celui qui parle le plus hardiment, le plus souvent est le plus foible lorsque Dieu l'abandonne à lui-même. Entends, chrétien, combien il est difficile d'aller

<sup>(1)</sup> Luc. 1x. 51. — (2) Joan. x1. 8. — (3) IbiJ. 16.

à la croix avec Jésus, et combien on a besoin de sa grâce.

### II. JOUR.

Demande ambitieuse des enfans de Zébédée: calice et croix avant la gloire. Matth. xx. 20, et suiv. Marc. x. 35, et suiv.

La même lecture, et appuyez en particulier sur la demande de la mère des ensans de Zébédée. Saint Marc dit distinctement que ce ne sut pas seu-lement leur mère, mais les deux srères eux-mêmes, c'est-à-dire, saint Jacques et saint Jean qui sirent cette demande. Ce qui nous montre que leur mère agissoit à l'instigation de ses ensans. Peut-être même que dans la suite ils se joignirent eux-mêmes ouver-tement à la demande. C'est pourquoi aussi le Sauveur leur adresse sa réponse : Vous ne savez ce que vous demandez; pouvez-vous boire mon calice (1)?

Il n'y a rien qui sasse sentir combien on a de peine à entendre la parole de la croix. Jésus venoit d'en parler aussi clairement qu'on a vu; et loin de l'entendre, saint Jacques et saint Jean, qui étoient des premiers entre les apôtres, lui viennent parler de sa gloire, et de la distinction où ils y vouloient paroître.

Pesez ces paroles de Jésus: Vous ne savez ce que vous demandez (2). Vous parlez de gloire; et vous ne songez pas ce qu'il faut soussirir pour y parvenir.

<sup>(1)</sup> Matth. xx. 22. Marc. x. 38. -- (1) Ibid. 38.

Là il leur explique ces souffrances par deux similitudes, par celle d'un calice amer qu'il faut avaler, et par celle d'un baptême sanglant où il faut être plongé. Avaler toute sorte d'amertume; être dans les souffrances jusqu'à y avoir tout le corps plongé, comme on l'a dans le baptême; la gloire est à ce prix.

Les apôtres ambitieux s'offrirent à tout; mais Jésus, qui voyoit bien qu'ils ne s'offroient à souffrir que par ambition, ne voulut pas les satisfaire. Il accepta leur parole pour la croix; mais pour la gloire, il les renvoya aux décrets éternels de son Père, et à ses secrets conseils. Il auroit bien pu leur dire ce qu'il dit dans la suite à tous les apôtres: Je dispose de mon royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en la mienne (1). Mais des gens qui ne vouloient souffrir que par ambition, n'étoient pas dignes encore d'entendre cette promesse: et pour les attacher à la croix dont ils n'entendoient pas encore la vertu, Jésus-Christ remet à son Père ce qui regarde la gloire, et ne se réserve en ce lieu qu'à prédire et à distribuer les afflictions.

Tout cela se faisoit par cette prosonde économie si souvent pratiquée dans l'Evangile, et dans toute l'Ecriture; où, pour certaines raisons et convenances, des choses diverses sont attribuées au Père et au Fils. Mais il faut toujours se souvenir dans le sond de cette parole, que le Sauveur adresse à son Père: Tout ce qui est à vous est à moi; et tout ce qui est à moi est à vous (2).

Tous les apôtres furent indignés (3) de la demande

<sup>(1)</sup> Luc. XXII. 29. — (2) Joan. XVII. 10. — (3) Matth. XX. 24.

des deux frères. Aveugles, qui ne songeoient pas qu'ils étoient tous dans les sentimens qu'ils reprenoient dans les autres, puisqu'un peu auparavant, et un peu après, Jésus-Christ les surprit pensant en eux - mêmes, et se disputant qui d'entre eux seroit le premier (1). C'est ainsi qu'on ne peut souffrir dans les autres le vice qu'on a en soi-même : éclairé pour reprendre; aveugle à se corriger et à se connoître.

Remarquez le changement admirable que les instructions du Sauveur, et l'essusion du Saint-Esprit sit dans les apôtres. Ces gens qui ne cessoient de disputer entr'eux de la primauté, la cèdent sans peine à saint Pierre. Ils lui cèdent la parole partout: il préside à tous leurs conciles et à toutes leurs assemblées. Saint Jean, un des deux enfans de Zébédée, qui venoit de demander la première place avec son frère saint Jacques, attend saint Pierre au tombeau du Sauveur asin qu'il y entre le premier; et l'empressement de voir les marques de la résurrection de son maître, ne l'empêcha pas de rendre l'honneur qu'il devoit au prince des apôtres.

Appuyez encore sur ces paroles de saint Matthieu, xx. 25; Marc. x. 42, où il rabbat toute ambition par son exemple. Ne sois point ambitieux, ô chrétien, et ne désire point le commandement, ni aucun avantage parmi les hommes; puisque tu es le disciple de celui qui étant le Seigneur de tous, s'en est rendu le serviteur, et a mis sa gloire à racheter ses élus par la perte de sa vie. Racheté par

<sup>(1)</sup> Luc. 1x. 46, 47. xx11, 24, 25.

l'humilité et la croix de ton Sauveur, ne songe point à t'élever ni à ensler toi-même ton cœur.

Considérons combien nos passions, et surtout l'ambition nous aveuglent; et crions, à l'exemple de ces deux aveugles, et de Bartimée, fils de Timée: O Seigneur, rendez-nous la vue (1); faitesnous connoître nos défauts.

Que nul reproche des hommes ne nous empêche de crier à Jésus pour en implorer le secours de sa grâce. Quittons nos habits, courons à lui, ouvrons les yeux, glorifions Dieu, cessons de nous méconnoître et de nous glorifier nous-mêmes.

# III. JOUR.

Victoire et puissance de Jésus-Christ contre la mort, dans la résurrection de Lazare. Joan. x1. 1-46.

Jésus approche de Jérusalem; il est déjà à Béthanie, bourgade qui en étoit à peine à six-vingts pas, à la racine de la montagne des Oliviers. Sa mort approche en même temps; et ce qu'il va faire à cette approche, et pour nous y préparer, est admirable.

La première chose c'est la résurrection de Lazare. Il alloit mourir, et il sembloit que l'empire de la mort alloit s'affermir plus que jamais, après qu'il y auroit été assujetti lui-même. Mais il fait ce grand miracle de la résurrection de Lazare, asin de nous faire voir qu'il est le maître de la mort.

<sup>(1)</sup> Matth. xx. 30. Marc. x. 46, 51. Luc. xv111. 42:

Elle paroît ici dans tout ce qu'elle a de plus asfreux. Lazare est mort, enseveli, enterré, déjà pourri et puant. On craint de lever la pierre de son tombeau, de peur d'infecter le lieu et la personne de Jésus par cette insupportable odeur. Yoilà un spectacle horrible: Jésus en frémit, Jésus en pleure. Dans la mort de Lazare, son ami, il déplore le commun supplice de tous les hommes; il regarde la nature humaine comme créée dans l'immortalité, et comme condamnée à mort pour son péché. Il est l'ami de tout le genre humain; il vient le rétablir; il commence par en pleurer le désastre, par en frémir, par se troubler lui-même à la vue de son supplice. Ce qui lui paroît si horrible dans la mort, c'est principalement qu'elle est causée par le péché; et c'est plutôt le péché que la mort qui lui cause ce frémissement, ce trouble, ces pleurs. Il est saisi d'un nouveau frémissement à mesure qu'il approche du tombeau. En voyant cette affreuse caverne, où le mort étoit gisant, on diroit qu'il n'y a point de remède à un si grand mal. Celui, dit-on, qui a éclairé l'aveugle-né, ne pouvoit-il pas empécher que son ami ne mourus (1). On ne dit pas, Ne le pourroit-il pas ressusciter? C'est à quoi on me songeoit seulement pas. On croit que son pouvoir n'alloit pas plus loin, que de l'empêcher de mourir; mais le tirer de la mort, quoiqu'il en eût déjà donné des exemples, on ne vouloit ni s'en souvenir, ni le croire. On croit qu'il n'a que des larmes et cette frémissante horreur à donner à un tel mal. Voilà tou le genre humain dans la mort; il n'y a qu'à pleurer

<sup>(1)</sup> Joan. x1. 37.

son sort, on n'y voit aucune ressource. C'est le commencement de l'histoire, et comme la première partie de ce tableau : tout y est rempli d'horreur.

Mais voici la seconde, et tout y est plein au contraire de consolation. Il n'y paroît que puissance contre la mort, et que victoire remportée sur elle.

Jésus dit : Cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu (1). Lazare en mourut pourtant : mais le Sauveur vouloit dire que la mort seroit vaincue, et le Fils de Dieu glorissé par cette victoire.

Il poursuit : Lazare dort, mais je le vais réveiller (2) : appelant la mort un sommeil plutôt qu'une mort ; et montrant qu'il lui est aussi facile de ressusciter un mort, que de réveiller un endormi.

A mesure qu'il avance, il paroît de plus en plus le vainqueur de la mort. Si vous aviez été ici, mon frère ne seroit pas mort: mais je sais que Dieu vous accordera tout ce que vous lui demanderez. Vous avez tout pouvoir, non-seulement pour prévenir la mort, mais encore pour lui enlever la proie qu'elle a déjà entre ses mains.

Votre frère ressuscitera (3). Je le sais, dit Marthe, au dernier jour. Elle ne doute pas que Jésus ne puisse le ressusciter avant ce temps: mais elle ne se juge pas digne de cette grâce.

Goûtons ces paroles du Sauveur, après lesquelles la mort n'a plus rien d'affreux : Je suis la résurrection et la vie; celui qui croit en moi, quand il seroit mort, il vivra : celui qui vit et qui croit en moi, ne mourra point éternellement (4). Il ne

<sup>(1)</sup> Joan. x1. 4.— (2) Ibid. 11, 22.— (3) Ibid. 23.— (4) Ibid. 25, 26.

mourra point pour jamais : la mort ne sera pour lui qu'un passage : il n'y demeurera pas, et il viendra à un état où il ne mourra jamais.

La foi de Marthe est grande. Les Juiss disoient de Jésus: Ne pouvoit-il pas faire que Lazare ne mourat pas? Celle-ci dit, non-seulement qu'il le pouvoit faire, mais qu'il l'auroit fait; et qu'il pouvoit encore le ressusciter s'il vouloit. Elle voit en esprit la résurrection générale, et confesse Jésus-Christ, comme celui qui, étant au ciel et dans le sein de son Père, est venu au monde. Jésus, Fils du Dieu vivant, est vivant de la même vie que son Père. Comme le Père, dit-il (1), a la vie en soi, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir la vie en soi. Il a donc raison de nous dire, qu'il est la résurrection et la vie (2); et encore : Je suis la vie; et encore: Comme le Père ressuscite et vivisie, ainsi le Fils. vivifie qui il lui platt (3). Il est une source de vie, il est la vie même comme le Père. La vie est venue à nous, quand il s'est fait homme. Nous vous annonçons la vie éternelle qui étoit dans le Père, et qui nous est apparue pour se répandre sur nous, disoit saint Jean (4).

Les larmes mêmes de Jésus nous remplissent d'espérance: si le médecin tout-puissant est touché de nos maux, s'il les pleure, s'il en frémit; il les guérira.

Otez la pierre (5), ouvrez le tombeau, enlevez la porte de cette éternelle prison. C'est sans doute pour en délivrer ceux qui y sont détenus.

Père, je sais que vous m'écoutez toujours (6).

<sup>(1)</sup> Joan, x. 26. — (2) Ibid. x1. 25. — (3) Ibid. v. 21. — (4) I. Joan. 1. 2. — (5) Ibid. x1. 39. — (6) Ibid. 42.

Nous sommes donc délivrés, puisqu'un tel intercesseur parle pour nous. Lazare, sortez, paroissez. Les prophètes avoient ressuscité quelques morts; mais on n'avoit point encore traité la mort d'une manière si impérieuse. C'est que le temps devoit venir, et déjà il étoit venu, disoit le Sauveur, que ceux qui sont dans le tombeau entendront la voix du Fils de Dieu; et ceux qui l'entendront, recevront la vie (1). Ce qui se fait maintenant pour le seul Lazare, se fera un jour pour tous les hommes.

Lazare sortit à l'instant, quoique lié de bandelettes, à peu près comme un enfant dans le berceau, le visage enveloppé d'un linge (2). Un homme vivant ne pourroit se remuer en cet état : cependant un mort se lève, et paroît : tant il y a d'efficace dans la parole du Sauveur.

Il importe de bien méditer toutes ces choses, asin de nous assermir contre la crainte de la mort, qui est si extrême dans les hommes, qu'elle est capable de leur faire perdre l'esprit, quand on leur annonce qu'il saut mourir; comme l'expérience le sait voir. On a grand besoin de se munir contre cette crainte. Ce qui se sait principalement, en méditant les promesses de l'Evangile contre la mort, et s'attachant par une vive soi à la vie que nous attendons. On a besoin d'une grande grâce contre une si vive terreur. On ne la sent pas, tant qu'on a de la santé et de l'espérance: mais quand il n'y en a plus, le coup est terrible. Il est soible pourtant, si nous croyons bien que Jésus a vaincu la mort.

<sup>(1)</sup> Joan. v. 25. — (2) Ibid. x1. 44.

Il l'a en core vain cue dans une jeune sille de douze ans, qui ne saisoit que d'expirer, et qui étoit encore dans son lit (1). Il l'a vaincue dans un jeune homme qu'on portoit en terre (2). Enfin, il l'a vaincue dans le tombeau, et au milieu de la pourriture, en la personne du Lazare (3). Il restoit qu'il empêchât même la corruption. Il avoit vaincu la mort en des personnes qui étoient mortes naturellement : il falloit encore la vaincre lorsqu'elle seroit venue par violence. Ceux à qui il avoit rendu la vie, demeuroient mortels; il restoit qu'avec la mort, il vainquît même la mortalité. C'étoit en sa personne qu'il devoit saire voir une victoire si complète. Après qu'on l'eut fait mourir, il ressuscite pour ne mourir plus, sans même avoir jamais vu la corruption, comme avoit chanté le Psalmiste: Vous ne permettrez pas que votre Saint voie la corruption (4). Ce qui s'est fait dans le chef s'accomplira dans les membres. L'immortalité nous est assurée en Jésus-Christ à meilleur titre qu'elle ne nous avoit d'abord été donnée en Adam. Notre première immortalité étoit de pouvoir ne mourir pas: notre dernière immortalité sera de ne pouvoir plus mourir.

<sup>(1)</sup> Matth. 12. 18, 25. Marc. v. 35, 40, 42. — (2) Luc. VII. 12, 14, 15. — (3) Joan. 21. 41, 42, 43, 44. — (4) Ps. 2v. 10, 11. Ael, 4. 27.

## IV. JOUR.

Même sujet. Les trois morts ressuscités par notre Seigneur, sigures des trois états du pécheur. Joan. x1. 1, et suiv. Matth. 1x. 18, 25. Marc. v. 35, 42. Luc. v11. 12, 15.

La vraie mort de l'homme c'est le péché, parce que c'est la mort de l'ame.

Dans les trois morts que le Sauveur a ressuscités, les saints ont considéré le péché vaincu en trois états: dans son commencement, en la personne de cette jeune fille: dans son progrès, en la personne de celui qu'on portoit en terre: dans sa consommation, et dans l'état d'endurcissement et d'habitude invétérée, en la personne de Lazare.

La corruption dans un mort de quatre jours, fait voir un homme qui croupit, et pourrit, pour ainsi parler, dans son péché. La mauvaise odeur, c'est le scandale et la dissamation qui suit cet état. La caverne où le mort est enterré, fait voir l'abîme où le pécheur s'est ensoncé. La pierre sur le tombeau, c'est la dureté dans le cœur. Les bandes dont le mort est lié, sont les liens du péché qu'il ne peut rompre. Il ne paroît plus de ressource; les gens de bien même n'espèrent plus rien. Maître, disoit Marthe (1), il sent mauvais, et il y a quatre jours qu'il est mort. C'est ce qui cause dans Jésus ce frémisse-

<sup>(1)</sup> Joan. x1. 39.

ment réitéré par deux sois, avec ces larmes amères; ce qui signifie l'essort, et comme le travail de l'Eglise, pour enfanter de nouveau ce mort tout pourri. Le grand cri de Jésus montre encore la même chose. Ressusciter un tel mort, c'est quelque chose de plus miraculeux que la résurrection de Lazare.

Ame malheureuse, ne sais point pleurer Jésus; ne le sais point tant crier, ni tant srémir; empêchetoi de tomber dans ce péché d'habitude. Mais si tu y es, ne perds pas toute espérance; il te reste une ressource insaillible dans les cris et les larmes de Jésus.

Déliez-le, dit le Sauveur (1); ôtez-lui ces bandelettes dont il est serré; c'est le ministère des apôtres.
Mais il faut auparavant que Jésus ait parlé; que le
mort ait ouï sa voix; qu'il se soit déjà réveillé de son
profond assoupissement, et qu'il commence à vivre
en recevant l'inspiration qui l'appelle à la pénitence.
Les apôtres peuvent alors user du pouvoir qui leur
est donné de délier: mais si le pécheur n'a déjà reçu
aucun principe de vie, en un mot, s'il n'est déjà
sérieusement converti: c'est en vain qu'on le délieroit; il est tout mort au dedans; et les sacremens
ne peuvent rien pour lui. Convertissez-vous donc,
ô pécheurs, et vivez.

<sup>(1)</sup> Joán. 21. 44.

## V. JOUR.

Amitié de Jésus modèle de la nôtre. Excellente manière de prier. Joan. x1. 1, et suiv.

Voilla les grands mystères de cet Evangile. Mais à ne rien regarder que l'histoire, elle est ravissante.

Lazare notre ami, dit Jésus (1). Quel bonheur à des mortels de pouvoir avoir Jésus pour ami! Notre ami: Lazare aimoit et lui et sa compagnie: ses disciples avoient part à son amitié.

Jésus aimoit Marthe, et Marie sa sœur, et Lazare (2), qui étoit malade. Voilà les amis de Jésus; leur maison étoit toujours ouverte à lui et aux siens; ce sont ses hôtes et ses amis.

Puisque Jésus n'a pas dédaigné d'avoir des amis sur la terre, suivons ce modèle dans nos amitiés. Aimons ceux qui sont charitables, et qui exercent volontiers l'hospitalité; car en la personne de leurs hôtes, c'est Jésus-Christ qu'ils reçoivent. Aimons une Marthe si zélée pour servir Jésus, qu'elle passe jusqu'à un empressement excessif, et jusqu'à une inquiétude dont elle est reprise. Si nos amis ont des défauts, que ce soit des défauts fondés sur le bien. Mais aimons surtout une Marie qui est toujours aux pieds de Jésus, toujours attentive à sa parole, et à la bonne part qui ne pouvoit lui être ôtée (3). Voilà

<sup>(1)</sup> Joan. x1. 11. — (2) Ibid. 5. — (3) Luc. x. 39, 40, 42.

ceux que Jésus-Christ honoroit d'une amitié particulière.

Celui que vous aimez est malade. (1). C'est ce que mandent à Jésus les sœurs de Lazare. Excellente manière de prier; sans rien demander, on expose à celui qui aime, le besoin de son ami. Prions ainsi; soyons persuadés que Jésus nous aime; présentonsnous à lui comme des malades, sans rien dire, sans rien demander. Prions ainsi pour nous-mêmes: prions ainsi pour les autres. C'est une manière de prier des plus excellentes.

Souvent on dit à Jésus dans son Evangile: Venez, Seigneur, et guérissez; imposez vos mains; touchez le malade: ici on dit simplement: Celui que vous aimez est malade. Jésus entend la voix du besoin, d'autant plus que cette manière de le prier aquelque chose, non-seulement de plus respectueux et de plus soumis, mais encore de plus tendre. Qu'elle est aimable cette prière! Pratiquons-la principalement pour les maladies de l'ame.

Marthe et Marie conservent toujours leur caractère. Marthe est toujours la plus empressée; elle parle plus; elle agit plus. Marie arrive: d'abord elle, se prosterne aux pieds de Jésus (2); elle ne dit qu'un mot, et c'est assez.

Le Mattre vous demande, lui disoit Marthe (3). Jésus étoit content de la foi de Marthe: mais pour achever d'être touché, il vouloit voir les pleurs, la tendresse intime et la douceur de Marie toujours attachée du fond de son cœur à sa parole.

Jésus pleura (4). Où sont ces saux sages qui veulent

<sup>(1)</sup> Joan. x1. 3. — (2) Ibid. 32. — (3) Ibid. 28. — (4) Ibid. 35.

qu'on soit insensible? Ce n'est pas là la sagesse de Jésus.

Voyez comment il l'aimoit (1). Soyez loué, ô Seigneur Jésus! d'avoir bien voulu qu'on pût remarquer la tendresse que vous avez pour vos amis. Qu'il nous soit permis de l'imiter, et d'aimer à votre exemple: les cœurs durs et insensibles ne sont pas ceux qui vous plaisent. Mais réglez nos amitiés, et soyez-en le modèle. Ne flattons point nos amis; corrigeons-en, comme vous, les empressemens inconsidérés: aimons dans nos amis le bon et le solide comme vous.

O Seigneur! que je sois du nombre de ceux à qui vous dites: Vous êtes mes amis (2); et encore: Je vous dirai à vous 'qui êtes mes amis (3). O bon et parfait ami, qui pour exercer envers eux l'amour que vous avez dit vous-même être la plus grand de tous, avez donné votre vie pour eux: je ne veux d'ami que vous ou qu'en vous. O bon ami, ressus-citez-moi; je suis plus mort que Lazare.

Marthe appelle Marie en secret. Le Mattre, ditelle (4), vous demande. Il y a un certain secret entre Jésus-Christ, et les ames intérieures qui sont figurées par Marie. Il faut entrer dans ce secret, et ne le pas troubler en y mêlant le monde. Entends, chrétien, ce doux secret, ce secret entre le Verbe et l'ame détachée des sens, qui l'écoute au dedans, et qui ne connoît que sa voix.

A l'instant Marie se lève, et vient à Jésus (5). Quand il appelle, on ne peut y apporter trop de

<sup>(1)</sup> Joan. x1. 36.—(2) Ibid. xv. 14, 15.—(3) Luc. x11. 4.—(4) Joan. x1. 28.—(5) Ibid. 29, 31.

promptitude. Les Juis les voyant partir si vîte, disoient: Elle va pleurer au tombeau. On connoissoit son bon naturel et son cœur tendre; mais Jésus avoit réglé ses tendresses, dont le principal objet étoit sa parole.

Déliez-le, et laissez-le aller (1). On n'a point dit ni où il alla, ni ce qu'il sit, ni ce qu'il dit, ni ce qu'on lui dit, ni où il avoit été, ni comment il se trouvoit: toutes questions superstues. Dieu qui, dès le moment de sa mort, savoit ce qu'il en vouloit saire, avoit tout réglé; il savoit par où nous devoient venir les vérités de l'autre vie. Jésus notre docteur savoit tout, et avoit tout vu dans la source. La simplicité du narré nous apprend ce qu'on doit considérer dans les grandes choses, et comme il y saut mépriser les minuties.

# VI. JOUR.

Jésus-Christ mis en signe de contradiction: incrédulité des Juifs après la résurrection de Lazare.

Joan. x1. 46, et suiv.

Cz qui fut dit du Sauveur à sa bienheureuse Mère, par le saint vieillard Siméon, est bien vrai: Celui-ci est posé en ruine et en résurrection à plusieurs en Israël, et en signe de contradiction; afin que les pensées de leurs cœurs soient découvertes (2). On n'avoit point encore vu la profonde malice du cœur de l'homme, ni jusqu'à quel point il est capable de résister à Dieu.

<sup>(1)</sup> Joan. XI. 44. -- (2) Luc. II. 34, 35.

Après un si grand miracle, il semble qu'il ne faut pas s'étonner que plusieurs crussent. La résurrection de Lazare étoit arrivée en présence de tout le monde, à la porte de Jérusalem, avec le concours qu'attire un deuil dans les maisons considérables: Plusieurs crurent, dit l'évangéliste (1). C'étoit là l'esset naturel d'un si grand miracle. Mais d'autres qui savoient la haine des pontises et des pharisiens contre Jésus, et qui y entroient, leur allèrent dire ce qu'ils avoient vu. Sur cela, on assembla le conseil, et la résolution en sut étrange.

Cet homme fait beaucoup de miracles (2). Ils ne nient point le fait; il est trop constant. Que ferons-nous? La réponse paroît aisée, croyez en lui: mais leur avarice, leur faux zèle, leur hypocrisie, leur ambition, leur domination tyrannique sur les consciences, que Jésus découvroit, encore qu'ils la cachassent sous le masque du zèle de la religion, les aveugloit. En cet état, ils ne peuvent croire (3), comme nous verrons bientôt; et ils aiment mieux résister à Dieu, que de renoncer à leur empire.

Ailleurs ils disent encore: Que ferons-nous à ces hommes: car le miracle qu'ils viennent de faire est public. Tout Jérusalem en est témoin, et nous ne saurions le nier (4). La réponse naturelle étoit, Il y faut croire: Mais si nous y croyons, nous ne serons plus rien: et c'est à quoi ils ne pouvoient se résoudre.

Les incrédules s'écrient : Comment tout le monde n'a-t-il pas cru, s'il y a eu tant ct de si grands mi-

<sup>(1)</sup> Joan. x1. 45. — (2) Ibid. 47. — (3) Ibid. x11. 37, 38, 39. — (4) Act. 17. 16.

racles? Ils n'entendent pas le profond attachement du cœur humain à ses sens, et aux affaires qui les flattent; d'où suit une indifférence prodigieuse pour le salut. Ce qui fait qu'on ne daigne pas s'appliquer à ce qui se passe qui y a rapport, ni s'en enquérir; et que cœux qui l'ont vu, s'étourdissent eux-mêmes pour n'y pas croire; de peur qu'en y croyant ils ne soient forcés de renoncer à tout ce qu'ils aiment, et d'embrasser une vie qui leur paroît si insupportable et si triste.

Il faut donc entendre, qu'outre les miracles du dehors, il en falloit un au dedans, pour y changer la mauvaise disposition des cœurs : et c'est là l'effet de la grâce. De là vient que si peu de gens ont cru; encore qu'on ait vu tant de prodiges, et qu'ils eussent été écrits dès le commencement avec des circonstances si particulières, qu'il n'y avoit rien de plus aisé que d'en découvrir la vérité; comme il n'y eût rien eu de plus impudent, ni de plus capable de détromper les plus crédules, que de leur avancer tant de faits positifs, dont le contraire 'eût été si constant. Il n'y a eu que ceux qui ont assez aimé leur salut et la vérité, pour prendre soin ou de s'enquérir des choses qui se passoient en Judée à la vue de tout le monde, ou d'y faire, s'ils les voyoient, les réslexions nécessaires, asin de les voir d'un autre œil que le vulgaire attaclié aux sens et aux préventions.

Ce qu'il y a ici de plus étonnant, c'est que ceux qui ne voient pas la volonté de Dieu dans les miracles qui la déclaroient si évidemment, sont les plus savans du peuple, les pontifes, les pharisiens et les docteurs de la loi; parce que des hypocrites comme eux, qui n'employoient le nom de Dieu qu'à tromper le monde, des avares, des orgueilleux, qui faisoient servir la religion à leurs intérêts, devoient être naturellement les plus opposés à la vérité, et les plus incapables de ses secrets. C'est donc ainsi que les pensées de plusieurs furent découvertes, parce qu'on devoit voir jusqu'à quel point l'intérêt devoit animer les hommes les plus sages en apparence, comme les plus considérables du peuple, contre Dieu et la vérité.

Loin de profiter du miracle de la résurrection de Lazare, ils résolurent, non-seulement de tuer Jésus, qui étoit l'auteur du miracle, mais encore Lazare même (1), en qui il s'étoit accompli. Trop de monde le venoit voir, et c'étoit un témoin trop vivant contre eux. Ils voulurent donc le tuer, croyant obscurcir par-là le miracle de sa résurrection, en montrant du moins que le Sauveur n'avoit pas pu le faire vivre long-temps. Ils songèrent donc à le tuer, comme si par cette sorte de mort ils pouvoient lier les mains à Dieu, Et il falloit encore que la gloire de Jésus-Christ révélât au monde ce prodige de malignité et de folie.

Il ne faut donc plus s'étonner de l'aveuglement des Juifs. Celui des impies et des hérétiques est à peu près de même genre : les secrètes dispositions de tous ces gens-là, devoient être découvertes. C'est que l'effort qu'il faut faire contre ses sens et contre soimene, pour se donner tout entier à la vérité et à

<sup>(1)</sup> Joan. x1. 50, 53. x11. 10, 11.

Dieu, est si grand, que plutôt que de le faire, ils aiment mieux étousser la grâce et l'inspiration qui les y porte, et s'aveugler eux-mêmes.

Nous sommes aussi de ceux pour qui Jésus-Christ est un signe de contradiction; et une de ces pensées du oœur humain, que Jésus-Christ venu au monde devoit découvrir, c'est la prodigieuse insensibilité de ceux qui, élevés dans la foi, et au milieu des lumières, préfèrent encore leurs sens et les plaisirs qui les enchantent, à la vérité qui luit dans leur cœur; et ne craignent pas de vivre comme les impies et les infidèles.

## VII. JOUR.

Fausse et aveugle politique des Juiss dans la mort de Jésus-Christ, sigure de la politique du siècle. Joan. x1. 48, et suiv.

Les Romains viendront, et ils détruiront notre ville, notre temple et toute notre nation (1). C'est le prétexte dont ils couvroient leur intérêt caché et leur ambition. Le bien public impose aux hommes; et pent-être que les pontifes et les pharisiens en étoient véritablement touchés; car la politique mal entendue est le moyen le plus sûr pour jeter les hommes dans l'aveuglement, et les saire résister à Dieu.

On voit ici tous les caractères de la fausse politique, et une imitation de la bonne, mais à contre-sens.

<sup>(1)</sup> Joan. x1. 48.

La véritable politique est prévoyante, et par - Ià se montre sage. Ceux-ci font aussi les sages et les prévoyans: Les Romains viendront. Ils viendront, il est vrai, non pas comme vous pensez, parce qu'on aura reconnu le Sauveur; mais au contraire, parce qu'on aura manqué de le reconnoître. La nation pérrira: vous l'avez bien prévu; elle périra en effet; mais ce sera par les moyens dont vous prétendiez vous servir pour la sauver: tant est aveugle votre politique et votre prévoyance.

La politique est habile et capable: ceux-ci font les capables. Voyez avec quel air de capacité Caïphe disoit: Vous n'y entendez rien: il n'y entendoit rien lui-même. Il faut qu'un homme meure pour le peuple (1): il disoit vrai; mais c'étoit d'une autre façon qu'il ne l'entendoit.

La politique sacrifie le bien particulier au bien public: et cela est juste jusqu'à un certain point. Il faut qu'un homme meure pour le peuple: il entendoit qu'on pouvoit condamner un innocent au dernier supplice, sous prétexte du bien public: ce qui n'est jamais permis. Car au contraire le sang innocent crie vengeance contre ceux qui le répandent.

La grande habileté des politiques, c'est de donner de beaux prétextes à leurs mauvais desseins. Il n'y a point de prétexte plus spécieux que le bien public, que les pontifes et leurs adhérens font semblant de se proposer. Mais Dieu les confondit; et leur politique ruina le temple, la ville, la nation qu'ils faisoient semblant de vouloir sauver. Et Jésus-Christ

<sup>(1)</sup> Joan. x1. 49, 50.

leur dit à eux-mêmes: Vos maisons seront abandonnées, vous et vos ensans porteront votre iniquité (1); et tout périra par les Romains que vous faites semblant de vouloir ménager,

Sans être dans les affaires publiques, chacun peut ici considérer ce que c'est que la fausse prudence, ou la prudence de la chair: ses artifices pour cacher aux autres, et souvent à elle-même ses mauvais desseins: les vains prétextes dont elle se sert pour cela: sa présomption à faire l'habile, pendant qu'en effet elle est dans la souveraine ignorance : ses fausses maximes pour décider de ce qu'on appelle cas de conscience, et l'abus qu'elle fait des bonnes : l'abus qu'elle fait aussi de son autorité, lorsqu'elle en a; et même quelquefois de la grâce de son ministère, comme sit Caïphe de la prophétie (2), en quelque sorte annexée au pontificat, comme saint Jean le remarque. Tout cela peut découvrir à chacun les fautes qu'il fait dans la conduite de sa famille, de sa communauté, de soi-même en particulier : comme on s'entête du bien des communautés à qui souvent on sacrisse des particuliers innocens. Encore croit-on rendre service à Dieu; comme Jésus-Christ le dit distinctement des pontises (3), et des autres ennemis de la vérité.

Pour venir à quelque chose de plus tendre, unissezvous en esprit à tous ces enfans de Dieu dispersés par tout l'univers, que la mort du Sauveur devoit recueillir (4).

<sup>(1)</sup> Matth. xx111. 38. Luc. x1x. 43, 44. xx1. 20, 23, 24.—(2) Joan. x1. 51.—(3) Joan. x1. 2.—(4) Joan. x1. 52, et segq.

Le v. 53 nous fait voir le résultat du conseil, et la mort du Fils de Dieu résolue: ce qui l'obligea à se cacher jusqu'au temps qu'il avoit résolu.

Cependant la pâque approchoit, vers le temps de laquelle il devoit mourir. Tout se préparoit à cette pâque, et en même temps à la mort du Sauveur : puisque déjà l'ordre étoit donné à tous ceux qui sauroient où il étoit, de le déclarer, asin qu'on le prît.

Demeurez en attente de ce qui doit arriver à Jésus. Et en voyant comment on venoit plusieurs jours devant la pâque pour s'y disposer; considérez la disposition que vous devez apporter à la pâque véritable, qui est la communion.

# VIII. JOUR.

Profusion des parfums sur la tête et les pieds de Jésus, en différens temps. Joan. x11. 1, 12.

Comme le temps approchoit, Jésus sort de sa retraite autour d'Ephrem (1), et revient à Béthanie, c'est-à-dire, comme on a vu, aux portes de Jérusalem, six jours devant Pâque.

Ce qui s'y passa d'abord de plus remarquable, fut un festin, où Lazare étoit à table avec lui dans sa maison. Marthe gardoit son caractère, et servoit. Marie aussi, pour garder le sien, se mit selon sa coutume aux pieds de Jésus, qu'elle oignit d'un parfum exquis, et les essuya de ses cheveux (2).

<sup>(1)</sup> Joan. xI. 54. — (2) Ibid. xII. 3.

Hest arrivé trois sois au Sauveur d'être oint par de pieuses semmes. Ce qui paroît non-seulement dans saint Jean, comme nous venons de le voir, mais encore dans saint Luc, ch. vii. 37, et suiv.; dans saint Matthieu, ch. xxvi. 6, et suiv., et dans saint Marc, ch. xiv. 3, et suiv.

En saint Luc la femme n'est pas nommée: et il paroît seulement que c'étoit une pécheresse pénitente. Ses larmes, dont elle arrosoit les pieds de Jésus, sont le caractère de sa pénitence; et Jésus - Christ lui ayant donné expressément la rémission de ses péchés, consirme ce caractère. C'en est aussi une belle consirmation, d'avoir expliqué comme il a fait, la nature et les devoirs de l'amour pénitent, et de montrer jusqu'où le porte la reconnoissance.

Ce caractère d'amour pénitent ne se trouve point dans ce chapitre de saint Jean, où il est dit seulement que Marie répandit son parfum sur les pieds de Jésus, et les essuya de ses cheveux; mais sans y parler de larmes, ni des doux et pieux baisers de la pénitente. Il n'y en a rien non plus en saint Matthieu, ni en saint Marc. Ces deux évangélistes marquent le parfum répandu sur la tête, pendant que Jésus étoit à table : ce, qui étoit très-facile en ces temps où les conviés étoient à table couchés. Il est dit dans saint Jean, que la maison fut toute remplie de la bonne odeur du parfum (1). Les lieux comme les temps de ces onctions sont marqués. La pécheresse pénitente fit son onction long-temps avant la dernière pâque, dans la maison de Simon le

<sup>(1)</sup> Joan. x11. 3.

pharisien, comme le raconte saint, Luc. La seconde onction qui est clairement attribuée à Marie, sœur de Lazare et de Marthe, se sit à Béthanie, six jours devant Pâque, dans la maison de Lazare et de ses sœurs, selon saint Jean. Et la troisième encore à Béthanie, mais chez Simon le lépreux, et seulement deux jours avant Pâque, comme le marquent S. Matthieu et S. Marc (1). Dans la première et dans la troisième onction, la femme n'est pas nom-. mée. Dans la seconde, il est porté expressément dans saint Jean, que celle qui la sit, sut Marie, sœur de Lazare. Et soit que les trois dissérentes onctions aient été saites par dissérentes personnes, selon l'opinion de quelques-uns, ou par la même, selon-quelques autres, en divers temps, et avec dissérentes circonstances, il faut profiter de chaque caractère qui nous y paroît.

Il faut aussi remarquer que ces profusions de parfums scandalisèrent deux fois les hypocrites, et même les disciples qui n'en savoient pas le mystère; et que Jésus aussi prit deux fois la défense de ces pieuses profusions.

Parfumer Jésus, c'est lui donner des louanges: parfumer la tête de Jésus, c'est louer et adorer sa divinité: car la tête de Jésus-Christ, comme parle saint Paul (2), c'est Dieu. Parfumer ses pieds, c'est adorer son humanité et ses foiblesses. Essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux, c'est mettre à ses pieds sacrés son ornement, et sa tête même, avec toutes les vanités et la parure du siècle. Tout est sa-

<sup>(1)</sup> Joan. XII. 4. Matth, XXVI. 8. Marc. XIV. 8. —(2) I. Cor. XI. 3.

crifié à Jésus: on ne veut plaire qu'à lui: des cheveux qui ont touché les pieds de Jésus, pourront-ils jamais servir à la vanité? C'est ainsi que Jésus veut être aimé. Il est seul digne d'un tel amour, et de tels hommages.

On ne répand pas seulement ces riches parsums sur Jésus: on rompt la boste d'albâtre où ils étoient rensermés, dit saint Marc (1), asin qu'il ait tout. Sa tête et ses pieds ruisselèrent donc de ces admirables parsums: et toute la maison en sut embaumée. L'exemple de la piété de ces saintes semmes a rempli toute l'Eglise de sa bonne odeur.

Quand la pécheresse approcha des pieds de Jésus, on disoit (2): S'il étoit prophète, il ne se laisseroit pas toucher par cette pécheresse. Ici on ne lui reproche rien contre celles qui le touchent; soit qu'elles n'eussent jamais été pécheresses; soit qu'il y eût déjà si long-temps que la mémoire en fût effacée par leur pénitence. On leur sit ici un autre reproche, et c'est celui de leur profusion: On pouvoit vendre ces parfums trois cents deniers et plus : tant ils étoient précieux, tant l'essusion en sut abondante: et les donner aux pauvres (3). L'amour des pauvres fut le prétexte dont on se servit, pour condamner la piété de ces femmes qu'on appeloit indiscrète; et pour couvrir l'envie qu'on avoit contre Jésus, et des honneurs qu'on lui faisoit: et Judas se signala parmi ces faux charitables, et ces faux dévots. Les plus méchans sont les plus sévères censeurs de la conduite

<sup>(1)</sup> Marc. xIV. 3. — (2) Luc. VII. 39. — (3) Joan. XII. 5. Marc.: XIV. 5.

des autres; soit par le déréglement de leur esprit, soit par leur hypocrisie, ou par un faux zèle. Judas avoit encore une autre raison, c'est qu'il gardoit et voloit ce qu'on donnoit au Sauveur; et il croyoit qu'on ôtoit à son avarice, ce qu'on ne mettoit pas entre ses mains. Que l'avarice parle haut, quand elle peut se couvrir du prétexte de la charité!

Ses insolens discours n'attaquoient pas seulement les semmes dont il accusoit la profusion, mais encore Jésus-Christ qui la souffroit; mais il prit en main leur désense, en disant, qu'elles l'avoient fait pour l'ensevelir (1), se considérant comme mort, à cause que l'heure approchoit, et qu'il s'étoit mis dans l'esprit et dans l'état de victime.

Il vouloit en même temps nous faire considérer de quel honneur étoit digne ce corps virginal, formé par le Saint-Esprit, et où la divinité habitoit; par lequel la mort devoit être vaincue, et le règne du péché aboli. Quels parfums assez exquis pouvoient en marquer assez la pureté!

Il vouloit aussi que les parfums qui servoient à la mollesse et au luxe, servissent à cette fois à la piété; que la vanité fût sacrifiée à la vérité.

Vous aurez toujours des pauvres avec vous; et quand vous voudrez, vous leur pouvez faire du bien (2).

Les onctions étoient salutaires au corps: on s'en servoit non-seulement par délicatesse, mais encore par précaution et par remède. On faisoit nager les corps morts dans le baume et dans les parfums, pour les conserver et en prévenir la corruption,

même

<sup>(1)</sup> Marc. XIV. 8. Joan. XII. 7. — (2) Marc. XIV. 7.

même, après la mort : et c'étoit tout le bien dont le corps étoit capable alors. On pouvoit toujours faire ces sortes de biens aux pauvres, disoit le Sauveur : mais pour lui on n'auroit pas toujours son corps présent pour lui faire ce bien. Il falloit donc le lui faire pendant qu'on l'avoit : et quand on ne l'auroit plus, se consoler en le faisant aux pauvres, dont il imputoit le soulagement et le bien, comme fait à sa personne. Combien donc les pauvres nous doivent-ils être chers, puisqu'ils nous tiennent la place de Jésus-Christ! Baisons leurs pieds; prenons part à leurs humiliations et à leurs foiblesses : versons des larmes sur leurs pieds; pleurons leur misère; compatissons à leurs souffrances : répandons des parfums sur leurs pieds, des consolations sur leurs peines et sur leurs infirmités, un baume adoucissant sur leurs douleurs: essuyons-les de nos cheveux; donnonsleur notre superflu; et privons-nous des vains ornemens pour les soulager.

En même temps parfumons Jésus; laissons exhaler de nos cœurs de tendres désirs, un amour chaste, une douce espérance, de continuelles louanges. Et si nous voulons l'aimer et le louer dignement, louons-le par toute notre vie : gardons sa parole.

Disons-lui dans l'épanchement de nos cœurs ce que lui disoit saint Paul (1), qu'il nous est justice, sainteté, sagesse, rédemption, et toutes choses : comme il est dit aux Corinthiens. Disons-lui tout ce que dit le même saint Paul aux Colossiens (2).

<sup>(1)</sup> I. Cor. 1. 30. — (2) Coloss. 1. 12, 13, et seq.

#### MÉDITATIONS

Chantons-lui tous les doux cantiques que lui chante dans l'Apocalypse tout le peuple racheté: L'Agneaux qui a été immolé pour nous est digne de recevoir la vertu, la divinité, les richesses, la sagesse, la force, la gloire, la bénédiction (1). C'est ce que lui doit chanter toute créature : c'est là le parsum que nous répandons sur lui dans l'épanchement de nos cœurs.

(1) Apoc. v. 12, 13. vii. 10, 11, 12k

# LA DERNIÈRE SEMAINE

# DU SAUVEUR.

Hurr jours se sont passés à considérer les approches de Jésus vers Jérusalem. Nous voilà enfin parvenus à cette dernière semaine, que nous nous sommes proposé de considérer.

Nous en partagerons les discours en deux. Premièrement, nous lirons ceux qui ont été faits depuis le dimanche des Rameaux jusqu'à la Cène. Secondement, nous lirons ceux que Jésus a faits à ce jour, qui est le plus remarquable, puisque ç'a été la veille de sa passion.

# SERMONS

OU DISCOURS DE NOTRE SEIGNEUR,

DEPUIS LE DIMANCHE DES RAMBAUX JUSQU'A LA CÈNE.

# PREMIER JOUR.

Entrée triomphante de notre Seigneur dans Jérusalem: il y est reconnu roi, fils de David, et le Messie. Joan. xII. 12 — 20. Matth. xXI. 1 — 17. Marc. XI. 1 — 17. Luc. XIX. 28 — 48.

Tours ces lectures nous apprendront l'entrée triomphante de Jésus dans Jérusalem, ce qu'il y sit,

et ce qu'il y dit. La tradition de l'Eglise met cette entrée au premier jour de la semaine, qui est un dimanche, qu'on appelle pour cette raison le dimanche des Rameaux: Dominica in ramis Palmarum.

Quoique le premier avénement de Jésus-Christ, contre l'attente des Juifs, dût se passer en humilité, il ne devoit pas être destitué de cette gloire et de cet éclat que les Juifs attendoient. Cet éclat étoit nécessaire pour leur faire voir, que tout humble qu'étoit le Sauveur, et tout méprisable qu'il paroissoit selon le monde, il y avoit dans ses actions et dans sa personne de quoi lui attirer la plus grande gloire que les hommes puissent donner sur la terre, et jusqu'à le faire roi, si l'ingratitude des Juifs, et une secrète dispensation de la sagesse de Dieu ne l'eût empêché.

C'est donc ce qui parut à cette entrée, la plus échatante et la plus belle qui fut jamais, puisqu'on y voit un homme, qui paroissoit le dernier de tous les hommes en considération et en puissance, recevoir tout d'un coup de tout le peuple, dans la ville royale et dans le temple, des honneurs plus grands que n'en avoient jamais reçu les plus grands rois. Voilà donc cet éclat dont nous parlons: mais le caractère d'humiliation et d'infirmité, inséparable de l'état du Fils de Dieu sur la terre, n'y devoit pas être oublié; et nous l'y verrons aussi, après que nous aurons auparavant considéré le caractère de gloire et de grandeur.

Il faut donc savoir que le Fils de Dieu, quoiqu'il parût à l'extérieur le dernier des hommes, étoit né pour être roi de la manière du monde la plus admi-

rable et la plus auguste, puisque c'étoit par l'admiration que causoient ses exemples, sa sainte vie, sa sainte doctrine, ses grands ouvrages, et ses miracles, sans aucun autre secours. Le Sauveur avoit paru par ces merveilles si secourable au genre humain, que les troupes oublioient tout pour le suivre avec leurs semmes et leurs ensans, jusqu'aux déserts les plus éloignés, sans songer à aucun besoin : et Jésus en ayant nourri avec cinq pains d'orge et deux poissons jusqu'à cinq mille, sans compter les femmes et les enfans, ils furent tellement ravis, qu'ils vouloient venir en foule pour le faire roi, et le reconnoître pour le Christ. On eût donc vu dès-lors quelque chose de l'éclat qui a paru aujourd'hui, si Jésus, qui avoit ses temps réglés pour toutes choses, ne se fut retiré bien avant dans le désert pour l'empêcher (1).

Mais au jour des Rameaux, il lui plut de laisser éclater l'admiration que les peuples avoient pour lui. C'est pourquoi ils accoururent au devant de lui avec des palmes à la main, criant hautement qu'il étoit leur roi, le vrai fils de David qui devoit venir, et enfin le Messie qu'ils attendoient. Les enfans se joignoient à ces cris de joie; et le témoignage sincère de cet âge innocent, faisoit voir combien ces transports étoient véritables. Jamais peuples n'en avoient tant fait à aucun roi: ils jetoient leurs habits par terre sur son passage; ils coupoient à l'envi des rameaux verts pour en couvrir les chemins; et tout, jusqu'aux arbres, sembloit vouloir s'incliner et s'abattre devant lui. Les plus riches tapisseries,

1. 43

<sup>(1)</sup> Matth. XIV. 13. 21. Joan. VI. 14, 15.

qu'on ait jamais tendues à l'entrée des rois, n'égalent pas ces ornemens simples et naturels. Tous les arbres ébranchés pour l'usage qu'on vient de voir; tout un peuple qui se dépouille pour parer en cette manière le chemin où passoit son roi, fait un spectacle ravissant. Dans les autres entrées, on ordonne aux peuples de parer les rues; et la joie, pour ainsi dire, est commandée. Ici tout se fait par le seul ravissement du peuple. Rien au dehors ne frappoit les yeux: ce roi pauvre et doux étoit monté sur un anon, humble et paisible monture; ce n'étoit point ces chevaux fougueux, attelés à un chariot, dont la fierté attiroit les regards. On ne voyoit ni satellites, ni gardes, ni l'image des villes vaincues, ni leurs dépouilles, ou leurs rois captifs. Les palmes qu'on portoit devant lui marquoient d'autres viotoires; tout l'appareil des triomphes ordinaires étoit banni de celui-ci. Mais on voyoit à la place les malades qu'il avoit guéris, et les morts qu'il avoit ressuscités. La personne du roi, et le souvenir de ses miracles faispient toute la recommandation de cette sête. Tout ce que l'art et la flatterie ont inventé pour honorer les conquérans dans leurs plus beaux jours, cède à la simplicité et à la vérité qui paroissent dans celui-ci. On conduit le Sauveur avec cette pompe sacrée par le milieu de Jérusalem jusqu'à la montagne du temple. Il y paroît comme le seigneur et comme le maître, comme le sils de la maison, le Fils du Dieu qu'on y sert, ainsi que nous verrons. Ni Salomon qui en fut le fondateur, ni les pontifes qui y officioient avec tant d'éclat, n'y avoient jamais reçu de pareils honneurs.

Arrêtons-nous ici; et donnons le loisir de considérer le détail de ce grand spectacle.

# II. JOUR.

Le règne de Jésus-Christ sur les esprits et sur les cœurs, par ses miracles, par ses bienfaits et par sa parole. Joan. x11. 12 — 19. Matth. xx1. 1 — 17. Marc. xx1. 1 — 18. Luc. x1x. 28 — 48.

CE qui attira au Sauveur toute cette gloire, ce sut le bruit de ses miracles, et en particulier celui de Lazare ressuscité, qui venoit d'être sait à la porte de Jérusalem. Car toute la troupe qui étoit avec lui lorsqu'il le sit sortir du tombeau, où il pourrissoit, lui rendoit témoignage : et c'est pour cela que la troupe de ceux qui étoient venus à Jérusalem pour y célébrer la sête de Pâque, accourut au devant de lui, parce qu'ils avoient appris qu'il avoit sait ce miracle (1). On célébroit aussi ses autres miracles, dont la réputation avoit rempli toute la Judée. Et pendant qu'il descendoit la montagne des Olives, les troupes de ses disciples, saisies d'une joie subite, se mirent à louer Dieu de toutes les guérisons, et de toutes les merveilles qu'ils avoient vues (2).

Sa doctrine demeuroit aussi consirmée par ses miracles; car il les avoit faits expressément en témoignage de sa mission, et de la vérité qu'il annonçoit. Mon Père, avoit-il dit en ressuscitant Lazare,

<sup>(1)</sup> Joan. x11, 17, 18. - (2) Luc. x1x, 37.

je sais que vous m'écoutez toujours; mais je parle ainsi devant tout ce peuple, afin qu'ils croient que vous m'avez envoyé (1). Et dès le commencement de sa prédication, il avoit dit aux docteurs de la loi: Lequel est le plus facile de dire à un paralytique: Tes péchés te sont remis, ou de lui dire: Lève-toi, prends ton lit sur tes épaules, et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de remettre les péchés: Lève-toi, mon fils, dit-il au paralytique, et va-t-en en ta maison (2). C'est pourquoi il joignoit ensemble la prédication de l'Evangile et la guérison des maladies. Il alloit par toute la Galilée, enseignant dans leurs synagogues, et préchant l'Evangile du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple (3). C'est aussi ce qui lui attiroit cette grande réputation, et amassoit tant de monde autour de lui; car, ajoute le même évangéliste, sa réputation se répandit dans toute la Syrie, et plusieurs troupes le suivoient de la Galilée, et de la Décapole, et de Jérusalem, et de la Judée, et du pays d'au-delà le Jourdain (4). Ce furent donc ces troupes qui le suivoient qui commencèrent ces cris de joie, auxquels tout Jérusalem et tout le reste du peuple applaudit.

Sa doctrine ainsi confirmée, lui attiroit cette admiration, et la réputation d'un grand prophète; et il y avoit aussi dans ce qu'il disoit un caractère d'autorité, et une efficace qu'on n'avoit pas encore vue

<sup>(1)</sup> Joan. x1. 41, 42.—(2) Matth. 1x. 5. Marc. 11. 9, 10, 11. Luc. v. 23, 24.—(3) Matth. 1v. 23.—(4) Ibid. 24, 25.

parmi les hommes. Car il les enseignoit comme ayant autorité et puissance, et non comme leurs docteurs et les pharisiens (1). Tout le monde l'appeloit Seigneur et Rabbi (2); c'est-à-dire, maître, quoiqu'il n'eût étudié sous aucun docteur de la loi, et qu'il n'eût fait aucune des choses qui donnoient ce titre parmi les Juiss. Tout le peuple étoit suspendu, et ravi en admiration en l'écoutant (3): et on ne pouvoit douter qu'il ne fût celui à qui le Psalmiste avoit chanté: O le plus beau des enfans des hommes! la grâce est répandue sur vos levres (4). On quittoit tout pour l'entendre, tant le charme de sa parole étoit puissant, et tant on étoit non-seulement touché, mais ravi de l'agrément de ses discours, et des paroles de grace qui sortoient de sa bouche ; car tout le monde lui rendoit ce témoignage (5). Et ce n'étoit pas seulement ses disciples qui lui disoient: Mattre, à qui irions-nous? Vous avez les paroles de vie éternelle (6): mais encore ceux qui venoient avec ordre, et dans le dessein de le prendre, étoient pris eux-mêmes par ses discours, et n'osoient mettre la main sur lui (7): en sorte que les pontifes, et les pharisiens qui les avoient envoyés, leur demandant: Pourquoi ne l'avez-vous pas amené? ils leur répondirent : Jamais homme n'a parlé comme cet homme (8): ce qui fit que les pharisiens étonnés leur demandoient : Ne voulez-vous pas aussi vous laisser séduire comme les autres (9)? Mais ces docteurs et ces pharisiens eux-mêmes, qui

<sup>(1)</sup> Matth. VII. 29. — (2) Joan. III. 2. — (3) Luc. XIX. 48. — (4) Ps. XIV. 3. — (5) Luc. IV. 22. — (6) Joan. VI. 69. — (7) Ibid. VII. 44. — (8) Ibid. 45, 46. — (9) Ibid. 47.

i.

méprisoient tant ceux qui croyoient en lui, et ne lui parloient que pour le surprendre, ne savoient eux-mêmes que lui répondre; car il leur fermoit la bouche par des réponses précises et décisives, et ils n'osoient plus l'interroger (1).

Voilà donc ce règne admirable prédit dans le Psaume; et tous les peuples gagnés au Sauveur par le charme de sa parole, et par la grâce répandue sur ses lèvres. Le prophète y ajoutoit celle de la vérité qu'il annonçoit, de la justice dont il étoit le parfait modèle, de la douceur (2) et de la bonté avec laquelle il guérissoit tous les malades; ne faisant servir sa puissance que pour le soulagement des malheureux et de tout le genre humain.

Qui jamais avoit régné de cette sorte? Mais c'est ainsi que Jésus régna. Ainsi sa doctrine et ses miracles firent tout l'effet extérieur qu'ils devoient faire naturellement sur tous les esprits. On le suivoit, on l'admiroit, on lui applaudissoit, on le recevoit avec des cris de joie : il n'y avoit que ses envieux qui frémissoient, et qui néanmoins n'osoient parler. Mais d'où vient donc qu'il eut si peu de véritables disciples? D'où vient que les cris qui l'envovoient à la croix: Crucifiez-le, crucifiez-le (3), suiyirent de si près ceux qui le célébroient comme le fils de David? et que l'on compte à peine six-vingts hommes parmi les frères, c'est-à-dire, parmi les disciples qui se renfermèrent dans le cénacle pour recevoir le Saint-Esprit? C'est que les disciples de Jésus-Christ ne sont pas ceux qui l'admirent, qui le louent, qui le célèbrent, qui le suivent même

<sup>(1)</sup> Matth. xx11. 45, — (2) Ps. xLIV. 5, 8. — (3) Joan. x1x. 6.

à l'extérieur, et jusqu'à un certain point; mais ceux qui le suivent au dedans et partout, qui observent tous ses préceptes, qui portent sa croix, qui se renoncent eux-mêmes. Et le nombre en est petit: et il faut, outre les attraits de la parole et des miracles, une parole intérieure que tout le monde ne veut pas entendre, et un miracle qui change les cœurs, dont notre orgueil et notre mollesse empêchent l'effet.

Soyons donc de vrais disciples de Jésus: Si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples, et vous connoîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira (1). Et encore: Mon Père sera glorisié, en ce que vous rapporterez beaucoup de fruit, et que vous serez mes vrais disciples (2), des disciples dignes de ce nom. Et enfin: Celui qui m'aime, dit-il, est celui qui garde mes commandemens (3). Les autres peuvent me louer, m'admirer, me suivre au dehors, et se glorisier d'être mes disciples: car on se sait toujours beaucoup d'honneur d'avoir un tel maître; mais ils ne m'aiment pas, et je ne les connois point, ni je ne les mets au rang des miens.

## III. JOUR.

Entrée triomphante de notre Seigneur. Tout en avoit été prédit jusqu'aux moindres circonstances. Ibid.

Considérants ce que fit Jésus pour préparer son entréel

<sup>(1)</sup> Joan. VIII. 31, 32. — (2) Ibid. xv. 8. — (3) Ibid. xv1. 21.

•

Comme il étoit en Bethphagé, proche de Béthanie, dans le penchant du mont des Olives, presque à la porte de Jérusalem, comme on a vu; il envoya deux de ses disciples, avec ordre de lui amener une ânesse et son ânon, qu'ils trouveroient dans un certain château, qu'il leur montroit vis-à-vis d'eux. Si le maître y apportoit quelque obstacle, il n'y avoit qu'à lui dire : Le Seigneur en a besoin : et aussitôt on les devoit laisser aller. Tout se sit comme Jésus l'avoit dit. Ils étendirent leurs manteaux sur ces paisibles animaux: et ils mirent Jésus sur l'ânon, que personne n'avoit jamais monté. Là commencèrent tout d'un coup ces cris de joie dont nous avons parlé. Ses disciples ne savoient pas le mystère de ce qu'ils faisoient; mais après que Jésus fut glorifié, ils se ressouvirrent que toutes ces choses avoient été écrites de lui, et qu'ils les avoient accomplies sans y penser (1). Car il étoit écrit dans Zacharie : Ne crains point, fille de Sion: ton Roi doux et pauvre, juste et sauveur, vient à toi monté sur une dnesse et sur son dnon (2).

Jésus avoit tout prévu; et sachant les prophéties, il les accomplissoit toutes avec connoissance. C'est ce qu'il fit jusqu'à la mort; et c'est pourquoi, jusque sur la croix, voyant que tout s'accomplissoit, et qu'il ne lui restoit plus rien à accomplir durant sa vie que cette prophétie de David (3): Ils m'ont donné du fiel à boire: et, dans ma soif, ils m'ont abreuvé avec du vinaigre: il dit: J'ai soif. On lui présenta le breuvage qui lui avoit été prédestiné:

<sup>(1)</sup> Joan. XII. 15, 16. — (2) Zach. IX. 9. Matth. XXI. 5. — (3) Ps. LXVIII. 22.

den gotta autant qu'il falloit pour accomplir la prophétie : après il dit : Tout est accompli : il n'y a plus qu'à rendre l'ame : à l'instant il baissa la tête, et se mit volontairement en la posture d'un homme mourant, et il expira (1).

Jésus donc savoit ce qu'il vouloit, qui étoit l'accomplissement des prophéties : mais une vertu cachée exécutoit tout le reste. Il se trouva précisément un vaisseau où il y avoit du vinaigre : il se trouva une éponge dans laquelle on lui pouvoit présenter à la croix le vinaigre où on la trempa : on l'attacha au bout d'une lance, et on la lui mit sur la bouche. La haine implacable de ses ennemis que le démon animoit, mais que Dieu gouvernoit secrètement. sit tout le préparatif nécessaire à l'accomplissement de la prophétie. Ainsi, dans cette occasion, l'ânesse et l'anon se trouvèrent à point nommé près du lieu où se devoit faire la célèbre entrée. Le maître les laisse aller: on met Jésus dessus sans savoir ce qu'on sait : une soudaine joie saisit les peuples : les cris s'en ensuivent : et Dieu agit secrètement, non pas sur deux ou sur quatre; ce qu'on pourroit attribuer à quelque concert; mais sur toute la multitude, et jusque sur les ensans, parce qu'il étoit encore ainsi prédit. Si les plus petites choses s'accomplissent, si tout jusqu'à l'ânon et l'ânesse, et jusqu'au vinaigre : que crains-tu, chrétien? et peux-tu douter des magnifiques promesses qui t'ont été faites? Jésus a tout vu, tout prévu, pensé à tout, tout préparé: marche en confiance et ne crains rien.

Les saints Pères disent que l'anon, que nul autre

<sup>(1)</sup> Joan. xix. 28, 30.

que Jésus n'avoit monté, représentoit les gentils, indomptables et indociles animaux que nul autre avant Jésus n'avoit subjugués. Venez, ames indisciplinées: venez vous soumettre à Jésus: abaissez-vous, et laissez-vous conduire au lien qu'il vous met au col.

Admirez encore une fois le triste et pauvre équipage de ce roi : mais aussi étoit-ce un roi pauvre. qui n'étoit riche qu'en grâces. Voici, dit Zacharie, ton roi pauvre, juste et sauveur (1). Mais écoute la suite de la prophétie: avec ce foible équipage, je mettrai en fuite les chariots d'Ephraim attelés à quatre chevaux, et les siers coursiers de Jérusalem: et tous les arcs tendus pour le combat seront rompus : et il annoncera la paix aux gentils; et sa puissance s'étendra d'une mer à l'autre, et depuis les fleuves sur lesquels il prêchera, et où il donnera le nouveau baptême, jusqu'aux extrémités de la terre. Et vous, ô Sauveur victorieux, vous avez avec le sang de votre alliance, tiré vos prisonniers du lac où il n'y a point d'eau (2), et du cachot ténébreux d'une prison. Voilà toutes les nations les plus belliqueuses et les plus sières, vaincues, rachetées, délivrées, par ce roi monté sur un âne.

<sup>(1)</sup> Zach, 1x. 9. - (2) Ibid. 10, 11.

### IV. JOUR.

Jérusalem, figure de l'ame livrée au péché. Notre Seigneur prédit ses malheurs.

Suivons Jésus, et apprenons de saint Luc ce qu'il sit en descendant vers Jérusalem, et approchant de ses portes, et en la regardant. Lisez Luc. xix. 29; et appuyez sur le verset 41 et suiv. jusqu'au 45.

Dans les malheurs de Jérusalem nous voyons ceux des ames qui périssent. Il viendra, dit Jésus (1), un temps malheureux pour toi, où tes ennemis l'environneront de tranchées; ils t'enfermeront, et te serreront de toutes parts. Ainsi arriva-t-il à Jérusalem de point en point: on sait les effroyables travaux que firent les Romains, et cette muraille qu'ils élevèrent autour de cette ville malheureuse qui la serroit tous les jours de plus en plus: ce qui causa l'horrible famine que tout le monde sait, où les mères mangeoient leurs enfans. Ainsi arrivera-t-il à l'ame pécheresse : serrée de tous côtés par ses mauvaises habitudes, la grâce ni le pain de vie n'y pourront plus trouver d'entrée; elle périra de faim; elle sera accablée de ses péchés; et il n'y restera plus pierre sur pierre. Etrange état de cette ame : renversement universel de tout l'édifice intérieur! Plus de raison ni de partie haute: tout est abruti: tout est corps: tout est sens : tout est abattu, et entièrement à terre. Qu'est devenue cette belle architecture qui marquoit

<sup>(1)</sup> Luc. XIX. 45.

la main de Dieu? il n'y a plus rien: il n'y a plus pierre sur pierre, ni suite ni liaison dans cette ame: nulle pièce ne tient à une autre; et le désordre y est universel. Pourquoi? le principe en est ôté: Dieu, sa crainte, la conscience, ces premières impressions qui font sentir à la créature raisonnable qu'elle a un souverain: ce fondement renversé, que peut-il rester en son entier?

A ce triste spectacle, Jésus ne peut retenir ses larmes: Si tu savois! ô ame, si tu savois! Il n'achève pas: les sanglots interrompent son discours: sa langue ne peut exprimer l'aveuglement de cette ame: Si tu savois! du moins en ce jour qui t'est encore donné, et où Dieu te visite par sa grâce. Il y a un jour que Dieu sait, après lequel il n'y a plus pour l'ame aucune ressource : parce que, dit Jésus, tu n'as pas connu le temps où Dieu te visitoit (1). Quand une lumière intérieure te montre tes crimes; quand tu es invitée à donner gloire à Dieu, et que tout crie en toi qu'il faudroit se donner à lui; comme en ce jour de la visite de Jérusalem, tout le monde, et jusqu'aux ensans, crioient au fils de David : si tu n'écoutes, le moment se passe; cette grâce si vive et si forte ne reviendra plus.

Tout ceci est caché à tes yeux (2). Ton cœur est appesanti; tes yeux sont fermés et obscurcis : tes passions t'aveuglent : un voile obscur est sur tes paupières : un affreux assoupissement les appesantit. O ame! Jésus en pleure, et tu ne te pleures pas toi-même? Pleure, pleure, ô spirituelle Jérusalem! pleure ta perte, du moins en ce jour que le Seigneur

<sup>(1)</sup> Luc. x1x. 42, 44. — (2) Ibid. 42.

te visite d'une manière si admirable: si jusques ici tu as été insensible à ta propre perte, pleure aujourd'hui, et tu vivras. Ne perds aucun moment de grâce, parce que tu ne sais jamais si ce ne sera pas le dernier qui te sera donné.

# V. JOUR.

Dernier séjour de Jésus-Christ en Jérusalem, plus digne de remarque. Lisez Matth. xx1. 10 — 15. Marc. x1. 11 — 18. Luc. x1x. 45, jusqu'à la fin.

Toute la ville est émue pendant que Jésus la traverse en triomphe: Qui est celui-là? Et les peuples qui accompagnoient le nouveau roi, répondoient : C'est Jésus le prophète de Nazareth de Galilée (1).

Jésus-Christ avoit commencé sa prédication en Galilée, à Capharnaüm et aux environs, conformément à la prophétie d'Isaïe, rapportée en saint Matthieu (2). Nazareth étoit la demeure de ses parens et la sienne; mais depuis sa prédication, il s'établit avec les siens à Capharnaüm. Cette ville avec les villes et contrées voisines virent la plupart de ses miracles, et ouïrent la plus grande partie de ses instructions. C'étoit même dans la Galilée qu'il avoit choisi ses apôtres : la troupe de ses disciples étoit presque toute de ce pays : et en entrant avec lui dans Jérusalem, ils faisoient honneur à leur patrie du nom d'un si grand prophète.

<sup>(1)</sup> Matth. xx1. 10, 11. — (2) Ie. 1x. 1, 2. Matth. 17. 13, 14, 15, 16.

Cependant le nom du Sauveur n'étoit pas moins célèbre dans Jérusalem, où le bruit de ses miracles s'étoit porté de toutes parts : en sorte que dans le temps qu'il prêchoit en Galilée, une grande troupe venue de Jérusalem et dé la Judée le suivoit (1).

5.5

Il ne manquoit point de venir à Pâque, selon l'ordonnance de la loi, dans cette ville et au temple; et il y venoit aussi à d'autres solennités principales. Il y faisoit éclater sa doctrine et ses miracles d'une manière admirable, et autant ou plus qu'en aucun autre endroit de la terre sainte, comme dans la ville royale, où Dieu avoit établi son nom, et qui étoit le siége et le chef de la religion. La résurrection du Lazare avoit été faite à la porte de Jérusalem en Béthanie: la troupe qui l'accompagnoit au célèbre jour de son entrée, étoit grossie par les habitans de Jérusalem, qui avoient vu cette étonnante résurrection; comme il est aisé de le conclure de saint Jean (2).

Ce qui obligeoit le Sauveur à demeurer ordinairement en Galilée, c'étoit que les pontises, et les autres qui machinoient sa mort, n'avoient pas le même pouvoir, ni les mêmes moyens d'exécuter ce noir dessein en ce pays-là, que dans Jérusalem et aux environs. C'est aussi ce qui donna heu à l'accomplissement de la prophétie d'Isaïe qu'on vient de voir : et tout se faisoit convenablement, puisque Jésus devoit passer toute sa vie dans la persécution, dans les périls, avec des précautions, et, pour ainsi dire, dans une suite continuelle, à cause de la haine des Juiss. Et néanmoins quand il falloit, et

<sup>(1)</sup> Matth. 1V. 25. — (2) Joan. XI. 18, 20; et XII. 17, 18.

dans les temps les plus solennels, il paroissoit dans Jérusalem, afin que la lumière de l'Evangile se répandit de là dans tout le pays, comme du chef sur les membres.

Admirons les douces voies de la sagesse de Dieu, qui ne veut point que son Fils fasse tout par miracle et par puissance: premièrement, pour accomplir les mystères de son humiliation: secondement, pour apprendre par son exemple à ses disciples, les précautions et la prudence avec laquelle ils doivent agir en toutes choses.

Suivons Jésus à Jérusalem, où il va paroître pour la dernière fois, et où aussi il va donner les instructions, et accomplir les mystères les plus essentiels. C'est aussi pour cette raison qu'il y entre à cette fois avec plus d'éclat que jamais; pour rendre les peuples, et de ce temps, et de tous les siècles, plus attentifs à tout ce qu'il y alloit dire et faire. Voyons donc avant toutes choses ce qu'il fera dans le temple : car c'est là qu'il va descendre.

# VI. JOUR.

Caractère d'autorité dans le triomphe de Jésus-Christ. Son zèle pour la sainteté du temple. Ibid.

Jisus va descendre au temple, comme les triomphateurs le pratiquoient ordinairement, même parmi les peuples idolâtres. Car il y avoit une notion dans tout le genre humain, qu'il falloit rapporter à la divinité toute la gloire : que ce qu'il y avoit de plus élevé parmi les hommes devoit s'abaisser à ses pieds; et qu'à vrai dire, c'étoit à Dieu seul qu'appartenoit le triomphe. C'est pourquoi il est appelé, le Triomphateur d'Israël (1). Allez donc, ô Sauveur! portez à votre Père dans son temple la gloire du plus beau triomphe qu'on ait jamais vu parmi les hommes, et la figure de tous les autres que vous devez remporter dans le ciel, sur toute la terre et sur les ensers.

Jésus-Christ devoit paroître dans le temple, nonseulement pour y rendre à Dieu le culte suprême, mais encore comme son fils: comme le fils de la maison (2): pour y ordonner ce que son Père, qui l'y envoyoit, lui avoit prescrit.

Ainsi, d'abord qu'il y entre, il regarde tout, et de tous côtés, selon la remarque de saint Marc (3).

Comme il étoit tard, il se retire pour ce jour; mais il y revient le lendemain. Il en chasse avec autorité les vendeurs et les acheteurs : il renverse leurs bureaux, leurs tables, leurs chaises, leurs marchandises, leur argent : il n'épargne pas les personnes, qu'il chassa du saint lieu; apparemment à grands coups de fouet, et avec des cordes ramassées, comme il avoit fait autrefois, et en leur disant : Otez tout cela d'ici, et ne faites pas une maison de trafie de la maison de mon Père (4). Il parle donc, et il agit encore un coup, comme le fils de la maison, et avec une pleine autorité, sans que personne le contredise.

<sup>(1)</sup> T. Reg. xv. 29.—(2) Heb. 111. 6. — (3) Marc. 21. 11. — (4) Joan. 21. 15, 16.

En même temps pour montrer cette autorité, il fait dans le temple ses guérisons ordinaires : il y guérit les aveugles et les estropiés qui se présentèrent (1). Il consirme ce qu'il avoit fait par l'Ecriture : Mestécrit, dit-il; Ma maison est une maison de prières (2) : c'est ce que Dieu avoit dit par la bouche d'Isaïe. Il y ajoute le reproche : Et vous, dit-il, vous en faites une caverna de voleurs : ainsi que Jérémie l'avoit prédit (3).

Alors donc fut accompli cet oracle de David: Et moi j'ai été établi de Dieu comme roi sur Sion sa sainte montagne, annonçant et préchant ses préceptes (4). On vit dans son temple be Dominateur et l'Ange du testament, que Malachie avoit prédit (5). Jésus-Christ y exerce de plein droit toute l'autorité de son Père: Il ne souffroit pas, dit saint Marc (6), qu'on passat avec un vaisseau par le temple, ni qu'on sit servir de chemin public un lieu si saint. L'Evangile ne dit pas qu'il le défendoit, mais qu'il ne le souffroit pas : et c'est-à-dire, à en juger par le reste de ses actions, qu'il les repoussoit et les chassoit; du moins qu'il les reprenoit avec menaces. S'il n'avoit fait qu'ordonner, ce seroit un acte d'autorité; mais il agit, il renverse, il frappe: ce qui est encore un acte de zèle. Ce qui fait aussi que saint Jean, et tous ses disciples appliquèrent à cette action, cette parole de David: Le zèle de votre maison m'a dévoré-(7).

Le zèle est une serveur de l'amour de Dieu, trop

<sup>(1)</sup> Matth xx1. 14. — (2) Is. LV1. 7. — (3) Matth. xx1. 13. Jerem. VII. 11. — (4) Ps. 11. 6. — (5) Malach. 111. 1. — (6) Marc. xi. 16. — (7) Ps. LXVIII. 10. Joan. 11. 17.

vif pour attendre le secours d'autrui, ni pour s'astreindre aux formes ordinaires; mais agissant par lui-même, et au-dessus de ses forces, avec une espèce d'excès, par une absolue consiance en la puissance de Dieu: c'est ce qui paroît dans cette action du Sauveur.

Remarquez ces paroles: Une caverne de voleurs: qui doit faire trembler tous ceux qui trafiquent; puisqu'elle leur fait sentir, que dans l'usage commun, et si l'on n'y prend garde, le trafic n'est qu'un tissu de mensonge, de tromperie et de vol.

Remarquez aussi avec tous les interprètes, que ce qu'on vendoit dans le temple, étoit des bœufs, des brebis, des colombes; toutes choses qui servoient aux sacrifices: et néanmoins Jésus chasse tout: non que ces ventes fussent mauvaises; mais parce que ce n'étoit pas le lieu de les faire. Que feroit-il des discours, des irrévérences, et de tant de choses infâmes qu'on fait dans le temple?

Remarquez encore, qu'il parle en particulier à ceux qui vendent des colombes. Ce que les saints ont entendu des simoniaques qui vendent le Saint-Esprit et ses grâces; qui entrent par d'indignes commerces dans les emplois ecclésiastiques et spirituels; et qui, en quelque façon que ce soit, négocient pour avoir les voix de ceux qui les donnent. Otez, ôtez tout cela, dit le Sauveur.

Le temple alloit périr; et Jésus qui le va prédire, comme nous verrons, ne l'ignoroit pas : et cependant il en désend avec tant de zèle et d'autorité la sainteté, pendant qu'il subsiste. C'est donc pour apprendre aux chrétiens ce qu'ils doivent aux nou-

reaux temples, dont le temple de Jérusalem n'étoit qu'une foible et imparsaite sigure, et insiniment audessous des mystères des chrétiens, dont Jésus-Christ sait le fond, et où se trouve son saint corps et son sang précieux. Tremblons, tremblons à la seule vue et à l'approche de ce sanctuaire.

Mais nous avons toujours un temple (1). Notre ame en est un : nos corps en sont un : respectons ce temple si saintement consacré, et inséparable de nous-mêmes. N'y laissons entrer, ni même passer rien d'impur ni de profane. Gardons-nous bien de le faire servir à aucup indigne trafic. Respectons ce temple, et le Saint-Esprit qui y habite (2).

# VII. JOUR.

Caractère d'humiliation dans le triomphe même du Sauveur. Jalousie des pharisiens. Joan. x11. 18, et suiv. Matth. xx1. 15, 16. Luc. x1x. 39, 40.

La règne du Sauveur devoit être glorieux et éclatant, quoique d'une autre gloire et d'un autre éclat, que celui que les Juiss charnels s'étoient imaginé, Nous avons même vu que Jésus satisfaisoit en quelque saçon, même à cette attente grossière d'une royauté sur la terre, par la pompe de ce jour; et leur montroit que rien ne lui étoit plus aisé que de se saire reconnoître pour roi par tous les peuples, et qu'il y avoit à cela des dispositions merveilleuses. Mais afin de ne point sortir de ce caractère d'humiliation et de persécution, qui devoit le suivre partout jus-

<sup>(1)</sup> I. Cor. 111. 16, 17. - (2) Ibid. vi. 19.

qu'au dernier jour, il falloit qu'il y eat de la contradiction dans son triomphe; et ce caractère y paroît dans la jalousie des pontifes, des pharisiens, et des docteurs de la loi. Cette jalousie nous est expliquée par cette parole de saint Jean; pendant que tout le monde alloit au-devant du Sauveur, et lui applaudissoit, les pharisiens se disoient les uns aux autres: Que ferons-nous: tout le monde court après lui (1) à C'est ce qu'ils ne pouvoient souffrir; et c'est ce qui leur fit dire deux paroles qui sont marquées dans les Evangiles.

La jalousie les dévoroit; et pendant que jusqu'aux enfans, tout crioit qu'il étoit le fils de David, ils lui disoient: Mattre, réprimez vos disciples. Entendez-vous bien ce qu'ils disent? Il leur répondit deux choses: l'une, N'avez-vous jamais lu ce qui est écrit : Vous avez tiré la louange la plus parfaite de la bouche des petits enfans, et de ceux qui sont à la mamelle (2)? Vous devez-vous donc étonner, si dans un âge plus avancé les enfans rendent à Dieu en ma personne des louanges et un témoignage plus éclatant? Si vous aviez la simplicité et la sincère disposition d'un âge innocent, vous loueriez Dieu comme eux; comme eux vous honoreriez celui qu'il envoie: mais votre envie, votre fausse gloire, votre hypocrisie et votre fausse politique vous en empêchent. Dépouillons-nous de tous ces vices, et revêtons-nous de l'innocence et de la simplicité des ensans, pour chanter sincèrement et purement les louanges de Jésus-Christ.

<sup>(1)</sup> Joan. XII. 19. — (2) Luc. XIX. 39. Matth. XXI. 15, 16. Ps. VIII. 3.

L'autre réponse du Sauveur sur ce reproche des pontifes et des docteurs de la loi: Si ceux - ci se taisent, leur dit-il (1), les pierres mêmes crieront. Dieu est assez puissant, disoit Jean - Baptiste (2), pour faire naître même de ces pierres, les enfans d'Abraham; et des cœurs les plus endurcis, en faire de vrais fidèles. Le temps devoit venir, et il étoit venu, que la gloire de Jésus-Christ retentiroit si hautement par toute la terre, que les gentils s'assembleroient à cette voix; et que Dieu seroit adoré par un peuple, qui jusqu'alors ne le connoissoit pas, et qui dormoit endurci dans son péché. O pierres, ò cœurs endurcis, éveillez-vous, attendrissez-vous à cette parole du Sauveur.

## VIII. JOUR.

# Le même sujet. Ibid.

PENDANT que les peuples applaudissoient au Sauveur, et en portoient les louanges jusqu'au ciel, ses ennemis, non contens de faire paroître dans leurs paroles, leur envie qu'ils ne pouvoient retenir, faisoient de secrètes menées pour le perdre, et y étoient même animés par la gloire d'un si beau jour. C'étoit encore un trait de ce caractère de persécution qui le devoit suivre, et qui le suivit en effet jusqu'à la fin.

Contemplons ici les effets de la jalousie : c'est une des plus grandes plaies de notre nature. Jésus-Christ,

<sup>(1)</sup> Luc. x1x. 40. — (2) Matth. 111. 9.

qui étoit venu pour la guérir, en devoit sentir toute la malignité; et les souffrances que l'envie lui devoit causer, devoient servir de remède à son venin. L'envie, c'est le noir et secret esset d'un orgueil foible, qui se sent ou diminuer, ou essacer par le moindre éclat des autres, et qui ne peut soutenir la moindre lumière. C'est le plus dangereux venin de l'amour-propre, qui commence par consumer celui qui le vomit sur les autres, et le porte aux attentats les plus noirs. Car l'orgueil naturellement est entreprenant, et veut éclater: mais l'envie se cache sous toute sorte de prétextes, et se plaît aux plus secrètes et aux plus noires menées. Les médisances déguisées, les calomnies, les trahisons, tous les mauvais artifices en sont l'œuvre et le partage. Quand par ces tristes et sombres artifices elle a gagné le dessus, elle éclate, et joint ensemble contre le juste, dont la gloire la confond, l'insulte et la moquerie, avec toute l'amertume de la haine, et les derniers excès de la cruauté. O Sauveur! ô Juste! ô le Saint des saints! c'est ce qui devoit s'accomplir en votre personne.

Déracinons l'envie : et dans le moindre de ses effets que nous ressentirons dans notre cœur, concevons toute la malignité et toute l'horreur d'un tel poison.

## IX. JOUR.

Jésus donne lui-même à son triomphe le caractère d'huniliation et de mort qu'il devoit avoir. Effets différens que fait le triomphe de Jésus-Christ dans les Juiss et dans les gentils. Joan. x11. 19 — 27.

Saint Jean nous fait remarquer deux effets bien différens du triomphe de notre Sauveur. Dans les pharisiens il excita les sentimens de la jalousie, et les noirs complots que nous avons vus. Les pharisiens se disoient les uns aux autres: Que feronsnous: tout le monde court après lui (1)? Mais en même temps, et durant ces criminelles menées des enfans d'Abraham contre le Christ qui leur étoit promis; les gentils qui n'étoient pas de cette race bénite, et qui aussi étoient étrangers de cette sainte alliance, furent touchés d'une sainte admiration pour l'auteur de tant de merveilles. Quelques gentils, dit saint Jean (2), qui connoissoient Dieu, quoiqu'ils ne fussent pas Juifs, puisqu'ils venoient adorer à la fête, s'adressèrent à Philippe un de ses apôtres, et lui dirent avec respect : Seigneur, nous souhaitons de voir Jésus. Ce n'étoit pas simplement le voir: car tout le monde l'avoit assez vu dans cette journée, et tout le monde le voyoit quand il prêchoit; mais ils le vouloient voir en particulier et jouir de son entretien, qui est proprement ce qu'on appelle venir voir un homme.

<sup>(1)</sup> Joan, XII, 19. - (2) Ibid. 20.

A cette approche des gentils qui vouloient le voir, Jésus arrête aussitôt sa pensée sur la vocation des gentils, qui devoit être le fruit de sa mort. Ces grandes prophéties où les nations lui sont données comme son héritage et sa possession, lui sont présentes: dans le petit il voit le grand. Ce que les Mages avoient commencé dès sa naissance, qui étoit la conversion des gentils en leurs personnes, ceuxci le continuent, et le figurent encore vers le temps de sa mort : et le Sauveur voyant concourir dans les gentils le désir de le voir avec celui de le perdre dans les Juiss, voit en même temps dans cet essai, commencer le grand mystère de la vocation des uns, par l'aveuglement et la réprobation des autres. C'est ce qui lui fait dire: L'heure est venue, que le Fils de l'homme va être glorifié (1). Les gentils vont venir, et son royaume va s'étendre par toute la terre.

Il voit plus loin; et il voit, selon les anciennes prophéties, que c'étoit par sa mort qu'il devoit acquérir ce nouveau peuple, et cette nombreuse postérité qui lui étoit promise. C'est après avoir dit: Ils ont percé mes pieds et mes mains, que David avoit ajouté (2): Toutes les contrées de la terre se ressouviendront, et se convertiront au Seigneur. C'est après qu'il auroit livré son ame à la mort, qu'Isaïe lui promettoit, qu'il verroit une longue suite d'enfans (3). Et encore: Qui racontera sa génération? qui pourra compter sa postérilé, parce qu'il a été retranché de la terre des vivans? Je l'ai frappé pour les péchés de mon peuple (4): Et encore: Je lui don-

<sup>(1)</sup> Joan. XII. 23. — (2) Ps. XXI. 17, 28. — (3) Is. EIII. 10. — (4) Ibid. 8.

nerai la dépouille des forts, et il en partagera le butin, parce qu'il a donné son ame à la mort (1). Il voyoit donc que c'étoit à ce prix qu'il devoit acheter ce nouveau peuple: il lui en devoit coûter la vie. Plein de cette vérité, après avoir dit: L'heure est venue, que le Fils de l'homme va être glorifié; il ajoute: Si le grain de froment ne tombe et ne meurt, il demeure seul; mais s'il meurt, il se multiplie (2).

C'est ainsi que dans les paroles de Jésus nous voyons le vrai commentaire et la vraie explication des prophéties. Mais il nous en doit à notre manière arriver autant qu'à lui. Nous sommes le grain de froment, et nous avons un germe de vie caché en nons-mêmes. C'est par-là que, comme Jésus, nous devons porter beaucoup de fruit, et du fruit pour la vie éternelle. Mais il faut que tout meure en nous: il faut que ce germe de vie se dégage et se débarrasse de tout ce qui l'enveloppe. La fécondité de ce grain ne paroîtra qu'à ce prix. Tombons : cachons-nous eu terre : humilions - nous : laissons périr tout l'homme extérieur; la vie des sens, la vie du plaisir, la vie de l'honneur, la vie du corps, la curiosité; la concupiscence, tout ce qu'il y a de sensible en nous. Alors cette sécondité intérieure développera toute sa vertu, et nous porterons beaucoup de fruit.

<sup>(1)</sup> L. LIII. 12. — (2) Joan. III. 23, 24:

#### X. JOUR.

Jésus-Christ est le grain de froment. Les membres doivent mourir comme le chef. Joan. x11. 25.

Pour entendre la nécessité qui étoit imposée à tous les membres de mourir pour fructifier, il suffisoit d'avoir aperçu cette vérité dans le ches. Mais de peur que nous ne vissions pas assez tôt cette conséquence, Jésus-Christ nous la découvre lui-même. Qui aime son ame, dit-il (1), la perd. C'est la perdre que de l'aimer: c'est la perdre que de chercher à la satisfaire. Il faut qu'elle perde tout, et qu'elle se perde elle-même, qu'elle se haïsse, qu'elle se refuse tout, si elle veut se garder pour la vie éternelle. Toutes les sois que quelque chose de flatteur se présente à nous, songeons à ces paroles: Qui aime son ame la perd. Toutes les sois que quelque chose de dur se présente, songeons aussitôt : Hair son ame, c'est la sauver. Périsse donc tout ce qui nous plaît; qu'il s'en aille en son lieu en pure perte pour nous.

Hair son ame! Peut-on hair son ame sans hair tous ses avantages et tous ses talens naturels: et peut-on s'en glorisier quand on les hait? Mais peut-on ne les pas hair, quand on considère qu'ils ne servent qu'à nous perdre dans l'état d'aveuglement ou de foiblesse où nous sommes? Gloire, fortune, réputation, santé, beauté, esprit, savoir, adresse, habi-

<sup>(1)</sup> Joan. XII. 25.

leté, tout nous perd: le goût même de notre vertu: il nous perd plus que tout le reste.

Il n'y a rien que Jésus ait tant répété, et tant inculqué que ce précepte. Qui trouve son ame, la perd: qui perd son ame, la trouve (1). C'est ce qu'il recommande encore en un autre endroit du même Evangile. Qui cherche à sauver son ame, la perdra, dit-il ailleurs: qui la perdra, lui donnera la vie (2). Il se sert encore ailleurs du mot de haïr. Il faut, dit-il (3), tout haïr, si on veut être mon disciple, père, mère, frères, sœurs, femme et enfans, et sa propre ame.

Entendons la force de ce mot, hair. Si les choses de la terre et de cette vie n'étoient que viles et de nul prix, il suffiroit de les mépriser; si elles n'étoient qu'inutiles, il suffiroit de les laisser là; s'il suffisoit de donner la préférence au Sauveur, il se seroit contenté de dire comme il fait ailleurs: Si on aime ces choses plus que moi, on n'est pas digne de moi (4). Mais pour nous montrer qu'elles sont nuisibles, il se sert du mot de haine. De ce côté-là il faut tout hair, en tant qu'il peut s'opposer à notre salut.

Entendons encore le courage que demande le christianisme. Tout perdre : jeter tout là. Cette vie est une tempête ; il faut soulager le vaisseau quoi qu'il en coûte : car que sert de tout sauver, si soimême il faut périr? Voyez ce marchand, qui dispute s'il jettera dans la mer ces riches balots. Aveugle, tu les vas perdre, et te perdre encore toi-même par-dessus.

<sup>(1)</sup> Matth. x. 39. xv1. 25. — (2) Luc. xv11. 33. — (3) Ibid. x1v. 16. — (4) Matth. x. 37.

#### XI. JOUR.

Suivre Jésus à l'humiliation, à la mort. Joan. x11. 26.

CELUI qui me veut servir, qu'il me suive (1); qu'il m'imite, qu'il soit avec moi, qu'il passe par les mêmes voies: mon Père l'honorera à ce prix, comme il m'a honoré moi-même. Il a fallu tout perdre, tout abandonner, tout prodiguer, tout haïr. Marche après moi, chrétien, si tu veux arriver où j'arrive. Marchez, Jésus, je vous suis. En aurai-je le courage? Hélas! vous me dites comme à Pierre: Tu ne peux pas encore me suivre: mais tu me suivras dans la suite (2). O Sauveur! je ne dirai pas que je vous suivrai partout: je n'ose le dire: je sens ma foiblesse. J'en ai le désir: aidez ma volonté foible: inspirez-moi une volonté forte et courageuse.

Voyez comme Jésus donne lui-même à son entrée triomphante le caractère de mort. C'étoit sa coutume: dans la gloire, il rappeloit toujours la mort. Ainsi dans le Thabor même, où il fut enlevé et transfiguré d'une manière si admirable, Moïse et Elie qui étoient venus l'honorer en cet état, et s'entretenoient avec lui, ne lui parloient que de la manière dont il devoit sortir de ce monde dans Jérusalem (3), en accomplissant toutes les anciennes prophéties, et toutes les figures de la loi. Et en sortant de cette gloire, il n'est plein que de sa mort, et il défend à ses disciples de parler de ce qu'ils

<sup>(1)</sup> Joan. x11. 26. — (2) Ibid. x111. 36. — (3) Luc. 1x, 31.

avoient vu, jusqu'à ce qu'il fût ressuscité des morts (1). Il salloit donc mourir : et c'est ce qu'il vouloit que l'on comprît bien, asin qu'on vît le chemin qu'on avoit à suivre après lui, pour arriver à la résurrection et à la gloire.

Accoutumons-nous, à l'exemple de Jésus, dans tont ce qui nous flatte de rappeler toujours en notre esprit, le plus vivement que nous pourrons, la pensée de la mort. Mais accoutumons-nous à join-dre toujours ces deux idées : gloire et plaisir de la terre, éternelle confusion; et encore ces deux-ci, croix et mortification, gloire et félicité éternelle. C'est à force d'y penser souvent, qu'on joint ensemble des idées qui paroissent si éloignées l'une de l'autre : mais plutôt c'est à force d'entrer dans cette pratique. Il faut faire autant qu'on peut violence aux sens, de peur qu'ils ne prévalent et ne nous séduisent.

## XII. JOUR.

Caractère d'humiliation et de mort dans le triomphe de Jésus. Le trouble de son ame est notre instruction, et notre remède. Ibid. 27, 28.

Jesus continue à donner à son entrée glorieuse le caractère d'humiliation et de souffrance. Maintenant mon ame est troublée (2). Quoi, troublée de votre gloire, dont vous venez de dire: L'heure est venue que le Fils de l'homme va être glorifié (3)?

<sup>(2)</sup> Matth. xvii. 9. — (2) Joan. xii. 27. — (3) Ibid. 23. Bossuer. 1x.

Pourquoi? sinon, parce qu'il voyoit, comme on vient de dire, sa gloire unie à son supplice: supplice si rigoureux et si plein d'opprobre, qu'il dit lui-même à son approche: Maintenant mon ame est troublée. Voici le commencement de son agonie: de cette agonie qu'il devoit souffrir dans le jardin des Olives: de ce combat intérieur où il devoit combattre contre son supplice, contre son Père en quelque façon, et contre lui-même. Mon Père, si vous voulez: s'il se peut: non ma volonté, mais la vôtre (1). Voilà donc à ce coup une volonté dans le Fils, opposée en quelque façon à la volonté de son Père. Elle lui cède, il est vrai; mais elle est: elle se fait sentir au Sauveur: elle se déclare jusqu'aux yeux du Père céleste.

A qui sera notre recours, si vous êtes troublé vousmême, vous que nous réclamons dans notre infirmité? C'est le mystère : il nous porte en soi : il transporte sur lui-même notre trouble, et le porte dans sa sainte ame. Notre infirmité est passée à lui : et c'est ainsi qu'il nous fortifie; premièrement, par l'exemple qu'il nous donne; secondement, par la force qu'il nous mérite.

Par l'exemple : car s'il n'avoit senti cette répugnance naturelle à la mort, et cette horreur naturelle de la douleur et du supplice, nous n'apprendrions pas de lui à dire dans nos douleurs : Votre volonté soit faite, et non la mienne. Cette instruction nous manqueroit.

Par le mérite: s'il ne souffroit pas, il n'ossriroit

point de sacrifice, ou le sacrifice ne lui coûteroit rien; et ainsi il ne seroit pas un vrai sacrifice.

O mon Sauveur! par le trouble de votre sainte ame, guérissez le trouble de la mienne. Votre trouble, ni ne venoit du péché, ni ne portoit au péché. C'étoit un trouble volontaire et mystérieux. Vous portiez en vous le mystère de la puissance perfectionnée dans l'insirmité (1). C'est le grand mystère de la grâce chrétienne, qui se commence dans le chef, et s'accomplit dans les membres.

# XIII. JOUR.

Trouble de Jésus. Combat et victoire, notre modèle. Ibid.

MAINTENANT mon ame est troublée: et que diraije (2)? Voilà le trouble: l'esprit flotte comme incertain de Jui-même. Et que dirai-je? Voilà, mon
Sauveur, mes incertitudes et mes agitations, que vous
portez. Mon Père, sauvez-moi de cette heure? Dirai-je cela à mon Père? lui demanderai-je absolument de me délivrer de cette heure, de cette ignominie, de ces peines si affreuses à la nature? Mais
je suis venu pour cette heure. Voilà l'homme foible
qui s'excite, qui s'encourage lui-même: Je suis venu
pour cette heure. Je suis venu allumer un feu par
ma passion: et que désiré-je: sinon qu'il prenne bien
vile? J'ai un baptême où il me faut être plongé:
Ah combien suis-je pressé en moi-même jusqu'à ce

<sup>(1)</sup> II. Cor. xII. 9. — (2) Joan. XII. 27, 23.

que je l'accomplisse (1)! Voilà ce que dit Jésus dans sa force. Mais Jésus dans sa foiblesse dit: Que feraije? à quoi me résoudrai-je? Demanderai-je à Dieu ma délivrance particulière, ou celle du genre humain? Ecouterai-je la nature insirme parelle-même, ou la gloire de mon Père dans le salut des hommes perdus? Mon Père, votre gloire l'emporte : glorifiez votre nom : votre nom de Père, glorifiez-le en glorifiant votre Fils. Non ma volonté, mais la votre (2): non mon repos, mais votre gloire, et la rédemption du peuple par qui vous voulez être glorisié. Voilà le combat, voilà la victoire. Jésus a affermi son ame invincible, ou plutôt, parce qu'elle étoit absolument invincible, et n'avoit à combattre que pour nous, il nous a appris à combattre et à vaincre. Et voilà encore, dans la victoire de l'ame de Jésus, l'image de nos combats, et le caractère d'humiliation qui devoit accompagner le Sauveur.

# XIV. JOUR.

Voix du ciel rend témoignage à la gloire de Jésus dans son triomphe. Joan. xII. 28, 30.

Arm que rien ne manque à la gloire du Sauveur dans son entrée, le ciel se joint avec la terre pour l'honorer; et à cette parole du Sauveur: Mon Père, glorifiez votre nom, une voix aussi éclatante que le tonnerre, vint du ciel: Je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore (3).

<sup>(1)</sup> Luc. x11. 49, 50. — (2) Ibid. xx11. 42. — (3) Joan. x11. 28.

Trois voix sont venues du ciel, et de la part du Père céleste, pour honorer le Fils de Dieu. Le jour de son baptême, devant qu'il commençât son ministère, le Père le fit connoître, et lui donna, pour ainsi parler, sa mission par cette voix: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, dans lequel j'ai mis ma complaïsance (1); ou, comme le rapporte saint Luc: Vous êtes mon Fils bien-aimé, j'ai mis ma complaisance en vous (2).

La même voix sut ouïe encore à la transsiguration, et pendant que Moïse et Elie entroient dans une nuée lumineuse qui les environna, cette voix sortit de la nuée : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, dans lequel j'ai mis ma complaisance : écoutez-le (3). Cette parole, écoutez-le, sut ajoutée à ce qui avoit été ouï dans le baptême.

La troisième voix est celle que nous lisons aujourd'hui dans saint Jean: Je l'ai glorisié, et je le glorisierai encore (4). J'ai glorisié mon nom de Père, en honorant mon Fils unique: je l'ai glorisié dans l'éternité, je le glorisierai dans le temps. Je l'ai glorisié lorsque j'ai fait éclater tant de merveilles dans sa naissance, dans son baptême, dans le cours de son ministère; maintenant même en inspirant tant d'admiration pour lui aux Juiss et aux gentils, qui commencent déjà à le vouloir voir : et je le glorisierai encore lorsque je lui donnerai, après sa résurrection, la gloire dont il a joui dans mon sein avant que le monde sût; et que l'exaltant comme Dieu

<sup>(1)</sup> Matth. 111. 17. — (2) Luc. 111. 22. — (3) Matth. xv11. 5. — (4) Joan. 311. 28.

au-dessus des cieux, je remplirai toute la terre de son nom.

La seconde de ces trois voix, à la transfiguration, n'a été ouïe que de trois disciples choisis; mais nous devoit être rapportée par eux, après sa résurrection, comme l'a en fait effet l'apôtre saint Pierre (1).

Pour les deux autres, elles sont venues dans des occasions très-importantes. La première, pour préparer les esprits à la prédication du Sauveur, dès le commencement de son ministère. La seconde, à la veille de sa mort, pour soutenir la foi contre l'ignominie de la croix.

L'Evangile ne marque pas ce qu'opérèrent ces voix : et pour en juger par l'événement, leur grand esset ne s'est fait paroître qu'après la résurrection. Pour celle de ce jour, saint Jean remarque qu'elle causa de la dissention parmi ceux qui l'ouïrent, la troupe disant : C'est le tonnerre ; les autres disoient, Un ange lui a parlé (2). Il semble qu'ils ne voulurent point croire que Dieu se sût déclaré par cette voix. C'est un tonnerre; c'est un bruit confus qui ne signisse rien. Et pour ceux qui disoient le mieux : C'est un ange, disoient-ils, qui lui a parlé: soit qu'ils ne voulussent pas remonter plus haut, par un esprit d'incrédulité; soit qu'ils crussent de bonne foi que Dieu lui avoit parlé par un ange; comme il avoit sait aux patriarches, et à tout le peuple sous Moïse. Quoi qu'il en soit, Jésus leur dit: Cette voix n'est pas pour moi, mais pour vous (3). Et il leur en expliqua le mystère. Appliquons-nous à l'en-

<sup>(1)</sup> II. Petr. 1. 16, 17, 18. — (2) Joan. XII. 28, 29. — (3) Ibid. 30.

tendre : et en attendant, puisque Jésus-Christ nous déclare que cette voix est pour nous, prenons-la donc pour nous, et glorisions Jésus en nous-mêmes. Il est lui-même la voix, ou plutôt le Verbe qui nous parle. N'écoutons point sa voix comme un tonnerre, comme un bruit confus; entendons qu'on nous a parlé très-distinctement de sa gloire et de la nôtre; et que la vérité nous a été très-clairement annoncée. Ne disons point qu'un ange a parlé pour nous au Sauveur, puisque Dieu, qui parloit autrefois par les anges, parle maintenant par son Fils (1). Ecoutez-le, nous dit-on: réglez vos actions et toute votre conduite par sa doctrine. Rendons grace au Père céleste de ce qu'il a glorissé son saint Fils Jésus, puisque sa gloire rejaillit sur nous, et qu'il a dit lui-même : Ju leur ai donné la gloire que vous m'avez donnée (2). Mais entendons toujours en quelle conjoncture on lui promet cette gloire: c'est lorsqu'il va mourir. Passons donc à la société de sa gloire, par celle de ses souffrances et de ses opprobres.

## XV. JOUR.

Mystère de la voix céleste: Le monde va être jugé en jugeant Jésus-Christ. Joan. x11. 31 — 34.

Jesus-Christ nous va expliquer le mystère de cette voix céleste: C'est maintenant que le monde va être jugé (3). Comment? En exerçant son jugement sur

<sup>(1)</sup> Hebr. 11. 2, 3. — (2) Joan. xvII. 22. — (3) Ibid. xII. 31. Boss. 1x.

Jésus-Christ, dont il jugera si mal, que son jugement et ses maximes demeureront à jamais condamnés. Qui peut juger avec le monde que les biens de la terre sont les seuls qu'il faut désirer, et que les maux de la terre sont les seuls qu'il faut craindre; si Jésus, privé de tous les biens, et chargé de tous les maux de la terre par le jugement du monde, demeure toujours la vérité même, et le bienheureux Fils de Dieu? Qui osera, encore un coup, juger avec le monde, qu'il faut soutenir ses intérêts, sa domination, sa gloire propre, au préjudice de tout; si à la fin Jésus-Christ se trouve condamné par ces maximes? Le monde est donc jugé par le jugement qu'il a porté de Jésus-Christ. Le Sauveur a jugé le monde en se laissant: juger par le monde; et l'iniquité de ce jugement anéantit tous les autres à jamais.

Le monde, à vrai dire, ne sera jugé qu'à la fin des siècles. Mais saint Augustin distingue ici deux sortes de jugement, celui de condamnation à la fin des siècles, celui de discernement dans celui-ci. Il applique au dernier cette parole du Psalmiste: Jugezmoi, Seigneur, et discernez ma cause de celle de la nation qui n'est pas sainte (1). Ce discernement se fait clairement, par bien entendre le jugement que le monde a porté de Jésus-Christ. Le monde veut être flatté: le monde ne veut pas qu'on lui déclare ses vices: le monde ne veut pas qu'on condamne ses maximes: le monde ne veut pas qu'on ne vive pas comme le monde, parce que par-là on le condamne. Tout cela a fait que le monde a condamné Jésus-Christ. Quiconque suit les maximes par lesquelles on

<sup>(1)</sup> Ps. xlu. 1.

a condamné le juste, ne se discerne pas du monde, et il est jugé avec le monde. Sois attentif, chrétien! et discerne-toi de la nation qui n'est pas sainte, en condamnant en toi-même de bonne soi toutes ses maximes.

## XVI.º JOUR.

Vertu de la croix. Jésus tire tout par la croix. Le suivre jusqu'à la croix. Ibid.

Le prince de ce monde, le démon qui en est le maître par l'idolâtrie, va être chassé (1), et les sausses divinités abandonnées. Mais ce n'est pas assez de chasser le démon, il faut rendre l'empire à Dieu par Jésus-Christ. Et moi, dit-il (2), après que j'aurai été élevé de terre sur la croix, je tirerai tout à moi: j'entraînerai à moi toutes choses. Il y a dans la vertu de la croix de quoi attirer tous les hommes. Il y aura des hommes de toutes les sortes, et non-seulement de tout sexe, mais encore de toute nation, de tout génie, de toute profession, de tout état, qui seront si puissamment attirés, qu'ils viendront en soule à Jésus. Et de cette bienheureuse totalité, que Dieu a unie par son éternelle et miséricordieuse élection, aucun ne demeurera. L'action du crucifiement semble avoir élevé Jésus pour être l'objet de tout le monde: il est en butte à toute contradiction d'un côté; et de l'autre, il est l'objet de l'espérance du monde. Il falloit qu'il fut élevé comme le serpent

<sup>(1)</sup> Joan. x11. 31. — (2) Ibid. 32.

dans le désert, afia que tout le monde pût tourner les yeux vers lui, comme il dit lui-même (1). La guérison de l'univers a été le fruit de cette cruelle et mystérieuse exaltation. Allez au pied de la croix, et dites-y au Sauveur avec l'Epouse: Tirez-moi, nous courrons après vous (2). La miséricorde qui vous fait subir le supplice de la croix, l'amour qui vous fait mourir, et qui sort par toutes vos plaies, est le doux parfum qui s'exhale pour attirer tous les cœurs. Tirez-moi, de cette puissante et douce manière dont vous avez dit, que votre Père tire à vous tous ceux qui viennent (3). Tirez-moi de cette manière toute-puissante qui ne me permette pas de demeurer en chemin. Que j'aille jusqu'à vous, jusqu'à votre croix: que j'y sois uni, percé de vos clous, crucifié avec vous, en sorte que je ne vive plus pour le monde, mais pour vous seul. Quand dirai-je avec votre apôtre: Je vis: non plus moi, mais Jésus-Christ en moi. Et encore: Je vis en la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé, et s'est livré pour moi (4). Et encore : Je suis attaché à la croix avec Jésus-Christ. Et encore: La charité de Jésus-Christ nous presse; estimant ceci, que si un est mort pour tous, tous aussi sont morts en un seul. Jésus-Christ est mort pour tous; afin que ceux qui vivent, ne vivent plus à eux-mêmes, mais à celui qui est mort et ressuscité pour eux (5). C'est ainsi que Jésus-Christ nous attire. Il falloit, comme il vient de dire, que ce grain de froment tombdt à terre pour se multiplier (6). Il falloit qu'il

<sup>(1</sup> Joan. 111. 14, 15. — (1) Cant. 1. 3. — (3) Joan. V1. 44. — (4) Gal. 11. 19, 20. — (5) II. Cor. V. 14, 15. — (6) Joan. X11. 24.

se sacrifiat lui-même, pour nous faire tous en luimême une offrande agréable à Dieu. Le nouveau peuple devoit naître de sa mort.

Le Sauveur avoit déjà dit : Il faut que le Fils de l'homme soit exalté comme le serpent (1). Il avoit dit: Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous connoîtrez qui je suis (2). La connoissance de la vérité étoit attachée à la croix.

Je tirerai: j'entraînerai: considérez avec quelle douceur, mais ensemble avec quelle force se fait cette opération. Il nous tire, comme on vient de voir, par la manisestation de la vérité. Il nous tire par le charme d'un plaisir céleste; par ces douceurs cachées que personne ne sait que ceux qui les ont expérimentées. Il nous tire par notre propre volonté, qu'il opère si doucement en nous-mêmes, qu'on le suit sans s'apercevoir de la main qui nous remue, ni de l'impression qu'elle fait en nous. Suivons, suivons; mais suivons jusqu'à la croix. Car comme c'est de là qu'il tire, c'est jusque-là qu'il le faut suivre. Il le faut suivre jusqu'à expirer avec lui, jusqu'à répandre tout le sang de l'ame, toute sa vivacité naturelle; et se reposer dans le seul Jésus. Car c'est se reposer dans la vérité, dans la justice, dans la sagesse, dans la source du pur et chaste amour. O Jésus! que tout est vil à qui vous trouve; à qui est tiré jusqu'à vous, jusqu'à votre croix! O Jésus! quelle vertu vous avez cachée dans cette croix! faites-la sentir à mon cœur. Quand je serai élevé de terre. Je ne veux d'autre élévation que celle-là: c'est la vôtre: que ce soit la mienne.

<sup>(1)</sup> Joan. III. 14. — (2) Ibid. VIII. 28.

Songez que tout ceci se dit à l'occasion de l'entrée de notre Seigneur, et peut-être le propre jour ou le lendemain qu'elle se fit. Admirez, encore un coup, comme il conserve à ce beau triomphe le caractère de croix et de mort.

#### XVII. JOUR.

Les incrédules n'ouvrent point les yeux à la lumière : ils marchent dans les ténèbres. Joan. xxx. 34 — 37.

Comment dites-vous qu'il faut que le Fils de l'homme soit élevé (1) de terre? Il avoit parlé si souvent de cette exaltation mystérieuse; il avoit d'ailleurs si souvent parlé de la croix et de la nécessité de porter sa croix pour le suivre; qu'à la sin le peuple s'étoit accoutumé à l'entendre. C'est ce qui cause cette parole: Nous avons appris par la loi, que le Christ demeure éternellement. Et comment donc dites-vous que le Fils de l'honime doit être élevé, c'est-à-dire, crucisié. Qui est ce Fils de l'homme (2)? Il y avoit de la vérité et de l'erreur dans ce discours. Ils avoient raison de dire, que le Christ devoit demeurer et régner éternellement; mais ils ne vouloient pas entendre par où il lui falloit passer, pour arriver à son règne. Le maître étoit au milieu d'eux, et il n'y avoit qu'à le consulter, après que Dieu avoit attesté sa mission par tant de miracles. Et c'est pourquoi Jésus leur

<sup>(1)</sup> Joan. xu. 34. — (2) Ibid.

dit: La lumière est encore au milieu de vous pour un peu de temps (1). Je m'en vais; et cette lumière ne sera plus guère avec vous: servez-vous-en pendant que vous l'avez: Marchez à la faveur de cette lumière, de peur que les ténèbres ne vous environnent, ne vous surprennent, ne vous enveloppent: et lorsqu'on est dans les ténèbres, on ne sait où l'on va: on se heurte à toutes les pierres: on tombe dans tous les abîmes; et non-seulement le pied manque, mais la tête ne se peût défendre.

Jésus est la lumière à ceux qui ouvrent les yeux pour le voir : mais à ceux qui les ferment, il est une pierre où l'on se heurte et on se brise. Faute d'avoir voulu apprendre de lui le mystère de son infirmité, ils s'y sont heurtés et brisés, et ne le connoissent pas; et ils demandent: Qui est ce Fils de l'homme, qui doit être crucisié, et parlà tirer toutes choses? Est-ce vous que nous voyons si foible? Comment tirerez-vous à vous-même tout le monde, dont vous allez être le rebut par votre croix? Aveugle, ne voyez-vous pas à la majesté de son entrée, qu'il ne tiendroit qu'à lui d'avoir de la gloire: qu'il ne la perd donc pas par foiblesse, mais qu'il en dissère par sagesse le grand éclat? Il vous diroit cette vérité, si vous la lui demandiez humblement : mais vous laissez échapper la lumière : et celui qui étoit venu pour vous éclairer, vous sera à scandale : scandale aux Juifs, dit saint Paul (2), et folie aux gentils.

Pesons ces paroles! La lumière n'est plus avec vous que pour un peu de temps (3). Concevons un

<sup>(1)</sup> Joan. XII. 35.— (2) I. Cor. 1. 23.— (3) Joan. XII. 35.

Ē,

3,

certain état de l'ame où il semble que la lumière se retire. A force de la mépriser, on cesse de la sentir: un nuage épais nous la couvre: nos passions, que nous laissons croître, nous la vont entièrement dérober: marchons tant qu'il nous en reste une petite étincelle. Quelle horreur d'être enveloppé dans les ténèbres, au milieu de tant de précipices? C'est ton état, ô âme, si tu laisses éteindre ce reste de lumière qui te luit encore pour un moment.

Qui marche dans les ténèbres, ne sait où il va (1). Etrange état! on va: car il faut aller; et notre ame ne peut pas demeurer sans mouvement. On va donc; et on ne sait où l'on va: on croit aller à la gloire, aux plaisirs, à la vie, au bonheur; on va à la perdition et à la mort. On ne sait où l'on va, ni jusqu'à quel point on s'égare. On s'éloigne jusqu'à l'infini de la droite voie, et on ne voit plus la moindre trace ni la moindre route par où l'on y puisse être ramené. Etat trop ordinaire dans la vie des hommes. Hélas! hélas! c'est tout ce qu'on en peut dire. C'est par des cris, c'est par des gémissemens et par des larmes, et non point par des paroles qu'il faut déplorer cet état.

Il ne sait où il va. Aveugle, où allez-vous? Quelle malheureuse route ensilez-vous? Hélas! hélas! revenez pendant que vous voyez encore le chemin. Il avance: ah, quel labyrinthe et combien de sallacieux èt inévitables détours va-t-il rencontrer! Il est perdu: je ne le vois plus; il ne se connoît plus lui-même, et ne sait où il est: il marche pourtant

<sup>(</sup>i) Joan. x11. 35.

toujours, entraîné par une espèce de fatalité malheureuse, et poussé par des passions qu'il a rendues indomptables. Revenez: il ne peut plus; il faut qu'il avance. Quel abîme lui est réservé! quel précipice l'attend! de quelle bête sera-t-il la proie! Sans secours, sans guide, que deviendra-t-il? Hélas! hélas!

### XVIII. JOUR.

Etat de ceux de qui la lumière se retire. Jésus se cache d'eux. Merveilles de cette journée de triomphe. Ibid.

Jisus dit ces choses, et il se retira et se cacha deux (1). Quel état! quand non-seulement on se retire de la lumière: mais qu'à son tour, par un juste jugement, la lumière se retire; et non-seulement se retire, mais se cache! C'est l'état de ceux dont l'entendement est enveloppé et obscurci de ténèbres; par l'ignorance qui est en eux, à cause de l'aveuglement de leur cœur: qui désespérant de leur retour, se livrent à toute impureté et à toutes actions impudiques, comme à l'envi, et à qui pis fera. Ah! ce n'est pas ainsi que Jésus-Christ vous avoit enseigné: si toutefois vous l'avez out (2), si sa voix est parvenue jusqu'à vous.

Ce verset de saint Jean semble répondre à celui de saint Matthieu, où il est porté, que Jésus après avoir répondu aux reproches que les pharisiens



<sup>(1)</sup> Joan. XII. 36. - (2) Ephes. IV. 18, 19, 20.

lui faisoient sur son entrée, les laissa là, et sortit de la ville pour se retirer en Béthanie (1), où il demeuroit. C'est ce que saint Jean appelle s'en aller et se cacher d'eux. Sa retraite étoit donc à Béthanie : c'est là qu'il se cachoit chez quelques-uns de ses amis et de ses disciples; et apparemment dans la maison de Lazare, de Marie et de Marthe, ou chez quelque autre. De là on peut conclure que tout ceci s'est passé au jour de l'entrée du Sauveur : que c'est à ce jour que le Père sit entendre du ciel cette voix que nous avons ouie : que c'est alors que Jésus développa tout le mystère de son exaltation, et de la propagation de sa doctrine, et de sa gloire après sa mort. Que cette journée est magnifique! Quel concours de merveilles! que de douces consolations! que d'étonnantes menaces! Quel recueillement, quelle frayeur, quel doux étonnement, quelle attention, quel mélange de crainte et d'amour ne doit pas inspirer cette journée! Que si l'on veut différer jusqu'au lendemain une partie de ces choses, comme il pourroit y en avoir quelque raison; c'étoit toujours une suite du triomphe de Jésus, puisque ce fut à ce jour qu'il purgea le temple avec tant d'autorité et de zèle, des voleurs qui en faisoient leur caverne.

O jour admirable! je n'avois pas encore vu toutes vos lumières, ni compris toutes les merveilles dont vous êtes plein.

<sup>(1)</sup> Matth. XXI. 17.

## XIX. JOUR.

Réflexions sur les merveilles de la première journée. Il faut continuer sans relache l'œuvre de Diou à l'exemple de Jésus-Christ.

Tous ces passages sont voir qu'à cette dernière semaine, et dès le jour qu'il sit son entrée, le Sauveur sortoit tous les soirs de Jérusalem, et se cachoit à Béthanie, d'où il revenoit tous les matins faire ses fonctions dans le temple, où tout le peuple s'assembloit aussi dès le matin pour l'entendre. Le jour ses ennemis étoient retenus par la crainte d'émouvoir le peuple si on le prenoit en plein jour : Car ils craignoient, dit saint Marc (1), parce que tout le peuple qui l'écoutoit étoit ravi de sa doctrine. Ou, comme le rapporte saint Luc (2): Ils ne savoient que lui faire; parce que tout le peuple qui l'écoutoit, étoit ravi et hors de soi. Ainsi dans le jour il demeuroit : et dans la nuit, où ses ennemis eussent trouvé plus d'occasions de le perdre, il sortoit de la ville, et se retiroit à Béthanie, parmi ses disciples, afin d'achever sa semaine, et le temps qui lui étoit prescrit pour nous instruire; continuant à se servir des voies douces, si naturelles à la sagesse divine, des précautions nécessaires et des moyens ordinaires de se conserver jusqu'à la nuit où il devoit être pris. Voyons donc, soit qu'il se conserve, soit qu'il se livre, qu'il fait tout pour l'amour de nous. Il se con-

<sup>(1)</sup> Marc. XI. 18. -- (2) Luc. XIX. 48.
BOSSUET. IX.

serve pour achever ses instructions, sans que nous perdions une seule de ses paroles; et il se livre pour consommer son sacrifice. O Jésus! je vous adore dans ces deux états; et je vous suivrai tous les matins de cette dernière semaine, pour écouter votre parole, plus touchante encore en ces dernière temps, que dans tous les autres.

Ramassons toutes les merveilles que nous avons vues accomplies en ce sacré jour du triomphe de Jésus-Christ; toutes les marques de grandeur, d'autorité, de puissance, que le ciel et la terre donnent à Jésus: et en même temps tous ces caractères d'infirmité, de persécution et de fuite qu'il conserve. Adorons ce sacré mélange. Si nous sommes calomniés, maltraités, persécutés par nos ennemis, jusqu'à être contraints de fuir et de nous cacher devant eux, ne nous en affligeons pas: c'est le caractère de Jésus-Christ, qu'on doit au contraire être ravi de porter. Continuons toujours, à son exemple, l'œuvre de Dieu, s'il nous en a commis quelqu'un, quelque petit qu'il soit, sans nous relâcher jamais; et accomplissons la volonté de Dieu.

# XX. JOUR.

Figuier desséché: figure de l'ame stérile, et sans bonnes œuvres. Matth. xxi. 18, 24. Marc. xi. 12, 28.

Le lendemain de son entrée, en arrivant de Béthanie à Jérusalem du matin, il eut faim: ayant vu de lois un figuier, il s'en approcha pour voir s'il y trouveroit du fruit: mais n'y trouvent que des feuilles, parce que ce n'étoit pas le temps des fruits, il le maudit (1), comme on sait. C'est une parabole de choses, semblable à celles de paroles que l'on trouve en saint Lue, chap un. 6. Il ne faut donc point demander ce qu'avoit fait ce figuier, ni ce qu'il avoit ménité: car qui ne sait qu'un arbre ne mérite rien? ni regarder cette malédiction du Sauveur par rapport au figuier, qui n'étoit que la matière de la parabole. Il faut voir ce qu'il représentoit, o'est-à-dine, la créature raisonnable qui doit toujours des fruits à son créateur, au quelque temps qu'il lui en demande: et lorsqu'il ne trouve que des feuilles, un dehors apparent, et rion de solide, il la maudit

Que jameis il ne sonte de fruit de toi (2). Etrange malédiction sur l'ame dont Dieu se retire: jamais il n'en sort de bonnes convies. Qu'est-ce qu'un figuier sans fruit, et un housine sans banque couvres?

Quand on se sent desséché et stérile, qu'on doit craindre alors que Jésus n'ait lâché le mot fatal! Dieu a son héure où il attend le fruit désifé: l'heure passée, si on lui manque, il laisse partir la triste sentence; et l'arbre, sans être coupé, est desséché jusqu'à la racine. G'est la dampation avant la mort: on voit un esbre sur pied; mais il a la mort dans le sein. Vous avez le mon de nivant, mais vous êtes mort (3). Soyons donc fidèles et prêts à donner du fruit à notre Sauveur, toutes les fois qu'il en demandera.

Lésus eut faim. Selon la lettre, il jeunoit beau(1) Matth. xxx. 18. — (2) Ibid. 19.—(3) Apoc., 111...1.

coup: selon le mystère, il avoit saim et soif quand il salloit. Il a toujours saim et soif de notre salut.

Jésus-Christ continua son voyage, et revint à Béthanie, selon sa coutume, et la matinée d'après, ses disciples s'arrêtèrent au figuier, qu'ils trouvèrent desséché depuis la racine : et Pierre dit au Sauveur : Mattre, le figuier que vous avez maudit, est séché (1). Jésus-Christ ne vouloit pas sortir de ce monde, sans saire voir des effets sensibles de sa malédiction, voulant faire sentir ce qu'elle pouvoit; mais par un effet admirable de sa bonté, il frappe l'arbre et épargne l'homme. Ainsi quand il voulut faire sentir combien les démons étoient malfaisans, et jusqu'où alloit leur puissance, lorsqu'il leur lâchoit la main, il le fit paroître sur un troupeau de pourceaux que les démons précipitèrent dans la mer (2). Qu'il est bon, et qu'il a de peine à frapper l'homme! Ne contraignons pas le Sauveur contre son inclination, à étaler sur nous-mêmes l'esset de sa colère vengeresse.

# XXI. JOUR.

Le prodige des prodiges: l'homme revêtu de la puissance de Dieu par la foi et par la prière. Matth. xx1. 21, 22. Marc. x1. 22, 24.

Les apôtres étant étonnés de l'esset soudain de la parole de Jésus-Christ sur le siguier, le surent beaucoup davantage, lorsqu'il leur dit, qu'ils en pou-

<sup>(1)</sup> Mare. 21. 21. - (2) Matth. 7111. 321.

voient saire autant, et même beaucoup plus, pourvu qu'ils eussent la soi. Si vous l'avez, leur dit-il (1), vous ne pourrez pas seulement dessécher un siguier; mais vous direz à une montagne : Déracinez-vous, et jetez-vous dans la mer, et cela se sera.

Voici le prodige des prodiges : l'homme revêtu de la toute-puissance de Dieu.

Allez, disoit le Sauveur (2), guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Qui fit jamais un pareil commandement?

Il les envoya précher et guérir les malades (3). Qui jamais envoya ses ministres avec de tels ordres? Allez, dit-il, entrez dans cette maison, et guérissez tous les malades que vous y trouverez. Tout est plein de pareils commandemens: Mais ici il pousse la chose encore plus loin: Tout ce que vous demanderez, vous l'obtiendrez (4). Vous pourrez tout ce que je puis: vous ferez tout ce que vous m'avez vu faire de plus grand, et vous ferez même de plus grandes choses. En effet, si on est guéri en touchant le bord de la robe de Jésus-Christ, pendant qu'elle étoit sur lui; ne se fait-il pas quelque chose de plus dans saint Paul, lorsque les linges qui avoient seulement touché son corps, guérissoient les malades à qui on les portoit (5). Et non-seulement les linges qui avoient touché les corps des apôtres avoient cette vertu: mais leur ombre même: l'ombre qui n'est rien, quand elle passoit sur les mâlades, ils étoient guéris (6).

Voici donc le grand miracle de Jésus-Christ. C'est que, non-seulement il est tout-puissant, mais il rend

<sup>(1)</sup> Matth. xx1. 21. — (2) Ibid. x. 8. — (3) Luc. 1x. 2. x. 3, 9. — (4) Joan. x1v. 12, 13. — (5) Act. x1x. 12. — (6) Ibid. v. 15.

encore l'homme tout-puissant, et, s'il se peut, plus puissant que lui, faisant du moins constamment de plus grands miracles: et tout cela par la foi et par la prière: Tout ce que vous demanderez, en croyant sans hésiter qu'il vous sera donné, il vous arrivera (1). La foi donc et la prière sont toute-puissantes, et revêtent l'homme de la toute-puissance de Dieu. Si vous pouvez croire, disoit le Sauveur (2), tout est possible à celui qui croit.

La difficulté n'est donc pas de faire des miracles: la difficulté est de croire. Si voits pouvez croire: c'est là le miracle des miracles, de croire parfaitement et sans hésiter. Je érois; Seigneur, aidez mon incrédulité (3), disoit cet homme, à qui Jesus dit: Si vous pouvez éroire. Seigneur, augmentez-hous la foi, disoient les apôtres (4). Nous n'avous besoin que de la foi, car avec elle nous pouvons tout. O, si vous en aviez, dit le Stigneur (5), comme un grain de senevé, le plus petit de tous les grains, vous diriez à ce murier: Déracine-toi, et te plante dans la mer, et il vous obéiroit: et il trouveroit un fond sur les flots pour y étendre ses racines.

Ainsi le grand miracle de Jesus-Christ n'est pas de nous faire des hommes tout-puissans; c'est de nous faire de courageux et de fidèles croyans, qui osent tout espérer de Dieu; quand il s'agit de sa gloire.

Il faut donc entendre que cette foi qui peut tout, nous est inspirée. Pour oser faire cet acte de foi qui peut tout, il faut que Dieu nous en donne le mou-

<sup>(1)</sup> Matth. xx1. 22. Marc. x1. 24. — (2) Marc. 1x. 22. — (3) Ibid. 23. — (4) Luc. xv11. 5. — (5) Ibid. 6.

vement. Et le fruit de ces préceptes de l'Evangile, que nous lisons aujourd'hui; c'est de nous abandonner à ce mouvement divin, qui nous fait sentir que Dieu vent de nous quelque chose. Quelque grand qu'il soit, il faut oser, et n'hésiter pas un seul moment.

Lorsqu'il a'agit de demander à Dieu les choses nécessaires pour le salut, nous n'avons pas besoin de ce mouvement particulier de Dieu, qui nous apprend ce qu'il veut que nous obtenions de sa puissance. Nous savons très-clairement par l'Evangile, que Dieu veut que nous lui demandions notre salut et notre conversion. Demandons-la donc sans hésiter; assurés, si nous le faisons avec la persévérance qu'il faut, que tout nous sera possible. Quand nos mauvaises habitudes aurolent jeté dans nos ames de plus profondes racines, que les arbres ne sont sur la terre, nous leur pouvons dire: Déracine-toi. Quand nous serions plus mobiles et plus inconstans que des flots, nous dirons à un arbre: Va te planter la; et à notre esprit : Fixe-toi là; et il y trouvera du fond. Quand notre orgueil s'éleveroit à l'égal des plus hautes montagnes, nous leur pourrions ordonner de se jeter dans la mer, et de s'y abimer, tellement qu'on ne voie plus aucune marque de leur première hauteur. Osons donc tout pour de tels miracles, puisque ce sont ceux que nove savons très-certainement que Dieu veut que nous entreprenions. Osons tout, et pour petite que soit notre soi, ne craignons rien; car il n'en faut qu'un petit grain, gros comme du senevé, pour o ut entreprendre. La grandez n'y fait rien, dit le

7

Sauveur: je ne demande que la vérité et la sincérité: car s'il faut que ce petit grain croisse, Dieu
qui l'a donné le fera eroître. Agissez donc avec peu,
et il vous sera donné beaucoup: et ce grain de senevé, cette foi naissante, deviendra une grande
plante, et les oiseaux du ciel se reposeront dessus (1). Les plus sublimes vertus n'y viendront pas
seulement, mais y feront leur demeure.

# XXII. JOUR.

La prière persévérante; elle tient de la plénitude de la foi. Ibid.

Pesez les qualités de la foi et de la prière. Qu'on la fasse sans hésiter, pour peu que ce soit, avec une pleine persuasion: c'est ce que saint Paul appelle, plénitude de persuasion: que la Vulgate a traduit simplement: In plenitudine multa: avec une grande plénitude (2). Ce que le même saint Paul appelle ailleurs: plénitude d'intelligence (3); et ailleurs en termes formels: plénitude de l'espérance, et plénitude de la foi (4). C'est donc à dire, qu'il faut avoir une foi si pleine qu'elle ne se démente par aucun endroit, et qu'on n'ait nulle défiance du côté de Dieu; comme le même saint Paul le dit d'Abraham, qu'il n'hésita point par défiance, mais se fortifia dans la foi, domant gloire à Dieu; pleinement persuadé et convaincu qu'il est puissant pour accomplir tout ce

<sup>(1)</sup> Matth. XIII. 31, 52. — (2) I. Thess. 1. 5. — (3) Coloss. II. 2. — (4) Heb. VI. 11. X. 22.

qu'il promet (1). Voilà donc la foi qui obtient tout, et la foi qui nous justifie, selon le même saint Paul dans le même endroit (2). Telle est donc la première condition de la prière marquée dans notre évangile, qu'elle se fasse avec une pleine foi. La seconde y est encore marquée: Qu'on pardonne sincèrement à son frère, si on a quelque chose contre lui (3). On obtient donc tout ce qu'on demande, si on le demande avec un cœur plein de foi en Dieu, et en paix avec tous les hommes. Voilà ce que Dieu demande, un cœur sans aigreur et sans défiance: on a tout de lui à ce prix.

Mais peut-on ne se pas désier, et ne doit-on pas le saire? Oui, de soi; puisqu'on est si soible, et qu'on ne sait même si on a une soi vive, encore moins si on y perséverera: mais avec toute cette incertitude, j'ose dire qu'il ne saut pas s'en inquiéter; et sans tant de retour sur soi-même, il saut dans le temps que la prière s'allume, oser tout attendre et tout demander; et être si plein de Dieu, qu'on ne songe plus à soi-même.

Est-ce là cette téméraire consiance que les hérétiques prêchent? Point du tout. Mais sans éteindre les réslexions qu'on peut saire sur sa soiblesse, c'est dans la serveur de la prière s'oublier tellement soimême, qu'on ne demeure occupé que de ce que Dieu peut, et de l'immense bonté avec laquelle il a tout promis à la prière persévérante.

<sup>(!)</sup> Rom. jv. 20, 21. — (1) Ibid. 22. — (3) Marc. 21. 24, 25.

### XXIII. JOUR.

Distinction des jours de la dernière semaine du Sauveur. Matière de ses derniers discours. Marc. XI. 11 — 33. Matth. xx1. 23 — 32. Luc. xx. 1 — 8.

En comptant avec saint Marc, c'est ici le quatrième jour de la dernière semaine de notre Sauveur. Le premier est celui de son entrée, qui est le cinquième avant Pâque. Le second jour de cette semaine, fut le lendemain matin, lorsque Jésus, venant de Béthanie à la ville, eut faim, dessécha le figuier, et nettoya le temple de voleurs, comme il les appelle. Le troisième est celui, où repassant sur le matin devant le figuier, on le vit flétri et séché; et c'est celui où nous avons entendu tant de merveilles sur la foi. Le quatrième est celui dont saint Marc dit, après tout ce que nous venons de voir : Jésus vint encore une autre fois à Jérusalem (1); et c'est celui où il objecta aux Juiss le haptême de saint Jean, comme on va voir.

Après cela je ne vois plus de distinction de jours. Nous apprenons seulement de saint Luc, que Jésus-Christ venoit tous les jours au temple pour y enseigner, et que le peuple l'y venoit entendre dès le matin (2). En sorte qu'il faut partager ce qui reste de ses discours entre le mercredi et le jeudi durant le jour; car il fut pris la nuit, et fut crucifié le lendemain.

<sup>(1)</sup> Marc. XI. 27. — (2) Luc. XXI. 37, 38.

Phus nous approchons de la fin de Jésus, plus nous devons être attentifs à ses discours. Hier, qui fut le mardi, il nous fit voir dans la foi le fondement de la prière et de toute la vie chrétienne. Il n'y avoit rien de plus essentiel à la piété. Mais dans la suite il va établir la foi, et autoriser su mission d'une manière admirable: premièrement par le témoignage de saint Jean-Baptiste, et ensuite par celui de David, et par beaucoup d'autres choses que nous allons voir les unes après les autres; fermant la beuche à tous les contredisans; et laissant ce témoignage au monde, que sa doctrine étoit absolument irrépréhensible, puisque ses plus grands ennemis demeuroient muets devant lui.

Méditons cette vérité: considérons de quelle sorte Jésus-Christ répond à ceux qui l'interrogeoient avec un esprit de contradiction; et apprenons comment il faut consulter la vérité éternelle.

# XXIV. JOUR.

Jésus refuse de répondre aux questions des Juifs superbes et incrédules; et répond aux esprits humbles et docilès. Matth. xx1. 27. Marc. x1. 33. Luc. xx1. 1, 2, 8.

Counz il enseignoit dans le temple, les princes des prêtres, et les docteurs de la loi, et les sénateurs du peuple s'assemblèrent, et lui sirent cette demande: En quelle puissance saites-vous ces choses (1)? Il paroît que cette demande regardoit

<sup>(1)</sup> Luc. xx. 1, 2.

ه چور ه . د

. ا ۱۰

2

. [

. j

principalement la puissance qu'il se donnoit d'enseigner; car ils vinrent à lui comme il enseignoit. Mais la demande s'étend aussi à tout le reste que venoit de faire Jésus : et c'est comme si on lui eût demandé: En quelle puissance êtes-vous entré si solennellement dans le temple? en quelle puissance y enseignez-vous? en quelle puissance en chassezvous les vendeurs et les acheteurs, et y exercezvous tant d'autorité? Ce seroit à nous à vous donner cette puissance; nous ne vous l'avons point donnée; d'où vous vient-elle? Voilà une demande faite dans les formes par l'assemblée et par les personnes qui sembloient avoir le plus de droit de la faire. Et néanmoins Jésus ne leur donne sur ce sujet aucune instruction. Je ne vous dirai pas non plus, leur dit-il, en quelle puissance j'agis (1). Mais il se contente de les confondre devant le peuple, de mauvaise foi et d'hypocrisie, comme l'on va voir.

Jésus se communique si facilement aux esprits dociles et humbles. La Samaritaine, une pécheresse, lui parle bonnement du Christ: Je le suis, moi qui vous parle, lui dit-il sans circuit (2). Croyez-vous au Fils de Dieu, dit-il à l'aveugle-né? Qui est-il, Seigneur, asin que j'y croie? Vous l'avez vu, et c'est celui qui vous parle. J'y crois, Seigneur; et il l'adora (3). Ainsi en d'autres endroits. Quand donc il ne répond pas de cette manière simple, si digne de lui, c'est que les hommes ne sont pas dignes qu'il se maniseste à eux en cette sorte.

En quelle puissance faites-vous ces choses (4)? Il

<sup>(1)</sup> Luc. xx. 8. — (2) Joan. 14. 26. — (3) Ibid. 1x. 35, 36, 37, 38. — (4) Matth. xx1. 23.

leur avoit déjà répondu sur un cas semblable, ou plus fort, en présence de tout le peuple. Car ayant dit à un paralytique qu'on lui présentoit pour le guérir: Homme, tes péchés te sont remis (1); ce qui dans le fond étoit beaucoup plus grand que tout ce qu'il avoit jamais fait : comme les docteurs de la loi le trouvoient étrange, il leur parla en cette sorte (2): Lequel des deux est le plus facile, ou de dire: Je vous remets vos péchés; ou de dire à un paralytique: Levez-vous, et marchez? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de remettre les péchés: Homme, c'est à toi que je parle, lève-toi, et marche. Il avoit donc clairement établi le pouvoir qu'il avoit de remettre les péchés, qui étoit le plus grand qui pût être donné à un homme. Il n'y avoit plus à l'interroger sur le reste; il n'y avoit autre chose à faire qu'à se soumettre. Comme ils ne pouvoient s'y résoudre, ils viennent encore lui demander: De quelle puissance faites-vous ces choses (3)? Comme s'ils eussent dit: De quelle puissance guérissez - vous tous les malades? de quelle puissance rendez-vous la vue aux aveugles? de quelle puissance ressuscitez-vous les morts? Il étoit trop clair que c'étoit par la puissance divine; et ils ne l'interrogeoient sur une chose si claire que par un mauvais esprit.

Ailleurs on lui demande dans le même esprit:

Jusqu'à quand nous tiendrez - vous en suspens; et

nous arracherez-vous l'ame? Si vous êtes le Christ,

dites-le-nous franchement (4)? A les entendre parler

<sup>(1)</sup> Matth. 12. 2. — (2) Ibid. 5, 6. — (3) Luc. 22. 2. — (4) Joen, 2. 24.

avec cette sorce, on diroit qu'ils veulent savoir de bonne soi la vécité; mais la réponse de Jésus sait voir le contraire. Vous demandez que je vous dise ouvertement qui je suis: je vous le dis, et vous ne me croyez pas : cependant les œuvres que je fais au nom de mon Père, parlent assez, et me rendent un assez grand témoignage (1). Ils avoient donc deux témoignages; celui de sa parole, et ce qui étoit encore plus fort, celui de ses miracles. S'ils consultoient après cela, au lieu de croire, un mauvais esprit les poussoit. La vérité éternelle, qu'ils consultent mal, n'a rien à leur répondre, et n'a plus qu'à les confondre devant tout le peuple. Ainsi nous arriverst-il, quand nous la consulterons contre notre propre conscience sur des choses déjà résolues : nous ne cherchons qu'à tromper le monde, ou à nous tromper nous-mêmes. Cessons de nous flatter : cessons de chercher des expédigns pour pous perdre. Rompons ce commerce dangement et scandaleux : rendons ce bien mal acquis : goyons sidèles aux devoirs de notre profession : ne nequiens point en arrière contre le précepte de l'Evangile : me cherchons point à nous relâgher et à tout pendre.

<sup>(1)</sup> Joan. x. 25.

#### XXV. JOUR.

Avanglement des hommes, plus disposés à croire saint Jean, que Jésus-Christ même. Matth. xx1. 23, 25. Marc. x1. 27. Luc. xx. 1, 8.

De qui est le baptéme de Jean (1)? Est-il possible que le Sauveur doive tirer son témoignage de saint Jean-Baptiste, qui n'étoit que son précurseur, qui n'étoit pas l'Époux, mais l'ami de l'Époux, comme il l'avoit dit : qui n'étoit pas le Christ, mais celui qui lui devoit préparer de voie : qui, pour tout dire en un mot, m'étoit pas digne de lui délier les cordons de ses souliers? Voilà ce qu'étoit Jean-Baptiste, et néamnoins Jésus-Christ se sort de son témoignage, pour convaincre ceux qui me vouloient pas croire an Christ lui-même. Cependant Jean n'avoit fait aucun miracle; et Jésus en avoit rempli toute la Judée: Jean parloit comme le serviteur; et Jésus-Christ comme de Fils disoit ce qu'il avoit vu dans le sein du Père. Telle est la foiblesse de nos yeur, dit seint Augustin: un flambeau nous accommode mieux que le voloil. Nous cherchons le soloil avec un flambosu. Iésus l'entendoit bien ainsi, et il avoit dit : I'mi um témoignage plus grand que celui de Jean (4). Quand donc il se servoit de certémoignage, c'est qu'il approchoit aux yeux malades une lumière plus proportionnée à leur foiblesse : cet c'est ce qu'il fait encoveren cette occasion. Prefond avanglement

<sup>(1)</sup> Match. xx1. 25. — (2) Jean. v. 63.

des hommes; plus disposés à croire saint Jean que Jésus-Christ même! O Dieu, qui ne trembleroit? Mais qui ne vous demanderoit en tremblant, d'où vient dans le cœur des Juiss une si étrange disposition? Ne se trouvera-t-il pas quelque chose de semblable en nous? Nous le pourrons chercher une autre sois : nous frapperons à la porte pour entendre ce secret, et peut-être nous sera-t-elle ouverte. Continuons cependant notre lecture.

### XXVI. JOUR.

Les Juifs incrédules confondus par le témoignage de saint Jean. Ibid. et Joan. v. 33, 36.

Si nous disons que le baptême de Jean est du ciel, il nous dira, Pourquoi ne l'avez-vous pas cru (1)? Il le leur avoit déjà dit, et ils n'avoient su que répondre: Vous avez envoyé à Jean, et il a rendu témoignage à la vérité (2). S'ils avoient donc avoué la mission céleste de saint Jean-Baptiste, il leur auroit fermé la bouche par son témoignage. Que dire donc? Que le baptême de Jean ne venoit pas de Dieu? Ils n'osoient le dire devant le peuple qui le tenoit pour un prophète. Nous n'en savons rien, disent-ils. Et moi, dit-il, je ne vous dis pas non plus en quelle puissance j'agis (3). Gens de mauvaise foi, qui n'osez ni avouer ni nier la mission de saint Jean-Baptiste, vous ne méritez pas que je vous réponde. Avouez, niez, pensez ce que vous voudrez: vous

<sup>(1)</sup> Matth. xx1. 25. — (2) Joan. v. 33. — (3) Matth. xx1. 26, 27. êtes

êtes confondus; et il n'y a de parti pour vous que de vous taire. Il y en auroit un autre; ce seroit de croire en Jésus: mais vous ne pouvez, pour les raisons et à la manière que nous verrons en son lieu.

Lisez ici le passage entier de saint Jean, v. 33:

Vous avez envoyé à Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, je ne reçois pas mon témoignage de l'homme, mais je parle ainsi, je vous allègue Jean à qui vous croyez, afin que vous soyez sauvés. Jean étoit un flambeau ardent et luisant, et vous avez voulu vous réjouir pour un peu de temps à sa lumière. Pour moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean: les œuvres que mon Père m'a donné le pouvoir de faire, rendent assez témoignage que c'est lui qui m'a envoyé (1).

C'est ainsi qu'il se servoit du témoignage de saint Jean-Baptiste, afin, dit-il, que vous soyez sauvés, et pour vous convaincre par vous-mêmes. Voilà donc l'orgueil et l'hypocrisie de ces interrogateurs de mauvaise foi, confondue. Ils ne méritoient pas que le Sauveur leur dit davantage ce qu'il leur avoit dit cent fois, et que cent fois ils n'avoient pas voulu croire.

Que sera-ce au dernier jour, lorsque la vérité manisestée dans toute sa sorce, nous consondra éternellement devant tout l'univers? Où irons-nous? hélas! où nous cacherons-nous? Mais voyons comme Jésus consond les docteurs et les pontises.

<sup>(1)</sup> Joan. v. 33, 34, 35, 36.

#### XXVII. JOUR.

Parabole des deux fils désobéissans. Application aux chrétiens lâches et tièdes et aux faux dévots. Matth. xx1. 28; 31.

Que vous semble de ceci: Un homme avoit deux fils (1), etc. Cette parabole va convaincre les pontifes et les sénateurs d'une hypocrisie manifeste. Le Fils de Dieu nous y marque deux caractères dans ces deux fils: l'un est celui d'une désobéissance manifeste: l'autre est celui d'une obéissance imparfaite, et plus apparente que solide; et il se trouve que ce dernier est le plus mauvais.

Il y a des gens qui promettent tout, ou par foiblesse, parce qu'ils n'ont pas la hardiesse de résister en face, ou par légèreté, ou par tromperie. Ils n'osent vous dire qu'ils ne veulent pas se corriger, et quoique peu résolus à vous obéir, ils vous disent : Seigneur, je m'en vais : Eo, Domine. Ils vous appellent, Seigneur : ils ont un certain respect : ils sont en apparence prompts à obéir : ils ne disent pas, J'irai, mais, Je vais : vous diriez qu'il va marcher, et que tout est fait. Cependant il n'obéit pas ; il ne bouge pas de sa place, ou parce qu'il vous veut tromper, ou, ce qui est pis, parce qu'il se trompe lui-même, et se croit plus de volonté et plus de courage qu'il n'en a.

Il paroît que ce caractère est manisestement le

<sup>(1)</sup> Matth. xx1. 28, 29, 30, 31.

plus mauvais : ces foibles résolutions, et cet extérieur de piété font qu'on s'imagine avoir de la religion; et on n'a point cette horreur de soirmême et de son état qui fait qu'on le change. Mais pour celui qui tranche le mot : Je ne veux pas : Noto: comme il résiste à Dieu par une manifeste désobéissance, et ne peut se flatter d'aucun bien; à la fin il a honte de soi-même, et réveillé par son propre excès, il s'en repent : Poenitentia motus abut : Touché de repentir, il obéit.

Notre Seigneur fait voir aux pontifes que ce dernier caractère est le leur. Nourris dans la piété, ils ne parlent que de Dieu, que de religion, que de l'obéissance qu'on doit, à la loi; et parce qu'ils en parlent souvent, ils se croient assez gens de bien, et ne se corrigent jamais. C'est pourquoi Jésus-Christ leur parle de cette manière terrible : Les publicains et les femmes de mauvaise vie arriveront plutôt que vous dans le royaume de Dieu(1): parce que, confus de leurs excès, ils en ont fait pénitence à la voix de Jean: et vous, qui par vos lumières et la dignité de vos charges deviez donner l'exemple aux autres, non-seulement vous n'êtes pas venus les premiers, comme on avoit raison de l'attendre; mais vous n'avez pas même su profiter de l'exemple des autres. Plus endurcis dans le crime que les publicains et les femmes de mauvaise vie, vous les avez vus se convertir sans en être touchés. Double enfoncement dans le crime : premier; ne faire pas mieux que de telles gens, et ne leur point donner l'exemple: second; ne prositer pas même du leur.

<sup>(1)</sup> Matth. xx1. 31, 32.

Jean est venu dans la voie de la justice, sans autre marque de sa mission que sa vie sainte et austère; et néanmoins les publicains et les femmes de mauvaise vie en ont été touchés (1). Et vous qui avez vu Jésus-Christ, qui, non-seulement marchoit comme Jean dans la voie de la justice, puisqu'il a dit, non dans le désert, mais dans le milieu du monde: Qui me reprendra de péché (2)? mais qui a fait de si grands miracles, qu'il y avoit de quoi émouvoir les plus insensibles: vous, dis-je, qui l'avez vu et qui avez ouï sa voix, vous n'avez pas cru. Quelle est votre honte et quel sera votre supplice!

Vous, ô prêtres, religieux et religieuses, dont la vie ne répond pas à votre état; et vous tous, ô gens de bien en apparence, dévots de profession, appliquez-vous cette parabole. Ne vous lasserez-vous jamais de n'avoir qu'un vain titre de piété, à l'exemple des pharisiens, des pontifes et des sénateurs des Juifs? Rougissez, rougissez une bonne fois : humiliez-vous, confessez vos foiblesses, et les corrigez. C'est à vous que Jésus parle dans ce discours.

# XXVIII. JOUR.

Parabole des vignerons, prise de David et d'Isaïe.

Juste punition des Juiss: leur héritage transséré
aux gentils. Matth. xx1. 33 — 46. Marc. x11. 1 —
9. Luc. xx. 9—19.

Ecourez encore cette parabole (3). Dans la précédente parabole, Jésus avoit fait sentir aux séna-

<sup>(1)</sup> Matth. XXI. 32. — (2) Joan. VIII. 46. — (3) Matth. XXI. 33,

teurs, aux docteurs et aux pontises, leur iniquité: il leur va faire avouer ici le supplice qu'ils méritent. Car il les convaincra si puissamment, qu'ils seront eux-mêmes contraints de prononcer leur sentence.

Ecoutez encore cette parabole. C'est à nous qu'il parle aussi bien qu'aux Juis : écoutons donc, et voyons, sous la plus claire et sous la plus simple figure qui sut jamais, toute l'histoire de l'Eglise.

Un père de famille a planté une vigne: C'est ce que David avoit chanté: Vous avez transplanté la vigne que vous aviez en Egypte; vous avez chassé les gentils de la terre de Chanaan, et vous l'y avez plantée. Elle a pris racine, et a rempli la terre: son ombre a couvert les montagnes, et ses branches se sont étendues sur les plus hauts cèdres: elle a provigné jusqu'à la mer et jusqu'à l'Euphrate (1). Mais voici quelque chose de plus clair en Isaïe: Une vigne a été plantée pour mon bien-aimé, pour le Fils qui a été oint, pour le Christ: il l'a faite du meilleur plant: il a élevé une tour au milieu, pour y loger ceux qui la gardoient: il a bâti un pressoir (2). Voilà les propres paroles de notre Sauveur.

Il a loué cette vigne à des vignerons (3): il en a commis la culture aux pontifes, enfans d'Aaron, et aux docteurs de la loi.

Il a envoyé ses serviteurs, pour en recueillir les fruits (4). J'ai envoyé, dit le Seigneur (5), mes serviteurs les prophètes, le soir et le matin, pour avertir et les princes, et les pontifes, et le peuple, qu'ils eussent à donner à Dieu le fruit qu'il attendoit de la

<sup>(1)</sup> Ps. exxix. 9, 10, 11, 12.— (2) Is. v. 1, 2.— (3) Matth. xxi. 33.—(4) Ibid. 34.— (5) Jorem. xxxv. 15. et xxv. 3, 4.

culture qu'il avoit donnée à sa vigne par la loi et par les saintes Ecritures. Au lieu d'écouter les prophètes, ils les ont persécutés, ils les ont massacrés (1). Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils point persécuté, leur dit saint Etienne (2)? Ils ont massacré ceux qui nous annonçoient l'arrivée du juste, dont vous avez été les trastres et les meurtriers. C'est justement ce que Jésus-Christ leur reproche dans la parabole. Après tous les prophètes, il a envoyé son Fils, Jésus-Christ lui-même: Ils respecteront mon Fils. Il avoit de quoi se faire respecter par sa doctrine admirable, et par ses miracles. Mais cependant ils l'ont traîné hors de la vigne, hors de Jérusalem, sur le Calvaire; et ils l'ont inhumainement tué par les mains du Ponce Pilate et des gentils. Admirez combien vivement Jésus les presse, comme il leur découvre ce qu'ils machinoient, ce qu'ils alloient accomplir dans deux jours. Ne devoient-ils pas être attendris? D'autant plus que le Sauveur leur mit leur crime si évidemment devant les yeux, que leur ayant demandé ce que le père de famille feroit en cette occasion, ils avoient été contraints de répondre : Il punira ces méchans selon leur méchanceté, et il louera sa vigne à d'autres vignerons (3); ou, comme il l'explique après: Le royaume de Dieu vous sera ôté, et sera donné à un peuple qui en rapportera les fruits (4). C'est ce qui devoit arriver bientôt, lorsque les apôtres leur dirent : H vous salloit premièrement annoncer la parole de Dieu: mais puisque vous la rejetez, et que vous

<sup>(1)</sup> Matth. XXIII. 34, 37. Luc. XIII. 34. — (2) Act. VII. 52. — (3) Matth. XXI. 41. — (4) Ibid. 43.

vous jugez indignes de la vie éternelle, nous passons aux gentils: car c'est ainsi que le Seigneur nous l'a ordonné: Je t'ai établi pour éclairer les gentils (1).

Voilà donc l'accomplissement de la parabole du Sauveur: le royaume de Dieu est ôté aux Juiss, et il est donné à un peuple qui en devoit porter les fruits. Car les gentils entendant la déclaration que les apôtres firent aux Juiss si hautement, se réjouirent, et glorificient la parole de Dieu; et tous ceux qui étoient préordonnés à la vie éternelle, crurent (2). Ainsi les gentils portèrent les fruits que Dieu avoit attendus des Juiss, comme dit l'apôtre saint Paul: Le prépuce est imputé à circoncision aux gentils qui gardent la loi; et il jugera les circoncis qui en sont prévaricateurs (3).

Ne trompons point l'attente du Sauveur: et puisque nous sommes cette nation qu'il a choisie pour porter les fruits de sa parole, fructisions en bonnes œuvres. Les fruits de l'esprit sont la charité, la joie, la paix, la patience, la bénignité, la bonté, la douceur, la foi, la modestie, la chasteté, la tempérance (4). Voilà les fruits qu'il nous faut porter, et non pas les œuvres de la chair qui fructissent à la mort: qui sont les impuretés, les impudicités, les querelles, les jalousies, les ivrogneries, les débauches, et les autres que saint Paul raconte dans le même lieu (5). Autrement le royaume de Dieu nous sera ôté comme aux Juis, et un autre recevra notre couronne (6). Car si Dieu n'a pas pardonné

<sup>(1)</sup> Act. XIII. 46, 47. — (2) Ibid. 48. — (3) Rom. II. 25, 26, 27.—
(6) Gal. V. 22. — (5) Ibid. 19, 20, 21. — (6) Apoc. III. 13.

aux Juifs, qui étoient les branches naturelles de son olivier, il vous pardonnera encore moins (1). Ce sera là la grande douleur des Juiss, de voir entre les mains des gentils la couronne qui leur étoit destinée; lorsque, comme dit le Sauveur, ils verront venir les élus d'Orient et d'Occident, pour s'asseoir avec Abraham, Isaac et Jacob, dans le royaume des cieux, et que les enfans du royaume seront chassés dans les ténèbres extérieures. Là sera pleur et grincement de dents (2). Car on verra la place qu'on devoit avoir, la couronne qu'on devoit porter sur la tête; si réelle, qu'on verra actuellement cette place remplie par d'autres, et cette couronne sur une autre tête. Alors on pleurera sans fruit, et la rage sera poussée jusqu'au grincement de dents. Ecoute, écoute, chrétien! Lis ta destinée dans celle des Juiss: mais lis et écoute dans le cœur; et ne laisse pas tomber à terre une parabole si claire et si clairement expliquée.

O mon Dieu! vous me destinez cette couronne. Que je l'arrache promptement de vos mains : elle ne périra pas; car vous savez à qui la donner : vous connoissez vos élus, et le nombre en sera complet. Mettez-moi au nombre de ceux qui ne perdent point leur couronne.

<sup>(1)</sup> Rom. x1, 21. — (2) Matth. VIII. 11, 12.

#### XXIX. JOUR.

Ce que c'est que rendre des fruits en son temps, et cette parole: L'héritage sera à nous. Matth. xx1. 41. Marc. x11. 7.

Pasons en particulier cette parole: Qui rendront le fruit dans le temps (1). Autre est le fruit de l'enfance, autre est celui de la jeunesse et de l'âge plus avancé: autre est le fruit d'un qui commence, autre le fruit de celui qui est consommé dans la piété: autre le fruit d'une novice, autre celui d'une religieuse: autre le fruit de la cléricature, autre celui du sacerdoce, autre celui de l'épiscopat. Songez, non-seulement au fruit, mais encore à la maturité qu'il doit avoir; autrement le père de famille ne le recevra pas.

Pesons encore ceci: L'héritage sera à nous (2). C'est l'indépendance qu'on cherche. Le prodigue veut qu'on lui donne son partage en pleine possession: il se lasse d'être en tutelle sous la conduite d'un bon père. En faisant mourir Jésus-Christ, les pontifes s'imaginèrent qu'ils secoueroient un joug importun, et se déferoient d'une censure incommode. Qui désormais oseroit troubler la domination qu'ils exerçoient sur les consciences, et les pillages qu'ils faisoient sur ces prétextes? Mais la prudence de la chair est confondue même sur la terre; et ils perdirent, non-seulement les fruits, mais jusqu'au fonds

<sup>(1)</sup> Matth. x1. 41. — (2) Marc. x11. 7.

de l'héritage qu'ils vouloient avoir. Leur puissance leur fut ôtée; leur ville, leur temple furent renversés; et les voilà l'opprobre éternel des nations.

#### XXX. JOUR.

Aveuglement des Juifs de méconnostre le Christ, qui est la pierre de l'angle qu'ils ont rejetée.

Luc. xx. 15 — 20.

A Dieu ne plaise, dirent-ils! Ils avoient en horreur ce qu'ils faisoient. Ils étoient ceux, qui après avoir tué les prophètes, vouloient encore tuer le fils; et néanmoins quand on leur dit qu'ils le vouloient faire, ils s'écrient: A Dieu ne plaise (1)! ne se connoissant pas eux-mêmes, et ne voulant pas croire que celui qu'ils feroient mourir pût être le Christ, ni que sa mort pût attirer la réprobation de la nation: car ils ne connoissoient pas que la contradiction et la souffrance étoit un des caractères du Messie dans son premier avénement. Mais le Sauveur leur ouvroit les yeux par deux prophéties: La pierre qu'ils ont rejetée en bâtissant, est devenue la pierre de l'angle (2), la pierre principale, le nœud et le fondement de tout l'édifice. Cette pierre principale étoit sans doute le Christ. Or cette pierre devoit être rejetée. Le Christ devoit donc être rejeté: par qui, sinon par ceux à qui il venoit? Il n'y eût rien eu de merveilleux, qu'il ne fût pas écouté ni reçu de ceux à qui il ne parloit pas, tels

<sup>(1)</sup> Luc. xx. 16. - (2) Ps. CXVII. 12.

qu'étoient les gentils. Mais les Juiss qui devoient bâtir l'édifice spirituel, réprouvèrent cette pierre, qui devint par ce moyen la pierre de l'angle, qui unit dans un seul bâtiment les Juiss et les gentils. Et c'est ce qui nous a paru merveilleux; et un ouvrage que Dieu seul pouvoit accomplir (1).

Voici encore un passage d'un autre prophète, ou plutôt deux passages prononcés par le même esprit, et pour cela unis en un : Je poserai dans les fondemens de Sion une pierre, une pierre choisie et éprouvée; une pierre angulaire, précieuse, fondée sur le fondement (2), sur Dieu même. Et cette pierre si précieuse et si importante pour construire l'édifice, n'y sera pas mise sans contradiction. Car pour vous, ô enfans de Dieu, tirés des gentils selon les conseils de sa prédestination éternelle, ce vous sera une pierre de sanctification, semblable à celle sur laquelle Jacob avoit dormi de ce sommeil mystérieux, et qu'il sacra avec de l'huile pour être un monument de la gloire de Dieu (3). Mais ce sera une pierre contre laquelle on se heurtera; et une pierre de scandale aux deux maisons d'Israël, et qui les fera tomber: un piége et une ruine aux habitans de Jérusalem: plusieurs s'y heurteront, et seront brisés, et ils tomberont, et. ils seront pris dans le piége, et ils y seront enlacés (4). Le Christ devoit être cette pierre unique et fondamentale; et néanmoins en même temps il devoit être un scandale à Jérusalem : scandale aux Juifs, disoit saint Paul (5). Celui qui se heurtera

<sup>(1)</sup> Ps. CXVII. 23. — (2) Is. XXVIII. 16. — (3) Gen. XXVIII. 11, 17, 18. — (4) Is. VIII. 14, 15. — (5) I. Cor. 1. 23.

contre cette pierre, ou qui tombera dessus, sera brisé, et celui sur qui elle tombera, sera écrasé et mis en poudre de son poids, dit le Sauveur (1).

Jésus-Christ est notre règle et notre juge. On tombe sur cette pierre, et on se heurte contre cette règle, quand on péche : elle tombe sur nous quand il nous punit : l'un suit de l'autre. Le pécheur qui s'est brisé, et a perdu toute sa force en transgressant la loi de Jésus-Christ, est écrasé par sa juste et éternelle vengeance. Mais on peut s'unir à cette pierre d'une manière plus heureuse et plus convenable. Approchez-vous, dit saint Pierre (2), de cette pierre vivante, réprouvée des hommes, mais honorée de Dieu. Etablissez-vous sur cette pierre; et entrez dans la structure de ce bâtiment comme des pierres vivantes, et devenez la maison de Dieu; étant unis par la foi et à la pierre fondamentale, qui est Jésus - Christ, et à tout le corps des fidèles qui sont les pierres dont est composé ce saint édifice. Prenez donc garde, continue l'apôtre, que Jésus-Christ ne vous soit comme aux insidèles, une pierre contre laquelle on se brisera, en se heurtant contre sa parole.

Si le fondement est solide, bâtissez dessus sans crainte; mettez-y votre appui; ne craignez pas, n'hésitez pas : la pierre est ferme : ferme à ceux qui s'y appuient, pour les soutenir; ferme à ceux qui se heurtent contre, pour les mettre en pièces.

<sup>(1)</sup> Luc. xx. 18. - (2) I. Petr. 11. 4, 5, 6, 7, 8.

### XXXI. JOUR.

Parabole du festin des noces. Les Juiss sont les conviés qui resusent d'y venir. Matth. xxII, 1 — 15. Luc. xIV. 16 — 20.

On voit avec quelle convenance la sagesse éternelle arrange les choses. Rien n'étoit plus convenable, dans le temps qu'on machinoit la mort du Sauveur, que de parler comme il a fait aux chefs d'une si noire conspiration, en leur faisant voir quels en seroient les essets, et combien funestes à eux-mêmes et à toute la nation. Il étoit bon aussi de prévenir le scandale de la croix, et faire voir que si le Sauveur étoit rejeté, s'il devenoit un scandale aux Juiss, il n'en seroit pas moins, suivant les anciennes prophéties, la pierre de l'angle, le fondement de tout l'édifice, et l'espérance du monde. Le Fils de Dieu enseigne toutes ces vérités deux jours avant celui de sa mort. Rien n'étoit plus capable, ni de corriger la malice de ses ennemis, ni de prévenir le scandale de ses disciples. Ce qu'il va encore ajouter n'est pas moins à propos.

Et Jésus répondant leur dit (1): ce mot de répondre pourroit marquer qu'il continuoit son discours. Le Fils de Dieu, qui voyoit le fond des cœurs, répondoit souvent aux pensées secrètes de ceux qui l'écoutoient, comme il paroît par plusieurs endroits de l'Evangile. Après avoir ouï qu'il se choisiroit un

<sup>(1)</sup> Matth. xx11. 1.

autre peuple, il n'y avoit rien de plus naturel que de rechercher en soi-même les causes les plus générales qui feroient abandonner les Juiss, et les moyens qu'il auroit pour remplir sa maison. C'est ce qu'il explique par la parabole suivante:

,

Le royaume des cieux est semblable à un roi, qui fait à son sils un festin de noces (1). Jésus-Christ étoit l'Epoux de cette noce: Celui qui a l'épouse est l'époux, disoit saint Jean-Baptiste (2), en parlant de lui. C'est lui qui étoit venu pour épouser son Eglise, la recueillir par son sang, la doter de son royaume, la faire entrer en société de sa gloire. Il fait un grand festin quand il donne sa sainte parole pour être la nourriture des ames; et qu'il se donne lui-même à tout son peuple comme le pain de vie éternelle.

Il envoya ses serviteurs pour appeler aux noces ceux qui y étoient conviés; mais ils refusèrent d'y venir. Il envoya encore d'autres serviteurs avec ordre de dire: Tout est prêt, venez aux noces (3). Ceux qui étoient invités, et qui refusoient de venir, étoient les Juifs qu'il avertit par lui-même, et qu'il fit avertir par ses apôtres que l'heure du festin étoit venue, qu'ils vinssent promptement, ou qu'il en appelleroit d'autres. Cela regardoit les Juifs; mais cela nous regarde aussi. Nous sommes à présent les invités; et nous devons apprendre ce qui empêche les hommes de venir à ce céleste festin.

La cause la plus générale, c'est l'occupation, et, pour ainsi dire, l'enchantement des affaires du monde. Jésus ne rapporte pas les affaires extraordinaires qui surviennent dans la vie. C'est le train commun des

<sup>(1)</sup> Matth. XXII. 2. — (2) Joan. III. 29. — (3) Matth. XXII. 3, 4.

affaires qui occupe et qui enchante les hommes, de manière qu'ils ne se donnent pas le loisir de penser à leur vocation, ni d'écouter Jésus-Christ qui les appelle à son festin. Tous négligeoient sa parole; l'un alloit à sa métairie, l'autre à son négoce, et personne ne l'écoutoit. Quelques - uns prirent ses serviteurs; et après leur avoir fait toute sorte de mauvais traitemens, ils les tuèrent (1). C'est en effet ce qui arriva au Sauveur. Les uns ont résisté ouvertement à la prédication de l'évangile; mais la cause la plus générale de le rejeter, fut la négligence, neglexerunt, causée par l'occupation des affaires de la vie. Jésus-Christ avoit déjà fait cette parabole en une autre occasion; et saint Luc, qui nous la rapporte, nous rapporte en même temps les vaines excuses de ceux qui ne venoient pas au festin. Les uns disoient : J'ai acheté une métairie; les autres: J'ai acheté des bœufs pour le labourage; les autres: Je me suis marié (2). Ceux-là ne méprisoient pas ouvertement la parole; mais occupés des soins du monde, ils alloient et venoient, sans songer à rien qu'à leurs affaires. Ils ne disoient pas, Je n'ai que faire de vous ni de votre festin; ils s'excusoient avec une espèce de respect. Je vous prie, disoient-ils, excusez-moi pour cette sois. C'étoit plutôt un délai qu'un refus: telle est la vie. On venoit dire aux Juis, aux Romains, à tout le monde : Une grande chose est arrivée à Jérusalem; la vérité s'y est manisestée; et la voie a été ouverte pour le bonheur de la vie suture. Que m'importe? chacun passoit son chemin,

<sup>(1)</sup> Matth. xx11, 5, 6. — (2) Luc. x1V. 16, 18, 19, 20.

et alloit à ses affaires; l'un à la ville, l'autre à la campagne: chacun avoit son plaisir ou son petit intérêt. Combien plus étoient enchantés ceux qui n'étoient pas seulement occupés de leur domestique comme les particuliers, mais qui attachés à ce qu'on appelle les grandes affaires du monde, ne disoient pas seulement: J'ai acheté une métairie, ou J'ai pris une femme; mais, J'ai une province, j'ai une armée, j'ai une importante négociation, j'ai l'empire entier à conduire. Qui se soucioit en cet état de ce qu'avoit dit Jésus-Christ? ou qui se mettoit en peine de s'en informer?

Il en est ainsi arrivé aux jours de Noé: Ils mangeoient, ils buvoient, ils se marioient, ou ils marioient leurs enfans les uns aux autres; et le déluge vint tout à coup, lorsqu'on y pensoit le moins, et ils y périrent tous. Ainsi aux jours de Lot dans Sodome, ils mangeoient, ils buvoient, ils achetoient, ils vendoient, ils plantoient, et ils bâtissoient; et tout d'un coup un autre déluge, un déluge de souffre et de feu tomba du ciel, et ils périrent tous. Ainsi en sera-t-il dans les jours du Fils de l'homme (1). Il ne dit pas: Ils tuoient, ils pilloient, ils commettoient des adultères : l'occupation des affaires les plus innocentes suffit pour nous assourdir, pour nous aveugler, pour nous enchanter. Il n'allègue pas non plus les grandes assaires, les grands emplois, les grandes charges: les soins les plus ordinaires suffisent pour nous étourdir, et nous ôter tout le loisir de penser à nous; et la mort vient toujours imprévue : et pendant qu'à la manière de ces oiseaux niais, nous nous

<sup>(1)</sup> Luc. XVII. 26, 27, 28, 29, 30.

repaissons de ce qu'on présente pour nous amuser; le lacet vient tout à coup, nous sommes pris, et il n'y a plus moyen d'échapper. O pauvre nature humaine! ne faut-il qu'un si foible appât pour t'amuser? Ne faut-il qu'un charme si foible pour t'endormir? une si foible occupation pour t'aveugler, et t'ôter le souvenir de Dieu et de ses terribles jugemens? Aucun de ceux qui sont invités ne goutera de mon repas (1); c'est la sentence du juge. Si peu de chose les a détournés et déçus! Où trouveronsnous des larmes pour déplorer notre aveuglement et notre foiblesse!

Telle est la parabole que Jésus - Christ avoit saite, et qu'il trouva à propos de répéter peu de jours avant sa mort. Il y ajouta pour les Juiss l'endroit qui les regardoit, et les noires machinations qu'ils saisoient entre eux pour le perdre. Quelquesuns sirent mourir ses serviteurs qui les appeloient au festin, et le roi en colère envoya ses armées, et perdit ces meurtriers, et mit le feu à leur ville qui fut réduite en cendres (2). Encore un coup, appliquons-nous tout. Qui conspire contre la justice, en quelque manière que ce soit, conspire contre Jésus-Christ: qui opprime le pauvre, l'attaque: qui n'est pas avec lui, est contre lui: qui néglige ses commandemens et les foule aux piéds, le crucise, et tient son sang pour impur. Lisez: vous en trouverez la sentence, aux Hébreux, vi. 6. x. 29.

<sup>(1)</sup> Luc. xIV. 24. — (2) Matth. xXII. 6, 7.

# XXXII. JOUR.

Les pauvres et les infirmer sont les conviés au festin. Forcez-les d'entrer. Matth. xxII. 8, 9. Luc. xIV. 21, 23.

LE festin est prêt: mais ceux qui y étoient invités, n'en ont pas été jugés dignes. Où trouvera-t-on des convives? Allez dans les coins des rues, et amenezmoi tous ceux que vous trouverez (1); les bons, les mauvais, les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux (2).... Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs (3). Les pharisiens et les docteurs de la loi, qui présumoient de leur justice, ont été exclus: car ils se sont heuriés contre la pierre, et ils ont trébuché, en venant à moi, non point par la foi, mais comme par leurs œuvres (4), et par leurs propres mérites : en recherchant, non point un médecin qui les guérît, et un Sauveur qui les délivrât; mais un flatteur qui applaudît à leur fausse vertu. Je n'en veux point : ils s'en iront vides, ceux qui viennent à moi comme pleins et comme riches par eux-mêmes : DIVITES DIMISIT INAmes, comme chante la sainte Vierge (5). Amenezmoi les premiers venus : s'ils sont vides, je les remplirai; s'ils sont pauvres, je leur ferai part de mes richesses; je les redresserai, s'ils sont boiteux; je les éclairerai, s'ils sont aveugles; je leur ouvrirai

<sup>(1)</sup> Matth. XXII. 8, 9.— (2) Luc. XIV. 21.— (3) Matth. IX. 13.— (4) Rom. IX. 32, 33.— (5) Luc. 1. 53.

l'oreille, s'ils sont sourds: c'est pour cela que je suis venu. Lisez-le dans saint Matthieu: Je suis venu, asin que ceux qui ne voient pas soient éclairés, et que ces superbes clairvoyans qui s'imaginent tout voir par eux-mêmes, et sans ma lumière, soient aveuglés (1). Venez, soibles; venez, pécheurs; ne rougissez pas d'apporter ici vos pieds engourdis, et vos membres tors: la grâce de Jésus-Christ vous redressera.

Les pharisiens ne se laissoient approcher que de ceux qu'ils eroyoient justes; ils disoient, Ne me touchez pas, ne m'approchez pas: Si celui-ci étoit un prophète, il sauroit que cette femme qui l'approche, et qui lui baise les pieds, est pécheresse (2). Mais il n'en étoit pas ainsi de Jésus-Christ et des apôtres : ils amenoient au festin tous ceux qu'ils trouvoient, bons et mauvais; les bons pour les confirmer, les mauvais pour les convertir : et c'est ainsi qu'ils remplirent la maison de Dieu.

Forcez-les d'entrer (3). S'il n'y avoit pas dans la grace une espèce de violence, Jésus - Christ ne diroit pas : Personne ne vient à moi que mon Père ne le tire. Et encore : Quand j'aurai été enlevé de terre, je tirerai tout à moi (4).

Les prédicateurs de l'Evangile doivent user au dehors d'une espèce de force : Pressez, priez, reprenez, corrigez, non-seulement avec toute patience et toute doctrine, mais encore avec tout empire : parlez à propos, et hors de propos : ne souffrez

<sup>(1)</sup> Matth. x1. 5, 15. xv. 30, 31. Luc. 1v. 18. Joan. 1x. 39. — (2) Luc. v11. 39. — (3) Ibid. x1v. 23. — (4) Joan. v1. 44. x11. 32.

pas qu'on vous méprise (1). Cette force est salutaire, et la foiblesse humaine en a besoin.

Les sidèles, grands et petits, se doivent servir du pouvoir qu'ils ont, avec prudence toutesois et modération, pour réprimer les scandales, et abattre le règne de l'iniquité. Les hommes veulent quelquesois être forcés, et une douce violence prépare les esprits à écouter.

Ensin forcez-vous vous-même : n'agissez point mollement : employez tout pour dompter votre corps rebelle, et vous engager dans la voie étroite; en sorte, s'il se peut, que vous ne puissiez reculer.

#### XXXIII. JOUR.

Robe nuptiale, le festin est prêt : préparation à la sainte Eucharistie : noces spirituelles.

Prenez garde, Matth. xxII, aux y. 11, 12, 13, 14.

N'y a-t-il donc qu'à entrer dans le festin dès qu'on y est appelé, et la vocation fait-elle tout? Gardez-vous bien de le croire. Le roi va entrer dans la salle du banquet; et celui qui n'aura pas l'habit nuptial sera honteusement chassé. On appeloit anciennement l'habit nuptial, une sorte de parure que devoient avoir ceux qui accompagnoient l'époux et l'épouse, lorsque celle-ci passoit de la maison paternelle en celle de l'époux. Il falloit, pour honorer la solennité, être paré d'une certaine

<sup>(1)</sup> II. Tim. IV. 2. Tit. II. 15.

manière: et on portoit cet habit magnisique dans le sestin nuptial. De là vient que le Fils de Dieu, qui prend ses comparaisons des usages les plus solennels et les plus connus de la vie humaine, allègue ici l'habit nuptial, pour expliquer les ornemens intérieurs qu'il faut apporter à son banquet.

Ces ornemens sont, premièrement l'innocence et la sainteté baptismale. On donnoit autrefois l'eucharistie incontinent après le baptême. Il falloit toujours en conserver la grâce : et il ne faut point douter que la sainteté baptismale ne soit la disposition, et, pour ainsi dire, la parure naturelle qu'il falloit toujours apporter au festin de l'Epoux. Mais la parabole du Prodigue nous fait voir que les grands pécheurs, qui ont été assez malheureux pour déchoir de leur innocence, et souiller cette robe blanche qu'on leur avoit donnée dans le baptême, ne laissent pas d'être admis au banquet du père de famille, après qu'il leur a fait rendre leur première robe: Apportez, dit-il (1), sa première robe, et l'en revêtez; rendez-lui la grâce qu'il a perdue : et mettez-lui un anneau au doigt, et des souliers à ses pieds; et amenez le veau gras et le tuez : mangeons et faisons bonne chère. Venez donc, ames innocentes; venez du baptême à la sainte table : venez, vous êtes lavées; le festin nuptial vous est préparé; et nonseulement le festin, mais encore le lit nuptial : car toute ame lavée de cette sorte est épouse, et le sils du roi s'unit à elle. Mais je ne vous bannis pas de ce festin, ô pécheurs! ô épouses insideles! qui avez manqué à la foi donnée : revenez, revenez,

<sup>(1)</sup> Luc. XV. 22, 23.

....

.1

23

et je vous recevrai, dit le Seigneur: vous rentrerez au festin; mais pourvu que vous ayez repris votre première robe, et que vous portiez dans l'anneau qu'on vous met au doigt, la marque de l'union où le Verbe divin entre avec vous.

Apportons donc l'innocence et la sainteté à la table de l'Epoux. C'est l'immortelle parure que nous demande celui qui est en même temps l'époux, le convive et la victime immolée, qu'on nous donne à manger dans le festin. Autrement nous serions ces pourceaux devant qui on jeteroit des perles et des pierreries.

Les riches habits sont une marque de joie : et il est juste de se réjouir à la table du roi, lorsqu'il célèbre les noces de son fils avec les ames saintes; lorsqu'il leur en donne le corps, pour en jouir, et qu'elles deviennent un même corps et un même esprit avec lui par la communion. Car ce qui s'appelle ici le festin nuptial, est aussi en un autre sens la consommation du mariage sacré, où l'Eglise et toute ame sainte s'unit à l'Epoux corps à corps, cœur à cœur, esprit à esprit : et où s'accomplit cette parole: Qui mo mange, vivra pour moi (1). Venez donc avec vos habits les plus riches : venez avec toutes les vertus : venez avec une jois digne du festin qu'on vous sait, et de la viande immortelle qu'on vous donne: Ce pain est le pain du ciel: ce pain est un pain vivant qui donne la vie au monde (2). Venez, mes amis, mangez et buvez; enivrez-vous, mes très-chers, de ce vin (3), qui transporte l'ame, et lui sait goûter par avance les plaisirs des anges.

<sup>(1)</sup> Joan. VL 58. — (2) Ibid. 32, 83, 41, 51. — (3) Cant. V. 1.

Si nous étions toujours avec l'Epoux, il n'y auroit pour nous que de la joie. Mais écoutons ce qu'il dit Ini-même: Les amis de l'Epoux; les enfans des poces, comme on les appeloit dans la laugue sainte; ceux qui sont conviés au banquet nuptial, ne peuvent pas jeuner et s'affliger pendant que l'Epoux est avec eux: le temps viendra que l'Epoux leur sera ôté, ils s'affligeront et ils jeuneront dans ces jours (1). Nous sommes maintenant dans ces jours. Nous ne sommes point dans ces jours où l'on entendoit sur la tetre la voix de l'Epoux céleste, qui faisoit dire à saint Jean-Baptiste: L'ami de l'Epoux se réjouit d'une grande joie, à cause de la voix de l'Epoux qu'il entend. Cette joie, poursuitil, s'accomplit en moi (2). Nous ne sommes plus dans ce temps: Jésus est rețourné à celui qui l'a envoyé: et l'Epoux ne paroît plus parmi nous. Nous ne voyons plus ce jour qu'Abraham et tous les prophètes avoient désiré; l'Epoux a disparu : la nuée nous l'a enlevé: et il ne nous reste plus qu'à crier nuit et jour avec l'épouse: Revenez, revenez, mon bien-aimé (3). Nous devons donc apporter au festin royal une joie mêlée de tristesse. L'habit nuptial riche et magnifique par la grâce de la sainteté, ou conservée, ou rendue, doit tenir quelque chose du deuil. Il faut jeuner, il faut s'affliger dans le festin nuptial en la forme où nous avons à le célébrer. Car le festin que nous célébrons, est la commémoration de la mort de l'Epoux. Revêtons-nous donc d'un deuil spirituel à ce festin : apportons-y le jeune et la mortification des sens : c'est ce que nous signi-

<sup>(2)</sup> Matth. 1x. 15. — (2) Joan. 111. 29. — (3) Cant. 11. 17.

fie le jeûne du carême, par lequel nous nous préparons au festin pascal.

JR b

.AW

· ` [

-11

! !!

L'Eglise jeûnoit autrefois toutes les semaines deux ou trois fois, en mémoire de la douleur que la retraite de l'Epoux lui avoit causée. Le vendredi qui étoit le jour de sa mort, le samedi qui étoit le jour de sa sépulture, étoient de ces jours consacrés au jeûne. L'abstinence nous en reste, pour marque de l'abstinence où nous devons vivre durant l'absence de l'Epoux, en renonçant à la joie, et annonçant sa mort jusqu'à ce qu'il vienne. C'est peut-être une des raisons qui nous oblige à ne manger pas avant la communion : c'est une espèce de jeûne que nous célébrons par ce moyen; et il faut entendre par-là qu'il se faut préparer au pain de vie, en nous refusant toute autre nourriture, et en cessant de vivre selon les sens. Ainsi la mortification des sens doit faire une des parties de notre habit nuptial; et il faut se mortisier pour célébrer la mort du Sauveur.

# XXXIV. JOUR.

Entrer au festin des noces sans l'habit nuptial. Beaucoup d'appelés et peu d'élus. Petit troupeau chéri de Dieu. Matth. xxxx, 11-14.

Mon ami, par la vocation; qui devenez mon ennemi en la méprisant; comment êtes-vous entré ici sans avoir l'habit nuptial? Et il n'eut rien à répondre (1). Car, que répondre au Sauveur qui nous

<sup>(1)</sup> Matth. xxII. 12.

reproche par la bouche de l'apôtre, de n'avoir pas su discerner son corps, et de nous en rendre coupables (1)? Liez-lui les pieds et les mains, dit le roi: ôtez-lui la liberté dont il a fait un si mauvais usage : jetez-le dans les ténèbres extérieures (2). Il a voulu entrer dans l'intérieur de la maison avec des dispositions funestes, chassez-le: plus il a voulu entrer au dedans, plus il le faut pousser dehors. Mais qu'y trouvera-t-il, le malheureux? Loin de la maison de Dieu, où la lumière réside, où la vérité se manifeste, où Jésus-Christ luit éternellement, où les saints sont comme des astres : qu'y trouvera-t-il? sinon les ténèbres d'un éternel cachot. Voilà ces ténèbres extérieures dont Jésus-Christ parle si souvent. Là sera pleur et grincement de dents. Au lieu des chastes délices de la sainte table, il y aura un pleur éternel. La rage contre soi-même, contre sa témérité, contre les lâches confesseurs qui nous auront trop facilement introduits au banquet sacré, sera poussée jusqu'au grincement de dents. Avoir été appelé et mis au nombre des amis par le Sauveur, fera la partie la plus cruelle et la plus vive de notre supplice. La voix de l'époux et de l'épouse cessera: toute la joie sera bannie de ce triste lieu: la désolation sera éternelle.

Il y a beaucoup d'appelés, et peu d'élus (3): Jésus-Christ nous en a souvent avertis, et il avoit déjà dit la même parole, Matth. xx. 16.

Cela est vrai, premièrement parmi les Juis : Je suis venu, dit le Sauveur, pour les brebis per-

<sup>(1)</sup> I. Cor. x1. 27, 29. -- (2) Matth. xx11. 13. -- (3) Ibid. xx. 16.

dues de la maison d'Israël (1). Jésus-Christ a prêché, et a fait éclater ses miracles par toute la Judée :
il a passé en bien faisant, et guérissant tous les
eppressés (2). Les apôtres ont aussi rendu témoignage à sa résurrection devant tout le peuple,
comme il leur avoit été ordonné (3); et néanmoins,
dans ce nombre immense des Juifs, il n'y a eu que
le résidu, c'est-à-dire, un très-petit reste du peuple
qui ait été sauvé. Ainsi Israël n'a pas trouvé ce qu'il
cherchoit, c'est-à-dire, le Christ et son royaume :
mais les élus en très-petit nombre l'ant trouvé : et
les autres, dont la multitude étoit immense, ont été
aveuglés (4) pour leurs péchés par un juste jugement
de Dieu : et voilà manifestement la parole de JésusChrist vérisiée sur les Juifs.

Mais le Sauveur ne parle pas seulement des Juiss à l'endroit que nous lisons de la parabole. Car c'est après nous avoir sait voir les gentils appelés en la personne de ces aveugles et de ces boiteux qui sont invités à son sestin, qu'il conclut, qu'il y a beau-emp d'appelés, et peu d'élus. Efforçons-nous donc d'entrer par la petite porte qui mène à la vie : car la voie qui mène à la mort est très-spacieuse, et plusieurs y entrent. Qu'il y en a peu, poursuit le Sauveur, qui entrent par la voie étroite (5)! Il y en a donc beaucoup d'appelés, et peu d'élus. Mais la condition de ces appelés, qui ne persévèrent pas dans leur vocation, est plus terrible que celle des autres: car ils sont ces serviteurs, qui ont connu

<sup>(1)</sup> Matth. xv. 24. — (2) Act. x. 38. — (3) Ibid. 11. 22. 1v. 19, 33. v. 29, 32. — (4) Rom. xi. 3, 4, 7. — (5) Matth. vii. 13, 14.

la volonté de leur maître sans la faire, qui seront les plus punis... Tyr et Sidon et les Ninivites s'éleveront contre eux: et le jugement de ces villes ingrates sera léger (1), à comparaison de celui que doivent attendre les chrétiens infidèles à la grâce qu'ils auront reçue. O Jésus, ô Jésus! sauvez-moi de l'iniquité du peuple pervers (2): sauvez-moi; car l'iniquité s'est multipliée parmi les ensans des hommes, et on ne voit point de saint. Tout est plein de ces appelés qui ne veulent pas seulement penser à leur vocation, ni se souvenir qu'ils sont chrétiens.

Ne vivons pas comme la plupart; car il y a longtemps qu'il est écrit : Il n'y en a pas un qui fasse le bien, il n'y en a pas un seul (3). Ne disons pas: Tels et tels font ainsi, à qui on le souffre : et ne nous excusons pas sur la multitude; car la multitude elle-même est inexcusable. Si Dieu eût craint la multitude, il n'auroit pas consumé ces villes abominables par le feu, ni noyé tout l'univers dans le déluge. N'alléguons point la coutume: car Jésus-Christ a dit: Je suis la vérité (4): on ne prescrit pas contre Dieu. Chacan portera son fardeau (5), et on ne nous jugera pas par les autres. Rangeonsnous avec ce petit nombre d'élus que le monde ne connoît pas, mais dont les noms sont écrits dans le ciel; à qui le Sauveur a dit : Petit troupeau, ne craignez pas (6): petit en nombre, petit en éclat, et la balayure du monde: qui est caché avec Jésus-Christ, mais aussi qui paroîtra avec lui. O petit nombre, quel que tu sois, et en quelque coin de

<sup>(1)</sup> Luc. XII. 45, 46, 47. X. 13. XI. 32. — (2) Ps. XI. 2. — (3) Ps. XIII. 1, 2. — (4) Joan. XIV. 6. — (5) Gal. VI. 5. — (6) Luc. X. 20. XIL 32.

l'Eglise que tu te caches, je me joins à toi en esprit, et je veux vivre à ton ombre!

#### XXXV. JOUR.

Consultation frauduleuse, et décision pleine de merveille et de vérité. Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Matth. xxII. 15-22. Marc. xII. 13-17. Luc. xx. 20-26.

Considérons avant toutes choses le caractère de ceux qui viennent consulter le Sauveur. Saint Luc les appelle des hommes artificieux, propres à dresser des embûches: insidiatores, selon le grec et selon le latin, et il ajoute: qui contrefaisoient les gens de bien (1). Tout homme qui consulte, fait l'homme de bien; car il fait semblant de chercher la vérité: mais sous ce bel extérieur on cache souvent beaucoup d'artifice: on tend des piéges aux autres, comme ici on en tendoit au Sauveur: on en tend jusqu'à soi-même; et il n'y a rien qui soit plus mêlé de fraude, que les consultations, parce que chacun veut qu'on lui réponde selon sa passion.

Ceux que saint Luc a désignés par ce caractère général étoient, selon saint Matthieu et selon saint Marc, les pharisiens, dont la malice et l'hypocrisie est bien connue, et les hérodiens. Ces derniers étoient des politiques, qui faisoient profession d'honorer la mémoire du grand Hérode, ce politique raffiné, qui, pour avoir rebâti le temple avec une

<sup>(1)</sup> Luc. xx. 20.

magnificence presque semblable à celle de Salomon, et pour avoir rétabli en quelque manière le royaume de Judée fort foible et fort appauvri devant lui, avoit paru si grand aux Juifs, dont il professoit la religion, que quelques-uns voulurent le prendre pour le Messie. Les politiques et les hypocrites s'entendent fort bien ensemble : et les voilà qui conspirent pour surprendre le Sauveur.

Ils commencent par la flatterie : car c'est par-là que l'on commence toujours, lorsqu'on veut tromper quelqu'un: Maître, nous savons que vous étes véritable, et que vous enseignez la voie de Dieu en toute sincérité, sans vous mettre en peine de qui que ce soit; car vous ne prenez pas garde à la personne des hommes (1). C'est ainsi qu'on pique d'honneur les hommes vains, pour les faire parler hardiment et sans mesure, et leur faire des ennemis. La matière étoit délicate, puisqu'il s'agissoit du gouvernement: et c'est l'endroit où l'on a toujours tendu le plus de piéges aux serviteurs de Dieu, qui, parce qu'ils sont simples et sans ambition, sont réputés par les gens du monde avoir moins d'égard pour les puissances. Mais Jésus-Christ leur fait bien voir que sans prétendre aux emplois publics, on sait connoître l'endroit par où il les faut respecter.

Est-il permis de payer le tribut à César (2)? Le peuple juif s'étoit nourri dans cette pensée qu'il ne pouvoit pas être assujetti à des infidèles. Les Romains avoient occupé la Judée, et avoient même réuni à leur empire une grande partie du royaume qu'ils avoient donné autrefois à Hérode et à sa fa-

<sup>(1)</sup> Matth. XXII. 16. -- (2) Ibid. 7.

mille: Jérusalem étoit elle-même dans cette sujétion; et il y avoit un gouverneur qui commandoit au nom de César, et faisoit payer les tributs qu'on lui devoit. Si Jésus eût décidé contre le tribut, ils le livroient aussitôt, comme dit saint Luc (1), entre les mains du gouverneur: et s'il disoit qu'il falloit payer, ils le décrieroient parmi le peuple, comme un flatteur des gentils et de l'empire infidèle. Mais il leur ferme la bouche: premièrement, en leur faisant voir qu'il connoissoit leur malice: secondement, par une réponse qui ne laisse aucune réplique.

Hypocrites, pourquoi me tentez-vous (2)? Hypocrites: vous faites paroître un faux zèle pour la liberté du peuple de Dieu contre l'empire infidèle; et vous couvrez de ce beau prétexte le dessein de perdre un innocent: mais donnez-moi la pièce d'argent dont on paie le tribut (3): je ne veux que cela pour vous confondre.

De qui est cette image et cette inscription? De César (4). Vous voilà donc convaincus de la possession où étoit César de la puissance publique, et de votre propre acquiescement, et de celui de tout le peuple. Qu'avez-vous donc à répondre? Si vous reconnoissez César pour votre prince; si vous vous servez de sa monnoie, et que son image intervienne dans tous vos contrats, en sorte qu'il soit constant que vous faites sous son autorité tout le commerce de la vie humaine; pouvez-vous vous exempter des charges publiques, et refuser à César la reconnois-

<sup>(1)</sup> Luc. xx. 20. — (2) Matth. xxII. 18. — (3) Ibid. 19. — (4) Ibid. 20, 21.

sance qu'on doit naturellement à la puissance légitime, pour la protection qu'on en reçoit? Rendez donc à César ce qui est à César (1). Reconnoissez son empreinte : payez-lui ce qui lui est dû: payezle, dis-je, par cette monnoie à qui lui seul donne cours : ou renoncez au commerce, et en même temps au repos public, ou reconnoissez celui par qui vous en jouissez.

Et à Dien, ce qui est à Dien. Par cette parole, il fait deux choses: la première, c'est qu'il décide que se soumettre aux ordres publics, c'est se soumettre à l'ordre de Dieu qui établit les empires: la seconde, c'est qu'il renferme les ordres publics dans leurs bornes légitimes. A César, ce qui est à César: car Dieu même l'ordonne ainsi pour le bien des choses humaines: mais en même temps, à Dieu, ce qui est à Dieu: son culte, et l'obéissance à la loi qu'il vous a donnée. Car voilà ce qu'il se réserve; et il a laissé tout le reste à la dispensation du gouvernement public.

Il épuise la difficulté par cette réponse; et nonseulement il répond au cas qu'ils lui proposoient, par un principe certain dont ils ne pouvoient disconvenir; mais encore il prévient l'objection secrète qu'on lui pouvoit faire: Si vous ordonnez d'obéir sans bornes à un prince ennemi de la vérité, que deviendra la religion? Mais cette difficulté ne subsiste plus: puisqu'en rendant à César ce que Dieu a mis sous son ressort, en même temps il réserve à Dieu ce que Dieu s'est réservé, c'est-à-dire, la religion et la conscience. Et ils s'en allèrent confus: et

<sup>(1)</sup> Matth. xx11. 21.

ils admirèrent sa réponse (1), où il régloit tout ensemble et les peuples et les Césars, sans que personne pût se plaindre.

## XXXVI. JOUR.

Injustice des Juifs envers Jésus-Christ. Jésus calomnié, opprimé par la puissance publique, en maintient l'autorité. Ibid.

Un peu de réflexion sur l'injustice des hommes. Ils admirèrent Jésus, et sentirent bien qu'ils ne pouvoient l'accuser ni devant le gouverneur, ni devant le peuple (2). Mais se convertissent-ils, et cessent-ils de le vouloir perdre? Au contraire, plus ils sont convaincus, et moins ils ont de raison à lui opposer, plus ils lui opposent de fureur.

En apparence ils sont les zélés pour la liberté du peuple de Dieu, et contre l'empire insidèle; puisqu'ils osent même demander avis sur le tribut qu'on lui doit. Mais ceux-là même qui sont parostre ce saux zèle, dans trois jours crieront à Pilate: Si vous sauvez cet homme, vous n'êtes pas ami de César (3). Bien plus; voici un des chess de l'accusation: Nous avons trouvé cet homme qui empêchoit de payer le tribut à César (4). C'étoit précisément tout le contraire, comme on vient de voir par sa réponse. Qui peut empêcher la calomnie, si une réponse si nette ne l'a pu saire? Il ne reste qu'à la

souffrir,

<sup>(1)</sup> Matth. xx11. 22. — (2) Lug. xx. 26. — (3) Joan. x1x. 12. — (4) Lug. xx111. 2.

souffiir, si Dieu la permet, et à savoir se contenter de son innocence.

Mais cavons encore plus avant dans le cœur humain, et apprenons à en bien connoître l'injustice.
Ceux qui font ici les zélés contre l'empire infidèle,
y vont avoir recours contre Jésus-Christ, et ils en
useront de même contre ses disciples. S'agit-il de
flatter le peuple? César ne peut rien. S'agit-il de
faire mourir leurs ennemis? César peut tout. Les
hommes ne trouvent juste que leurs passions: tout
est bon pour les satisfaire; et on veut même y faire
servir la puissance publique, qui est établie pour les
réprimer.

Au reste, jamais réponse ne vint plus à propos que celle de Jésus-Christ; jamais instruction ne fut plus nécessaire au peuple juif dans la conjoncture et la disposition où il étoit. Ce peuple s'entretenoit dans un esprit de révolte qui éclata bientôt après, et en causa la ruine. Les pharisiens et les faux zélés fomentoient secrètement ces mauvaises dispositions. Mais Jésus-Christ toujours plein de vérité et de grâce, ne veut point partir de ce monde, sans les avoir bien instruits sur ce qu'ils devoient au prince, et sans prévenir la rebellion dans laquelle toute la nation devoit périr.

Il savoit aussi que ses fidèles devoient être persécutés par les Césars, dont même l'autorité et le nom devoit dans deux jours intervenir dans le supplice qu'on lui préparoit. Jésus ne l'ignoroit pas, puisque même il l'avoit prédit; et qu'une des choses qu'il avoit marquées en prédisant son supplice, c'est qu'il

seroit livré aux gentils. Le Fils de l'homme, dit-il, sera livré aux gentils pour en être outragé, flagellé, crucifié (1). Il savoit aussi qu'on feroit le même traitement à ses apôtres, et que les Juifs les livreroient aux gentils aussi bien que lui, les tratnant devant les tribunaux et devant tous les princes (2), en haine de son Evangile. Mais quoiqu'il sût toutes ces choses, il fait justice aux princes ses persécuteurs : il maintient leur autorité dont il devoit être opprimé, lui et son Eglise : et il apprend en même temps à ses disciples, de demeurer comme lui sans aigreur, et en toute soumission envers les puissances, en se livrant, à son exemple comme dit saint Pierre (3), à celui qui le jugeoit iniquement.

Ne nous plaignons donc jamais du gouvernement ni de la justice, quand même nous croirions en être opprimés injustement. Mais imitons le Sauveur; et conservant à Dieu ce qui est à lui, c'est-à-dire, la pureté de nos consciences, rendons de bon cœur à tous les hommes, et même aux juges iniques, si le cas y échoit, et à nos plus grands ennemis ce qui leur est dû. C'est ce qu'il faudroit faire quand ils auroient tort: à plus forte raison quand ils me l'ont pas, et que notre seule passion excite nos plaintes.

<sup>(1)</sup> Matth. xx. 18, 19. — (2) Matth. x. 17, 18. — (3) I. Pete 11. 23.

# XXXVII. JOUR.

Réflexions sur ces paroles, De qui est cette image? Le chrétien est l'image de Dieu. Il doit vivre de la vie de Dieu. Matth. xxII. 20.

Quittons la monnoie publique et l'image de César : chrétien, tourne tes yeux sur toi-même. De qui estu l'image, et de qui portes-tu le nom? O Dieu! vous nous avez faits à votre image et ressemblance. Vous êtes en nous, & Seigneur! comme dans votre temple: et votre saint nom a été invoqué sur nous (2). O Père, Fils et Saint-Esprit! nous avons été baptisés en votre nom: votre empreinte est sur nous : votre image que vous aviez mise au dedans de nous en nous créant, y a été réparée par le baptême. Ame raisonnable, faite à l'image de Dieu, chrétien renouvelé par sa grâce, reconnois ton auteur; et à l'image que tu portes, apprends à qui tu es.

Connoître Dieu, aimer Dieu, s'estimer heureux par-là: c'est ce qui s'appelle dans saint Paul, la vie de Dieu; dont les gentils étoient éloignés dans leur ignorance, et l'aveuglement de leur cœur (3). Car c'est par-là que nous entendons que Dieu même est heureux, parce qu'il se connoît et aime lui-même: et lorsque nous l'imitons, en nous estimant heureux par sa connoissance et son amour, nous vivons de la vie de Dieu.

Que la connoissance de Dieu ne soit pas en nous

<sup>(1)</sup> Matth. XXII. 20. — (2) Jerem. XIV. 9. — (3) Eph. IV. 18.

une simple curiosité, ni une sèche méditation de ses perfections : qu'elle tende à établir en nous son saint amour : nous vivrons de la vie de Dieu, et nous rétablirons en nous son image.

Unissons-nous à la vie de Dieu, à la connoissance, et à l'amour qu'il a pour lui-même : lui seul se connoît et s'aime dignement. Unissons-nous autant que nous pouvons à l'incompréhensible connoissance qu'il a de lui-même; et consentons de tout notre cœur aux louanges dont il est digne, que lui seul connoît : nous vivrons de sa vie, et son image sera parfaite en nous.

Tout ce que nous connoissons de Dieu, transportons-le en nous. Nous connoissons sa miséricorde: ce n'est pas assez; imprimons ce trait en nous-mêmes: Et soyons miséricordieux comme notre Père céleste est miséricordieux (1). Nous admirons sa perfection: ce n'est pas assez; imitons-la. Soyez parfaits, dit le Sauveur (2), comme votre Père céleste est parfait.

Pour se faire connoître à nous d'une manière sensible et proportionnée à notre nature, Dieu nous a envoyé son Fils, dont l'exemple est notre règle. Imitans-le donc: Apprenons de lui qu'il est doux et qu'il est humble (3); rendons-nous semblables à lui, et nous serons semblables à Dieu, et nous vivrons de sa vie, et son image sera rétablie en nous; et nous parviendrons à la vie où nous lui serons tout-à-fait semblables, parce que nous le verrons tel qu'il est (4).

<sup>(1)</sup> Luc. VI. 36.—(2) Matth. V. 48.—(3) Marc. XI. 29.—(4) I. Joan. III. 2.

Rendons-nous donc de vrais enfans de Dieu, en portant l'image, et en faisant les œuvres de notre Père. Ne faisons donc point les œuvres du diable; de peur que nous n'entendions la dure sentence que Jésus-Christ prononça aux Juiss: Vous étes les enfans du diable, et vous voulez faire ses œuvres: il est malin, envieux, calomniateur, menteur et père du mensonge, cruel et homicide dès le commencement (1). Il inspire la sensualité, il enflamme la concupiscence, afin de faire servir l'esprit à la chair, et effacer en nous l'image de Dieu.

## XXXVIII. JOUR.

Sur ces paroles: A Dieu ce qui est à Dieu. Ibid.

A Dieu ce qui est à Dieu (2). Si une image pouvoit sentir, s'il lui venoit un esprit de vie et d'intelligence, elle ne cesseroit de se rapporter ellemême à son original. Trait à trait, partie à partie, membre à membre, elle iroit sans cesse se réunissant à lui. Si elle pouvoit connoître qu'il lui manquât quelque trait, elle iroit, pour ainsi parler, continuellement l'emprunter. S'il s'en effaçoit quelqu'un, elle n'auroit point de repos jusqu'à ce qu'il fût rétabli; et si elle y pouvoit contribuer, ce seroit là toute son étude et tout son travail. Nuit et jour elle ne seroit occupée que du désir de lui ressembler: car c'est là son être. Elle n'auroit point d'autre gloire que celle de le faire connoître: elle

<sup>(1)</sup> Joan. VIII. 44. — (1) Matth. XXII. 21.

ne pourroit souffrir qu'on terminât son amour en elle; mais elle feroit tout passer à son original : surtout si son original étoit en même temps son auteur, parce qu'elle lui devroit l'être en deux manières. Elle le devroit à sa main et à son art qui l'auroit formée. Elle le devroit à sa forme primitive et originale, dont toute sa ressemblance seroit dérivée, et ne subsisteroit que par ce double emprunt.

Si les portraits de nos peintres étoient animés, ils seroient étrangement partagés entre le peintre qui est leur auteur, et le Roi ou quelqu'autre objet qui est leur modèle, et qu'ils ont à représenter. Car à qui aller? Je suis tout à celui qui m'a fait, et il n'y a trait que je ne lui doive. Je suis tout à celui que je représente, et il n'y a trait que je ne lui doive d'une autre manière. La pauvre image, pour ainsi dire, se mettroit en pièces, et ne sauroit à qui se donner, étant attirée des deux côtés avec une égale force. Mais en nous les deux forces concourent ensemble. Celui qui nous a faits, nous a faits à sa ressemblance: il est notre original et notre principe. Quel effort ne devonsnous donc pas faire pour nous réunir à lui?

Qui peut représenter Dieu, si ce n'est lui-même? Lui seul se connoît. C'est lui qui nous a faits, ce n'est pas un autre: il nous a faits à sa ressemblance; et nous lui devons doublement tout ce que nous sommes jusqu'au moindre trait. Nous ne pouvons donc ni nous reposer, ni nous glorisser en nous-mêmes. A Dieu ce qui est à Dieu. C'est notre gloire, c'est notre enseigne, c'est notre vie.

Notre étude et notre travail est de lui ressembler de plus en plus; de faire tout pour lui, et de lui rapporter sans cesse tout ce que nous sommes.

Voyez le Fils de Dieu : il est la parfaite image du Père, son verbe, son intelligence, sa sagesse, le caractère de sa substance, et le rejaillissement de sa gloire (1). Mais que fait-il sur la terre? Rien, dit-il, que ce qu'il voit faire à son Père: rien de lui-même, rien pour lui-même; Il ne fait que ce que son Père lui découvre : et tout ce que le Père fait, non-seulement le Fils le fait aussi, mais encore il le fait semblablement (2), avec la même dignité et la même perfection que lui : parce qu'il est le Fils unique, Dieu de Dieu, parfait du parsait. Tel est le devoir, ou plutôt telle est la nature de l'image. Nous qui ne sommes pas l'image et la ressemblance même; mais qui sommes faits à l'image et ressemblance, c'est-à-dire, qui ne sommes pas l'image engendrée du sein et de la substance du Père, mais un ouvrage tiré du néant où il a gravé son image, nous devons à notre manière imparfaite et foible imiter notre modèle qui est Jésus-Christ: et toujours attentifs à son exemple, saire ce que Dieu nous montrera, ne nous étudier à autre chose qu'à y conformer nos désirs. A Dieu ce qui est à Dieu: c'est la vérité: venons à la pratique.

<sup>(1)</sup> Heb. 1. 3. — (2) Joan. V. 19, et seq.

### XXXIX. JOUR.

Terrible punition des corrupteurs de l'image de Dieu. Ibid.

CETTE image, qui est notre ame, et toute créature raisonnable, repassera un jour par les mains et devant les yeux de Jésus-Christ. Il dira encore une fois en nous regardant : De qui est cette image et cette inscription (1)? Et notre fond lui répondra: De Dieu. C'est pour lui que nous étions faits : nous devions porter son empreinte. Le baptême la devoit avoir réparée, et c'étoit là son effet et son caractère. Mais que sont devenus ces divins traits que nous devions porter? L'image de Dieu devoit être dans ta raison, ô ame chrétienne! Toi, tu l'as noyée dans le vin. Toi, tu as trouvé cette ivresse indigne et grossière : mais tu t'es enivrée d'une autre sorte encore plus dangereuse et plus longue, iorsque tu t'es plongée dans l'amour des plaisirs. Toi, tu l'as livrée à l'ambition. Toi, tu l'as rendue captive de l'or, ce qui étoit une idoldtrie (2). Toi, tu l'as sacrisiée à ton ventre, dont tu as fait ton Dieu (3). Parlons avec confiance quand nous parlons avec l'Ecriture. Toi, tu lui as fait une idole de la vaine gloire, au lieu de louer et de bénir Dieu nuit et jour, nuit et jour elle s'est louée et admirée elle-même. En vérité, en vérité, dira le Sauveur, je ne vous connois pas (4): vous n'êtes pas mon ou-

<sup>(1)</sup> Matth. XXII. 20. — (2) Eph. V. 2. — (3) Philipp. III. 19. — (4) Matth. XXV. 41.

Vous avez voulu vous faire vous - mêmes à votre mode : vous êtes l'ouvrage du plaisir et de l'ambition : vous êtes l'ouvrage du diable dont vous avez fait les œuvres, que vous avez fait votre père en l'imitant. Allez avec celui qui vous connoît, et dont vous avez suivi les suggestions : Allez au feu éternel qui lui a été préparé (1). O juste Juge! où en serai-je? Me connoîtrai-je moi-même, après que mon Créateur m'aura méconnu?

#### XL. JOUR.

Question des sadducéens sur la femme qui a eu sept maris l'un après l'autre. Jésus-Christ détache le chrétien de tout le sensible. Lisez Matth. xx11. 23, 24. Marc. x11. 18, 19: et plus particulièrement Luc xx, 27, jusqu'au 40, où tout est expliqué plus au long.

Voici le jour des interrogations; mais le jour des . résolutions les plus admirables que la sagesse incarnée ait données aux hommes.

Ce jour-là les sadducéens qui nient la résurrection, le vinrent trouver, et lui proposèrent une question, en lui disant: Mattre, Moïse a ordonné que si quelqu'un mouroit sans enfans, son frère épousat sa femme, et qu'il suscitat des enfans à son frère mort. Or il y avoit sept frères parmi nous, dont le premier ayant épousé une femme, est mort,

<sup>(1)</sup> Matth. XXV. 41.

137

et n'ayant point eu d'enfans il a laissé sa femme à son frère. La même chose arriva au second, et au troisième, et à tous les autres jusqu'au septième. Enfin cette femme est morte aussi après eux tous. Lors donc que la résurrection arrivera, duquel de ces sept sera-t-elle femme, puisqu'ils l'ont tous eue (1)?

Moïse nous a commandé. Voyez comme ceux qui errent cherchent toujours à s'appuyer sur les Ecritures, et font semblant de vouloir obéir à la loi.

De qui des sept sera-t-elle semme: car elle l'a été de tous? Il saut encore ajouter, selon saint Marc et selon saint Luc, qu'elle n'a point laissé d'ensans au septième, non plus qu'aux autres : de sorte qu'il n'y a rien qui détermine en sa saveur.

De qui sera-t-elle femme? Admirez combien les hommes sont charnels. Ils ne peuvent comprendre une vie ni une félicité, sans les objets qui flattent les sens, et sans les choses corporelles auxquelles ils sont accoutumés. Ainsi ils n'entendent pas comment les saints sont heureux. Toute cette vie incorporelle leur paroît un songe, une vision des spéculatifs, une oisiveté impossible à soutenir. Si on ne va, si on ne vient, comme en cette vie; si on n'y contente les sens à l'ordinaire, ils ne savent ce qu'on peut saire, et ne croient pas qu'on puisse vivre. C'est pourquoi une telle vie ne les touche pas; et la croyant impossible, ils croient que tout meurt avec le corps. Tels étoient parmi les païens les disciples d'Epicure. Tels étoient les sadducéens dans le peuple de Dieu. Tels sont en-

<sup>(1)</sup> Matth. XXII. 23, ot suiv. Luc. XX. 27, et suiv.

core parmi nous les impies et les libertins qui ne connoissent que la vie des sens. Ils sont pires que les sadducéens; car ceux-ci se piquoient d'être zélateurs de la loi; et nos impies n'ont aucun principe.

Vous vous trompez (1). C'est ainsi qu'il faut parler à ces gens qui mesurent tout à leurs sens charnels et grossiers : vous vous trompez. Quelle erreur plus grande que de suivre toujours les sens, sans songer qu'il y a en nous un homme intérieur, et une ame que Dieu a faite à son image? C'est pourquoi Jésus-Christ leur dit encore à la fin, selon saint Marc : Vous vous trompez donc beaucoup (2).

Vous vous trompez, faute d'entendre les Ecritures et la puissance de Dieu (3). C'est la source de toutes les erreurs. On ne veut point entendre que Dieu puisse faire des choses au-dessus du sens et du raisonnement humain, ni autre chose que ce qu'on voit. C'est pourquoi on n'entend pas les Ecritures: parce que pour ne vouloir pas étendre ses vues sur l'immensité de la puissance de Dieu, on abaisse les Ecritures à des sens proportionnés à notre foiblesse. On ne veut croire ni incarnation, ni eucharistie, ni résurrection, ni rien de ce que Dieu peut, et de ce qu'il veut bien faire pour l'amour de ses serviteurs. Ainsi les sadducéens ne vouloient pas croire, ni qu'il pût conserver l'ame sans le corps, ni qu'il pût l'y réunir de nouveau, ni qu'il le lui pût rendre avec de plus nobles qualités qu'en cette vie; ni ensin donner à l'homme d'autres plaisirs que ceux qu'il a coutume de sentir.

<sup>(1)</sup> Matth. xxII. 29, —(2) Marc. XII. 27. —(3) Matth. xXII. 29.

Dans ce siècle, les hommes prennent des femmes, et les femmes prennent des maris : mais dans la résurrection, ou comme il est porté dans saint Luc (1), parmi ceux qui seront jugés dignes du siècle à venir et de ressusciter des morts; ni les bommes ne prendront des femmes, ni les femmes des maris; et ils seront immortels, égaux aux anges de Dieu dans le ciel. Ainsi, pour conserver un tel peuple, il ne faudra ni de génération ni de mariage: et on n'en aura non plus besoin pour les hommes que pour les anges. Tout ce qui est établi pour soutenir la mortalité, cessera : l'homme sera renouvelé dans son corps et dans son ame : nous serons enfans de Dieu, parce que nous serons enfans de résurrection (2): ce ne sera plus de la chair et du sang que nous naîtrons comme en cette vie: il n'y aura plus rien de corruptible. Avec une nouvelle naissance Dieu donnera à nos corps de nouvelles qualités; et nous serons, non enfans des hommes, mais enfans de Dieu, et égaux aux anges, parce que nous serons enfans de résurrection.

Le corps est maintenant conçu et semé dans la eorruption; il ressuscitera dans l'incorruptibilité: Il est conçu dans la difformité; il ressuscitera dans la gloire: il est conçu dans la foiblesse; il ressuscitera dans la force: il est conçu pour une vie animale; il ressuscitera pour une vie spirituelle (3). Ne vous étonnez donc pas s'il n'y aura point alors de mariage, comme il n'y aura point de festins. On sera comme les anges, sans aucune infirmité des sens, et sans avoir besoin de les satis-

<sup>(1)</sup> Luc. xx. 34, 35. - (2) Ibid. 36. - (3) I. Cor. xv. 42, 43, 44.

faire: Et Dien sera tout en tous (1). On n'aura besoin que de lui.

Commençons donc dès cette vie ce que nous ferons dans toute l'éternité. Commençons à nous détacher des sens, et à vivre selon cette partie divine et immortelle qui est en nous. Nous qui vivons dans le célibat, puisque nous voulons dès à présent imiter les anges, soyons purs comme eux. Ne vivons que pour Dieu, comme saint Paul Yordonne: Car l'homme qui a une femme, et la femme qui a un mari, a le cour partagé. Qui est seul ne pense qu'à Dieu (2). Ceux qui mènent une vie commune, ne laissent pas d'être obligés dans le fond au même détachement : et c'est à eux que le même apôtre adresse cette parole : Au reste, mes frères, le temps est court : ainsi que ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, et n'y soient point attachés: Que ceux qui pleurent, et qui sont affligés, soient comme s'ils ne l'étoient pas (3), et qu'ils conçoivent que leurs larmes seront bientôt essuyées. Que ceux qui se réjouissent conçoivent la fragilité et l'illusion de leur joie, et ne s'y abandonnent pas: Que ceux qui achètent soient comme ne possédant point; et qu'ils cessent de s'imaginer que ce qui tient si peu à eux, soit véritablement en leur puissance: Enfin que ceux qui usent des biens de ce monde, soient comme s'ils n'en usoient point : car la figure de ce monde passe... Considérons ce qu'on ne voit pas, et non pas ce qu'on voit, parce que ce qu'on voit passe,

<sup>(1)</sup> I. Cor. xv. 28. — (2) Bid. vii. 32, 33, 34. — (3) Ibid. 29, 30, 31.

et ce qu'on ne voit pas est éternel (1). Passons donc, et prenons tout comme en passant; sans y attacher notre cœur lorsqu'on le possède, ni se troubler quand on le perd. Car le temps de jouir des biens de la terre est court : ce n'est qu'un moment, et ce n'est pas la peine de s'y arrêter. S'y arrêter, c'est renoncer au christianisme, et à l'espérance du siècle à venir.

Mais si nous sommes chrétiens, pour nous détacher des choses même permises, combien est grand notre crime, si nous demeurons attachés à celles qui ne doivent pas même être nommées parmi les chrétiens! selon ce que dit saint Paul: Que l'impureté et l'avarice ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il est convenable parmi les saints. Et encore: Ce qu'ils font dans le secret, est honteux même à dire (2).

# XLI. JOUR.

Immortalité de l'ame; résurrection des corps. Luc. xx. 37, 38.

On que les morts ressuscitent, Moïse même vous l'a dit (3). Il va à la source, et il leur allègue les paroles du législateur, et le fondement de l'alliance. Je serai ton Dieu, dit Dieu à Abraham (4): et c'est sur cela que l'alliance est fondée. Et depuis il s'est toujours appelé le Dieu d'Abraham,

<sup>(1)</sup> II. Cor. 14. 18. — (2) Eph. v. 3, 12. — (3) Luc. 22. 37. — (4) Gen. 2411. 7, 8.

le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et c'est ainsi qu'il se qualifia, quand il apparut à Moïse pour l'envoyer à son peuple : Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et après : Va, dit-il, et dis aux enfans d'Israël : le Seigneur Dieu de vos pères; le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob: c'est là mon nom à jamais, et c'est là mon mémorial, et le titre sous lequel je veux être connu de génération en génération (1). Or Dieu n'est pas le Dieu des morts (2), ni le Dieu de ce qui n'est plus. Les morts, à les regarder comme morts, dorment dans le sépulcre; le Seigneur ne s'en souvient plus, et ils ne sont plus sous sa main (3). Mais il n'en est pas ainsi des ames saintes, des ames des amis de Dieu: car s'ils sont morts à l'égard de l'homme, ils sont vivans pour Dieu. Ils sont vivans sous ses yeux et devant lui; et encore: ils sont vivans pour lui (4). S'ils ont perdu le rapport qu'ils avoient à leurs corps et aux autres hommes, ils avoient un autre rapport à Dieu, qui les a faits à son image, et pour en être loué. Ce rapport ne se perd pas : car si le corps se dissout et n'est plus animé de l'ame, Dieu pour qui l'ame a été faite, et qui porte son empreinte, demeure toujours. Ainsi les amis de Dieu subsistent toujours par le rapport qu'ils ont à Dieu. Et c'est pourquoi il se dit leur Dieu, non-seulement durant leur vie, mais encore après leur mort. Car leur vie a été trop courte pour donner à Dieu une dénomi-

<sup>(1)</sup> Ex. 111. 6, 75. — (2) Lug. xx. 38. — (3) Ps. LXXXVII. 6. — (4) Lug. xx. 38.

nation éternelle. Or le titre de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, est éternel. Dieu donc se dit leur Dieu, parce qu'ils vivent toujours devant lui, et qu'il les tient sous sa face : et comme dit l'apôtre saint Paul (1): Dieu ne rougit pas de s'appeler leur Dieu, parce qu'il leur a bâti une ville permanente, et qui avoit des fondemens éternels. Autrement, comment n'auroit-il pas honte de s'appeler leur Dieu, s'il les avoit abandonnés, et ne Yeur eût laissé pour demeure qu'un tombeau? Ils sont donc vivans devant lui : et ce qui leur convient, convient à tous les ensans de Dieu; puisque c'est le fondement de l'alliance, à laquelle par conséquent tout le monde a part. Car ce même Dieu qui se dit le Dieu d'Abraham, se dit en même temps le Dieu de nos pères, et en disant à Abraham : Je serai ton Dieu, il a ajouté : et de ta postérité après toi (2). Il leur a donc également destiné cette demeure éternelle.

On dira que Jésus ne prouve que l'immortalité des ames, et non pas la résurrection des corps. Mais la coutume de l'Ecriture est de regarder une de ces choses comme la suite de l'autre. Car, si on revient à l'origine, Dieu avant que de créer l'ame, lui a préparé un corps. Il n'a répandu sur nous ce souffle de vie, c'est-à-dire, l'ame faite à son image, qu'après qu'il a donné à la houe, qu'il manioit si artistement avec ses doigts tout-puissans, la forme du corps humain. Si donc-il a fait l'ame pour la mettre dans un corps, il ne veut pas qu'elle en soit éternellement séparée. Aussi voulut-il d'a-

<sup>(1)</sup> Heb. xi. 10, 16. — (2) Gen. xvii. 7.

bord qu'elle y fût unie éternellement, puisqu'il avoit sait l'homme immortel, et que c'est par le péché que la mort a été introduite sur la terre. Mais le péché ne peut pas détruire à jamais l'œuvre de Dieu : car le péché et son règne doit être luimême détruit. Alors donc l'homme sera rétabli dans son premier état : la mort mourra; et l'ame sera réunie à son corps, pour ne le perdre jamais. Car le péché qui en a causé la désunion ne sera plus. Il a donc prouvé aux sadducéens plus qu'ils ne vouloient, puisqu'il leur a prouvé non-seulement la résurrection des corps, mais encore la subsistance éternelle des ames, qui est la racine et la cause fondamentale de la résurrection des corps, puisque l'ame à la fin doit attirer après elle le corps, qu'on lui, a donné dès son origine pour son éternel compagnon.

Que reste-t-il donc après cela, sinon de nous réjouir avec les pharisiens, de ce que Jésus a fermé la bouche aux sadducéens (1), qui ne vouloient croire ni la résurrection, ni la subsistance des ames après la mort. Le Sauveur les a confondus : il est allé d'abord à la source de l'erreur, en leur prouvant l'immortalité des ames. Joignons-nous donc à ces docteurs de la loi, qui, ravis de ce qu'il venoit de dire, s'écrièrent avec une espèce de transport : Mattre, vous avez bien dit (2). Mais ce n'est pas de vains applaudissemens que Jésus cherche. S'il a bien dit, profitons de sa doctrine. Vivons comme devant éternellement vivre : ne vivons pas comme

<sup>(1)</sup> Matt. xx11. 34, — (2) Luc. xx. 39.

devant mourir, pour terminer tous nos soins à cette vie : songeons à cette vie qui nous est réservée éternellement devant Dieu, et pour Dieu. Commençons donc dès à présent à vivre pour lui, puisque c'est pour lui que nous devons vivre dans l'éternité. Vivons pour lui : aimons-le de tout notre cœur : c'est ce qu'il nous va enseigner dans la lecture suivante.

## XLII. JOUR.

Le grand commandement de la loi, l'amour de Dieu et du prochain. Matth. xx11. 34, 36. Marc. x11. 28, 30. Luc. x. 27.

Quel est le grand commandement dans la loi (1)? On ne sait si c'est encore pour le tenter qu'on lui fit cette demande, en saint Matthieu et en saint Marc; ou si c'est de bonne foi, pour être instruit : car nous voyons en saint Luc, dans une autre occasion, qu'un des docteurs de la loi lui fit une demande approchante pour le tenter (2), et qu'après avoir ouï de la bouche du Sauveur la même réponse qu'il fait aujourd'hui, il continua son discours, en voulant se justifier lui-même.

Je ne sais s'il en est de même en cette occasion; car le docteur de la loi qui l'avoit interrogé, paroît si satisfait de sa réponse, qu'il mérita de recevoir cet éloge du Sauveur: Vous n'êtes pas loin du royaume de Dieu (3). Par où, s'il lui montroit qu'il n'y étoit pas encore arrivé, il lui faisoit voir en

<sup>(1)</sup> Matth. xx11. 36. — (2) Luc. x. 25, 29. — (3) Mare. x11. 32, 34.

même temps qu'il étoit dans le chemin : comme la suite le fera peut-être mieux paroître.

Il semble aussi que les pharisiens qui firent faire cette demande au Fils de Dieu (1), furent bien aises qu'il eût confondu les sadducéens; et que reconnoissant en lui par ses admirables réponses une doctrine supérieure à tout ce qu'ils avoient jamais entendu, ils furent bien aises d'apprendre sa résolution sur la plus importante question qu'on pût faire sur la loi : Quel est le grand commandement de la loi (2)? ou comme saint Marc le rapporte : Quel est le premier de tous les commandemens (3)?

Jésus, qui étoit la vérité même, alloit toujours et d'abord au premier principe. Il étoit clair que le plus grand commandement devoit regarder Dieu. C'est pourquoi il choisit un lieu de la loi qui portoit ainsi : Ecoute, Israël : le Seigneur ton Dieu est le seul Dieu, le seul Seigneur (4). Par-là la grandeur de Dieu étoit établie dans sa parfaite unité. De là il s'ensuivoit encore qu'il lui falloit consacrer celui de nos sentimens qui le faisoit le plus régner dans nos cœurs, et réunissoit davantage en lui toutes nos affections; qui étoit l'amour. Ce qui montroit encore que l'amour qu'il falloit donner à un être si parfait, devoit aussi être parfait. C'est ce qui fait choisir au Sauveur l'endroit de toute l'Ecriture, où la perfection de l'amour de Dieu, et la parsaite réunion de tous nos désirs en lui, étoit expliquée. Mais de peur que quelque ignorant ne soupçonnât qu'en réunissant en Dieu tout son amour, il n'en

<sup>(1)</sup> Matth. XXII. 34. — (2) Ibid. 36. — (3) Marc. XII. 28. — (4) Deut. Yl. 4. Marc. XII. 29.

restât plus pour le prochain; il ajoute au premier précepte le second qui lui est semblable (1): et il porte l'amour du prochain à sa perfection, en montrant encore dans la loi, qu'il faut aimer son prochain comme soi-même: où il met le mot de prochain, au lieu de celui d'ami, qui est dans la loi (2). Parce que le nom d'ami eut semblé restreindre l'amour à ceux avec qui on avoit des liaisons, et une confiance particulière: au lieu que le mot de prochain, plus général, l'étendoit sur tous ceux qui nous touchoient par la nature qui nous est commune, ainsi que le Fils de Dieu l'avoit déjà expliqué (3).

Voilà donc toute la loi rappelée à ses deux principes généraux; et l'homme est parfaitement instruit de tous ses devoirs : puisqu'il voit en un clind'œil ce qu'il doit à Dieu son créateur, et ce qu'il doit aux homines ses semblables. Là est compris tout le Décalogue; puisque dans le précepte d'aimer Dieu, toute la première table est comprise; et dans celui d'aimer le prochain, est rensermée toute la seconde. Et non-seulement tout le Décalogue est compris dans ces deux préceptes, mais encore toute la loi et tous les prophètes (4), puisque tout aboutit à être disposé comme il faut envers Dieu et envers les hommes; et que Dieu nous apprend ici nonseulement les devoirs extérieurs, mais encore le principe intime qui-nous doit saire agir, qui est l'amour. Car qui aime ne manque à rien envers ce qu'il aime. Nous voyons donc la facilité que Jésus-Christ apporte aujourd'hui à notre instruction;

<sup>(1)</sup> Matth. xx11. 39. — (2) Lev. x1x. 18. — (3) Luc. x. 29, 37. — (4) Matth. xx11. 40.

puisque sans nous obliger à lire et à pénétrer toute la loi, ce que les foibles et les ignorans ne pourroient pas faire, il réduit toute la loi à six lignes : et que pour ne point dissiper notre attention, s'il nous falloit parcourir en particulier tous nos devoirs, il les renferme tous, et envers Dieu et envers les hommes; dans le seul principe d'un amour sincère, en disant qu'il faut aimer Dieu de tout son cœur, et son prochain comme soi-même. De ces deux préceptes, dit-il, dépendent toute la loi et tous les prophètes (1).

Adorons la vérité éternelle dans cet admirable abrégé de toute la loi. Que je vous suis redevable, o Seigneur! d'avoir tout ramassé en un; en sorte que sans avoir toujours à me fatigues dans une immense lecture, je tiens en sept ou huit mots toute la substance de la loi. Et lorsque pour donner à mon esprit un exercice convenable, je lirai avec affection et attention le reste de votre Ecriture : vous m'avez mis en main dans ces deux préceptes, le fil qui me conduira dans toutes les difficultés que je trouverai dans une lecture si profonde; ou plutôt la résolution et le dénouement de toutes les difficultés: puisque je suis assuré qu'en entendant ces deux préceptes, je n'ignore rien de ce qui m'est nécessaire. O Dieu! je vous loue : ô Jésus! soyez béni : ô Jésus! je vais m'appliquer à méditer cet admirable abrégé de la doctrine céleste. Je me veux parler à moi-même sans paroles, de ces paroles si pleines de lumières : c'est-à-dire, je veux tâcher de les pénétrer plutôt par l'assection que par

<sup>(1)</sup> Matth. xx11. 37, 38, 39,

le discours. J'en contemplerai la vérité, afin d'en sentir la force et de m'en remplir tout entier au dedans et au dehors. O Jésus! donnez-m'en la grâce: ô Jésus! répandez dans mon ame votre Saint-Esprit, qui est l'amour éternel et subsistant de votre Père et de vous: afin qu'il m'apprenne à vous aimer tous deux, et à aimer avec vous comme un seul et même Dieu, l'Esprit qui procède de l'un et de l'autre.

Et personne n'osoit plus l'interroger (1). Cette réflexion de saint Marc fait soupçonner que ceux qui
lui firent faire cette dernière demande, ou du moins
quelques-uns d'eux, ne le consultoient que pour le
tenter. Car s'ils eussent consulté, pour s'instruire
de bonne foi, un maître dont la doctrine étoit si
remplie de vérité et de grâce, il y avoit à l'interroger jusqu'à la fin. Mais comme ils l'interrogeoient
dans le dessein de le surprendre, et pour voir s'il
répondroit mal, ou s'il demeureroit court dans
quelque question, ils cessent de le consulter aussitôt
qu'ils sentent qu'ils n'ont aucun avantage à tirer
contre lui de ses réponses.

Apprenons de ceux qui consultent mal la vérité éternelle, comment il la faut consulter, c'est-à-dire, non pour la tenter, ou la contredire, ou même pour satisfaire une vaine curiosité: mais pour se nourrir de sa substance, y conformer tous nos sentimens, et vivre de la véritable vie, selon cette réponse du Sauveur: Faites ceci, et vous vivrez (2). Faites ceci: aimez Dieu de tout votre cœur, et votre prochain comme vous-même. Faites ceci: Ne vous

<sup>(1)</sup> Marc. XII. 34. — (2) Luc. X. 28.

contentez pas de discourir, et de faire une matière de spéculation de ce qui est la règle de votre pratique: Faites ceci, et vous vivrez: vous vivrez de la véritable vie: vous vivrez de la vie qui ne meurt jamais. Car les prophéties s'évanouissent dans le ciel: les énigmes se dissipent par la manifestation de la vérité: la foi se change en claire vue, et l'espérance en possession. Il n'y a que la charité qui consiste en ces deux préceptes; il n'y a, dis-je, que la charité qui ne finit pas et ne se perdra jamais, comme dit saint Paul (1). Commençons donc de bon cœur à entendre, et à pratiquer ce que nous pratiquerons éternellement. Amen. Amen.

#### XLIII. JOUR.

Réflexion sur le même commandement dans la Loi. Deut. vi. 4, 5, 10.

Dieu; le seul Seigneur: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et de toute ton ame, et de toute ta force (2): c'est ainsi que nous lisons dans la Loi. Et l'Evangile interprète: de toute ta pensée, de toute ta puissance (3). Il ne se faut pas tourmenter l'esprit à distinguer la vertu de chacune de ces paroles; ni à distinguer par exemple le cœur d'aveq l'ame, ni l'un ni l'autre d'avec l'esprit et l'intelli-

<sup>(1)</sup> II. Cor. xIII. 8, 12. — (2) Deut. VI. 4, 5. — (3) Matth. xXII. 37. Marc. XII. 30. Luc. x. 27.

gence, ni tout cela d'avec la force de l'ame, ni la force d'avec la puissance : encore que tout cela se trouve expliqué par des paroles expresses et distinguées. Mais il faut seulement entendre, que le langage humain étant trop foible pour expliquer l'obligation d'aimer Dieu, le Saint-Esprit a ramassé tout ce qu'il y a de plus fort, pour nous faire entendre qu'il ne reste plus rien à l'homme qu'il puisse se réserver pour lui-même; mais que tout ce qu'il a d'amour et de sorce pour aimer, se doit réunir en Dieu. Pesons donc toutes les paroles dans cet esprit, et par le cœur et l'affection, plutôt que par la méditation et par la pensée. Et lisons encore la suite de ce précepte divin dans le Deutéronome, d'où il est pris. Ecoute donc, Israël: Ecoute du cœur: impose silence à toute autre parole, et à toute autre pensée. Ecoute, en un mot, comme il faut écouter Dieu quand il parle; et encore quand il parle de la principale chose qu'il exige de l'homme. Ecoute, ô vrai Israël: ô chrétten, ô juste, ô fidèle! Le Seigneur ton Dieu est le seul Seigneur: il n'y a pas plusieurs dieux en Israël, comme dans les autres nations. Il n'y a pas aussi plusieurs objets entre lesquels on puisse partager son cœur : en un mot, il n'y a pas plusieurs personnes ni plusieurs choses à aimer. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, ce Dieu, ce Seigneur unique, de tout ton cœur, de toute ton ame, de toute ta force: uniquement, comme il est unique: parfaitement, comme il est parfait; en consacrant à ce premier être, principe et moteur de tout, ce qui est aussi le principe et le moteur en toi-même de toutes tes affections. Je le veux, Seigneur: et si je le veux, je le fais : car le vouloir, c'est le faire : le vouloir imparsaitement, c'est le saire imparsaitement; le vouloir parsaitement, c'est le vouloir dans la perfection que vous voulez. Rien n'est plus facile; rien n'est plus présent à la volonté que le vouloir : Ce précepte n'est pas au-dessus de moi, ni loin de moi: il ne faut point monter au ciel, ni passer les mers pour le trouver. Mais la parole est fort proche de toi, dit le Seigneur, dans ta bouche et dans ton cœur pour l'accomplir (1). Dans ta bouche, c'est encore trop loin; car pour cela il faut parler, et la bouche et le cœur sont deux : mais dans le cœur ; le cœur te suffit : rien n'est plus proche du cœur que le cœur même : et ce précepte d'aimer, qui est le précepte du cœur, est vraiment fort proche de nous, Si je veux donner l'aumône, et exercer les œuvres de miséricorde, il faut sortir. Si je veux me réconcilier avec mon frère, et réchausser en lui la charité éteinte, il faut le chercher. Si je veux chanter des psaumes, il faut du moins ouvrir la bouche. Mais pour aimer, que faut-il faire, sinon aimer? O Dieu! que ce précepte est près de moi! fais-le donc; accomplis-le dans ce moment, ô cœur humain! Il est vrai que pour l'accomplir j'ai besoin de vous, ô Dieu vivant, qui êtes le seul moteur des cœurs, qui seul y inspirez votre saint amour! Mais, ô Dieu! vous êtes présent, plus présent à moi-même que moimême. O Dieu! que ce précepte est encore proche de moi par cet endroit-là! Qu'attends-tu donc, ô mon ame? Mon ame, bénis le Seigneur: et que tout ce qui est en moi célèbre son saint nom (2)... O Sei-

<sup>(1)</sup> Deut. xxx. 11, 12, 13, 14.—(2) Ps. Cit. 1.

gneur, qui êtes ma force, je vous aimerai (1). Mais, ô Seigneur! pourquoi dire, je vous aimerai? Disons dès à présent, je vous aime. O que ce précepte est proche de moi! Mais, ô Dieu, qu'il est loin de moi d'une autre manière : et quelle est ma maladie! Mais nous n'en sommes pas encore là : nous avons à lire le précepte, ainsi qu'il est écrit dans la loi. Lisons, mais lisons du cœur, et non des yeux.

#### XLIV. JOUR.

Accomplissement du précepte de l'amour, en tout temps, en tout lieu. Ibid.

Tu aimeras donc le Seigneur ton Dieu de tout ton cœut, de toute ton ame, de toute ta force. Et parce que tu l'aimeras de cette sorte, les paroles qui te le commandent aujourd'hui, les préceptes que je te donne, seront dans ton cœur: car on veut toujours accomplir la volonté de celui qu'on aime. Et tu les raconteras à tes enfans; et tu y mettras ta pensée, assis dans ta maison, et marchant dans les chemins, te couçhant et te levant (2). car de quoi s'occupe-t-on durant tout le cours de sa vie, que de la volonté de celui qu'on aime, et du soin de lui plaire? Pèse donc toutes ces paroles, ô vrai Israël! Songe à plaire à Dieu, et à lui obéir, allant et venant, dans ton repos et dans ton travail, en t'endormant et en t'éveillant. Tu peux bien changer tes autres emplois : mais celui d'aimer Dieu

<sup>(1)</sup> Ps. XVII. 2. — (2) Deut. VI. 5, et suiv.

et de lui plaire, est le soin perpétuel de ta vie. Et comme on ne lui peut plaire qu'en obéissant à sa loi, et en accomplissant sa volonté, il faut être continuellement occupé de ce désir. Aies donc les commandemens de Dieu toujours présens nuit et jour. Tu les tiendras attachés à la main comme un mémorial éternel; et ils seront, et ils se mouveront continuellement devant tes yeux, et tu les écriras sur le seuil de ta porte, et à l'entrée de ta maison (1). Selon ce que dit le Sage: Mon Fils, garde mes commandemens, et cache-les en toi-même comme ton trésor: Mon Fils, observe-les, et tu vivras; garde ma loi comme la prunelle de ton œil, lie-la à tes doigts; qu'elle te guide dans tous tes ouvrages, et écris-la sur les tables de ton cœur (2)... Tiens mes commandemens continuellement liés à ton cœur: mets-les autour de ton col comme un collier; quand tu marcheras, qu'ils marchent avec toi; qu'ils te gardent quand tu dormiras; et aussitôt que tu seras éveillé, entretiens-toi avec cux : parce que le commandement est un flambeau, et la loi est une lumière, et la répréhension qu'elle nous fait de nos fautes, est la voie de la vie (3).

Voilà donc ce que produit l'amour de Dieu; un inviolable attachement à sa loi, une application à la garder, un soin de se la tenir toujours présente, de la lier à ses mains, et de ne cesser jamais de la lire, de l'avoir toujours devant les yeux. Qu'elle n'y soit pas comme une chose morte, mais comme un objet qui se présente, et se remue continuelle-

<sup>(1)</sup> Deut. VI. 7, 8, 9. -- (2) Prov. VII. 1, 2, 3. -- (3) Ibid. VI. 21, 22, 23.

ment devant nos yeux, pour exciter notre attention. Ecrivons-en les sentences à l'entrée de notre maison, afin qu'autant de fois que nous y entrons, le souvenir s'en réveille. Les Juiss le pratiquoient ainsi à la lettre, et ils écrivoient en esset des sentences choisies de la loi, non-seulement pour les mettre à l'entrée de leurs maisons, mais encore pour les rouler autour de leur tête, en sorte qu'en se mouyant continuellement devant leurs yeux, ils n'en perdissent jamais la mémoire. Mais toi, ô Juif spirituel! accomplis tout cela en esprit; aies les préceptes de Dieu toujours présens à ton esprit, pour les méditer et les accomplir dans tous tes ouvrages. Et tout cela, parce que tu aimeras le Seigneur ton Dieu; parce qu'on ne peut l'aimer sans lui obéir, ni lui obéir sans l'aimer. Ce que le Sauveur explique en disant: Si vous m'aimez; gardez mes commandemens; et réciproquement: Celui qui garde mes commandemens, est celui qui m'aime (1). Il ne sussit pas de garder l'extérieur de la loi: l'ame de la loi, c'est de la garder par amour : l'effet de l'amour est de garder la loi. N'aimons pas en paroles, ni de la langue, mais en œuvre et en vérité (2). De belles spéculations, de beaux discours, ce n'est pas là ce qui s'appelle aimer; il faut venir à la pratique. Des pratiques extérieures, ce n'est pas là ce qui s'appelle observer la loi : l'ame de la loi est d'aimer et de saire tout par amour; le reste n'est que l'écorce et l'extérieur de la bonne vie.

<sup>(1)</sup> Joan. XIV. 15, 21. — (2) I. Joan. III. 18.

## XLV. JOUR.

La loi inculque l'amour de Dieu avec une nouvelle force. Deut. x. 12, et suiv.

Continuons à considérer le commandement de l'amour de Dieu, comme il est écrit dans la loi (1). Et maintenant, Israël! qu'est-ce que te demande le Seigneur ton Dieu? si ce n'est que tu le craignes, et que tu marches dans ses voies, et que tu l'aimes, et que tu le serves de tout ton cœur et de toute ton / ame, et que tu gardes les commandemens du Seigneur, et ses cérémonies que je te commande aujourd'hui, afin que tout bien t'arrive et que tu sois heureux. Regarde; le ciel et les cieux des cieux, ce que le ciel a de plus haut et de plus impénétrable est au Seigneur ton Dieu, et la terré et tout ce qui y est contenu : et toutefois le Seigneur s'est attaché à tes pères, et les a aimés; et il a choisi leur postérité après eux, c'est-à-dire vous, parmi toutes les nations, comme vous le voyez aujourd'hui. Circoncisez donc votre cœur, et n'endurcissez point contre Dieu votre col inflexible et indomptable, pour secouer le joug de sa loi; parce que le Seigneur votre Dieu est le Dieu des dieux, et le Seigneur des seigneurs; le Dieu grand, puissant, terrible, qui n'a point d'égard aux personnes, ni ne reçoit les présens. Il fait justice au pupille et à la veuve; il aime l'étranger, et lui donne son

<sup>(1)</sup> Deut. x. 12, et seq.

vivre et son habillement partout où il va. Vous donc aimez aussi les étrangers, parce que vous avez été étrangers dans la terre d'Egypte. Vous craindrez le Seigneur votre Dieu, et vous ne servirez que lui seul; vous lui serez attaché, et vous jurerez en son nom, comme au seul nom qui est pour vous éternellement vénérable et saint. Il est votre gloire et votre Dieu, qui a fait les choses terribles et merveilleuses que vous avez vues. Vos pères sont entrés en Egypte au nombre de septante, et le Seigneur vous a multipliés comme les étoiles.

Dieu explique par ces paroles, non-seulement l'obligation, mais encore les motifs de l'aimer. Pesez ces paroles: Et toutefois le Seigneur s'est attaché et collé à vos pères, et il les a aimés. Rendez-lui donc amour pour amour, et attachez-vous à lui. Pesez ce mot.

Pesez ensuite, dans les versets 18 et suivans, les perfections de Dieu et ses bontés, que vous devez non-seulement aimer, mais encore imiter. Pesez encore la grâce de son élection: Il vous a choisis parmi toutes les nations, comme vous voyez. Qu'aviez - vous mérité de lui? Pesez enfin: Vous n'étes entrés que septante dans la terre d'Egypte. Il n'entra dans le cénacle environ que six - vingts hommes (1). Voyez comme Dieu les a multipliés, et comme l'Eglise s'est étendue par toute la terre, pour vous recueillir dans son sein, pendant que tant d'autres nations périssent dans leur ignorance. Mais le Seigneur votre Dieu ne vous a pas choisis

<sup>(1)</sup> Act. L 15.

pour votre mérite, ou parce que vous étiez le peuple le plus nombreux de toute la terre (1). Car vous étiez en si petit nombre, lorsqu'il vous a envoyé son Saint-Esprit; et vous êtes encore environnés de nations immenses qui ne connoissent point son nom: mais il vous a choisis, parce qu'il vous a aimés, et qu'il vouloit accomplir le serment qu'il avoit fait à vos pères (2), Abraham, Isaac et Jacob : en promettant que toutes les nations de la terre seroient bénites en eux et en leur semènce, en leurs fils, dans le Christ qui sortiroit d'eux : et afin que vous appreniez que le Seigneur votre Dieu, est le Dieu fort, et fidèle dans ses promesses, qui garde son alliance et sa miséricorde à ceux qui l'aiment et qui observent ses commandemens, jusqu'à mille générations (3).

Dieu est parfait, Dieu vous a choisis; il vous a choisis par pur amour, par pure bonté; il vous a comblés de biens. Pouvez-vous n'aimer pas celui qui vous aime avec cette immense tendresse à Venez au Sauveur, et à la grâce de la nouvelle alliance. O homme! ô peuple racheté! il ne faut plus être qu'amour.

## XLVI. JOUR.

Conclusion. Nécessaire d'aimer Dieu, et de garder ses préceptes. Deut. x1. 1, 7, 18, 19, 20.

Voyez ce que Dieu conclut de toutes ces choses: Aime donc le Seigneur ton Dieu, ô chrétien!

(1) Dent. VII. 7. - (2) Ibid. 8. - (3) Ibid. 9.

ô vrai Israël! et garde ses commandemens, ses cérémonies, ses jugemens, ses préceptes (1). Songez à toutes les choses qu'il a faites pour vous dans le désert, et combien ont été plus grandes celles qu'il a faites pour les chrétiens. Vos youx ont vu les œuvres de Dieu; les grandes œuvres qu'il a faites, les merveilles de Jésus-Christ et le grand ouvrage de la rédemption. Mettez donc mes paroles dans votre cœur ellans votre esprit, et attachez-les à vos mains : n'en quittez jamais la lecture : mettez - les entre vos yeux, et ne les perdez jamais de vue : enseignez à vos enfans à les méditer: et soyez-en occupés en marchant, en vous reposant, en vous couchant et en vous levant: écrivez-les sur les poteaux et aux portes de votre maison (2): que tous vos sens en soient remplis et occupés, et que par-là ils entrent dans le fond de votre cœur. Voilà les motifs, voilà la nature, voilà les effets et les fruits de l'amour de Diett. En considérant sa perfection, sa bonté, ses immenses et continuels bienfaits, il faut tellement s'occuper de lui, que nuit et jour rien ne nous revienne tant dans la pensée, que le soin de le contenter et de lui plaire.

<sup>(1)</sup> Deut. XI. 1. -- (2) Ibid. XI. 7, 18, 19, 20.

## XLVII. JOUR.

Second commandement semblable au premier: l'amour du prochain. Matth. xx11. 39.

REVENEZ à la lecture de l'Evangile, et appuyez sur cette parole : Et voici le second qui lui est semblable : Vous aimerez votre prochain comme vous-mêmes (1).

Quelle dignité de l'homme! L'obligation d'aimer son frère est semblable à celle d'aimer Dieu.

Ces deux préceptes vont presque d'égal à la tête de tous les commandemens, ou plutôt les renferment tous; mais le premier est le modèle de l'autre.

Comme l'homme est fait à la ressemblance de Dieu, ainsi le commandement d'aimer l'homme, est fait à la ressemblance du commandement d'aimer Dieu: Le second qui lui est semblable.

Il faut aimer l'homme, où Dieu a imprimé sa ressemblance, parce qu'on aime Dieu.

Parce qu'on aime Dieu, il faut aimer l'homme qui est son temple, où il habite.

Parce qu'on aime Dieu, il faut aimer l'homme qu'il a adopté pour fils, et à qui il se veut communiquer tout entier.

Avec quelle pureté, avec quelle sainteté, avec quelle perfection, avec quel désintéressement, fautil aimer l'homme, puisque l'amour qu'on a pour lui, est semblable à celui qu'on a pour Dieu!

<sup>(1)</sup> Matth. xx11. 39.

Loin de cet amour, la chair et le sang : loin de cet amour, l'esprit d'intérêt, et toute corruption.

Il faut aimer tous les hommes, parce que tous sont chers à Dieu: ils sont ses amis et ses enfans.

Comme vous-même: en leur souhaitant le même bien, la même félicité, le même Dieu qu'à soimême. Nulle envie, nulle inimitié ne doit troubler cette union, ni la joie qu'on doit avoir de tous les progrès de son frère.

Lorsque la possession ou la recherche de quelque bien particulier nous divise, comme celui d'une charge, d'une dignité, d'une terre; il se faut bien garder d'en aimer moins notre frère. Ce qu'il faut moins aimer, c'est le bien qui nous fait perdre notre frère, qui doit nous être cher comme nousmêmes à nous-mêmes.

Vous aimerez votre prochain comme vous-même. Il ne dit pas vous aimerez Dien comme vous-même; car il le faut aimer plus que soi-même, et ne s'aimer soi-même que pour Dieu.

Il ne dit pas aussi: Vous aimerez votre prochain de tout votre cœur, de toute votre pensée, de toute votre force: cela est réservé à Dieu. C'est un transport de l'ame qui sort d'elle-même toute entière pour s'unir à Dieu; qui est heureuse de ce que Dieu est, et de ce qu'il est heureux; qui ne s'aime que pour Dieu, comme elle n'aime son prochain que pour Dieu. C'est s'aimer véritablement, que d'aimer Dieu de cette sorte.

Aimez comme vous-même: c'est un amour de société et d'égalité: c'est ainsi qu'on aime son prochain. L'amour de Dieu est un amour de sujétion



et de dépendance; mais de dépendance douce, puisque c'est dépendre du bien, et s'unir à lui.

Il faut s'aimer soi-même pour Dieu, et non pas Dieu pour soi. S'il falloit pour plaire à Dieu, s'anéantir, et qu'on sût que ce sacrifice lui fût agréable, il faudroit le lui offrir sans hésiter.

L'amour est un consentement, et une union à ce qui est juste et à ce qui est le meilleur. Il est meilleur que Dieu soit, que nous.

Prenons-y garde. L'amour-propre est le vrai sond que laisse en nous le péché de notre origine : nous rapportons tout à nous, et Dieu même; au lieu de nous rapporter à Dieu, et de nous aimer pour Dieu.

Qui n'aime pas Dieu, n'aime que soi. Pour aimer son prochain comme soi-même, il faut être auparavant sorti de soi-même, et aimer Dieu plus que soi-même. L'amour une fois uni à cette source, se répand avec égalité sur le prochain. Nous l'aimons en société comme notre frère, et non pas par domination comme notre inférieur.

L'amitié est la perfection de la charité. C'est une liaison particulière, pour s'aider à jouir de Dieu. Toute autre amitié est vaine.

Autre est l'amitié de besoin, autre l'amitié de société : celle-là vient de l'intérêt, celle-ci de la charité.

Les hommes doivent s'aimer les uns les autres, comme les parties d'un même tout, et comme se-roient les membres de notre corps, si chacun avoit sa vie particulière. Ils s'aimeroient l'un l'autre en société, comme soi-même : les deux yeux et les

deux mains auroient toutesois une liaison particulière, à cause de la ressemblance. C'est le symbole de l'amitié chrétienne.

Oui, mon frère, que je jouisse de vous en notre Seigneur: Faites reposer mes entrailles en notre Seigneur, disoit saint Paul (1): C'est l'amitié chrétienne. Toute cette lettre à Philémon en est pleine.

Conclusion et abrégé. L'ordre est parfait, si on aime Dieu plus que soi-même: soi-même pour Dieu: le prochain non pour soi-même, mais comme soi-même pour l'amour de Dieu. O que cela est droit! que cela est pur! Toute vertu est là-dedans.

## XLVIII. JOUR.

Réflexions sur notre amour pour Dieu et pour le prochain. Ibid.

Faisons réflexion sur nous-mêmes. Est-ce aimer Dieu de tout son cœur, que de partager son cœur entre lui et la créature? Peut-on aimer deux choses souverainement? ou peut - on aimer de tout son cœur, si on n'aime qu'à demi? Ne faut-il pas aimer parfaitement, et du tout le tout parfait? Peut-on avoir deux maîtres, et servir Dieu et l'argent (2), ou quelque autre créature que ce soit, contre la parole expresse du Fils de Dieu?

Si j'aime Dieu de toute ma pensée, et de toute mon intelligence; d'où vient que j'y pense si peu? Peut-on ne pas penser à ce qu'on aime? ce qu'on

<sup>(1)</sup> Philem. 20. — (2) Matth. VI. 24.

aime ne revient - il pas naturellement et continuellement à l'esprit? Faut-il se tourmenter pour
a'en souvenir? mais du moins peut - il échapper,
quand on se met exprès en sa présence, et pour
avoir avec lui une douce communication? O mon
Dieu! comment donc suis - je si distrait dans la
prière? D'où vient que j'y ai si peu de goût? que
mon cœur m'échappe, et que j'ai tant de peine à le
retrouver, afin de dire avec David: O mon Dieu!
votre serviteur a trouvé son cœur pour vous faire
cette prière? O mon Dieu! si je ne puis penser à
vous, comment est-oe que je vous aime de toute ma
pensée?

Mais comment est-ce que je vous aime de toute ma force et de toute ma puissance, pendant que je me trouve si foible et si languissant, si lâche, si découragé dans ce que je fais pour vous! Pourquoi aije si peu de soin de vous plaire? A votre seul nom tous mes sens devroient se réveiller, et toutes les forces de l'ame et du corps se réunir pour faire votre ouvrage : et si je ne le fais pas, comment est-ce que je vous aime de toute ma force?

O Seigneur! si je vous aimois de toute ma force, par la force de cet amour j'aimerois mon prochain comme moi-même. Mais je suis si insensible à ses maux, pendant que je suis si sensible au moindre des miens. Je suis si froid à le plaindre, si lent à le secourir, si foible à le consoler; en un mot, si indifférent dans ses biens et dans ses maux. Où est cette ardeur et cette tendresse d'un saint Paul? Pleurer avec ceux qui pleurent, se réjouir avec

ceux qui se réjouissent (1), être foible avec les foibles (2), souffrir comme dans le feu, et être brûlé, lorsque quelqu'un est scandalisé (3). O mon Dieu! si rien de cela n'est dans mon cœur, ni je n'aime mon prochain comme moi-même, ni je ne vous aime de toute ma force et de tout mon cœur.

Encore, si en connoissant mes foiblesses et mes distractions, mes langueurs, mon indifférence, mon insensibilité et mes froideurs, je pouvois verser à vos pieds un torrent de larmes : je commencerois à aimer, en déplorant la privation et la perte de l'amour. Mais, ô Dieu! tout est foible en moi, et même la douleur de n'aimer pas.

Est-ce donc que je ne veux pas aimer? ou est-ce que je ne le puis pas, et que je n'en ai pas la force? En esset, n'aime pas qui veut, et on n'aime pas ce qu'on veut; et il faut être attiré. Mais, ô Dieu! si je ne pouvois pas aimer, vous ne me diriez pas: Aime: si je n'avois point de force pour aimer, vous ne me diriez pas, Aime de toute ta force. Mais, ò Dieu! si je le pouvois, et si j'en avois la force, ne le ferois-je pas, maintenant, qu'étant devant vous, ou je le veux, ou je tâche de le vouloir sincèrement? Est-ce que je veux, et ne veux pas tout à la fois? Est-ce qu'aimer est autre chose qu'un bon vouloir? O mon Dieu! expliquez-moi ma maladie, et le besoin que j'ai de vous, pour me servir de mes sorces, pour vouloir ce que je veux, ou pour commencer à le vouloir.

Il est vrai, comme je l'ai dit: n'aime pas qui

<sup>(1)</sup> Rom. XII. 15. — (2) I. Cor. IX. 22. — (3) II. Cor. XI. 29.

veut; et on n'aime pas ce qu'on veut ni autant qu'on veut: il faut être attiré; et surtout on n'aime pas Dieu, que Dieu n'attire. Personne ne vient à moi que mon Père ne le tire.... Quand je serai élevé de terre, je tirerai tout à moi (1). Et de là vient que l'Epouse disoit: Tirez-moi et nous courrons (2). Et pour dire, Tirez-moi, de tout son cœur, et comme il faut; il faut déjà commencer d'être tiré. O Seigneur! tirez-moi donc: commencez, et faites-moi suivre: commencez; et je trouverai mon cœur et mes forces, pour tout employer à vous aimer.

#### XLIX. JOUR.

Suite des mêmes réflexions. Lumière et délectation: attraits de l'amour de Dieu. Ibid.

Relis, mon ame, ce doux commandement d'aimer: c'est commencer à aimer, que d'aimer à le relire, et à peser toutes les paroles qu'il contient. O Dien, j'ai connu, et j'ai senti que pour vous aimer, il faut être tiré et attiré. Mais comment m'attirezvous? est-ce seulement en me manifestant vos beautés? c'est-à-dire, en me montrant tout le bien, comme vous disiez à Moïse: Je te montrerai tout le bien (3), en me montrant moi-même à toi. Hâtezvous donc, ô Seigneur! montrez-moi en vous toute vérité, toute perfection et tout bien, afin que je coure à vous, ravi par l'odeur de vos parfums, par la douceur de vos attraits.

<sup>(1)</sup> Joan. VI. 44. XII. 32. — (2) Cant. I. 3. — (3) Exod. XXXIII. 19.

Mais, ô Seigneur! est-ce assez que vous éclairiez mon intelligence? Ne suis-je qu'un ignorant, qu'il faut instruire? Ma volonté n'est-elle pas aussi malade par un secret et invincible attachement au bien sensible, que mon entendement est malade par une ignorance profonde de vos vérités? Entrez donc au dedans de moi, ô Seigneur! Saisissez-vous du secret et profond ressort, d'où partent mes résolutions et mes volontés. Remuez, excitez, animez tout; et du dedans de mon cœur, de cette intime partie de moi-même, si je puis parler de cette sorte; qui ébranle tout le reste, inspirez-moi cette chaste et puissante délectation, qui fait l'amour, ou qui l'est. Répandez la charité dans le fond de mon cœur, comme un baume et comme une huile céleste. Que de là elle aille, elle pénètre, et qu'elle remplisse tout au dedans et au dehors. Alors je vous aimerai; et je serai vraiment fort, pour vous aimer de toute ma force.

Recommençons la lecture du divin précepte; ou plutôt lisons-le intérieurement dans ces tables intérieures, dans ces tables de notre cœur, où vous avez commencé à en écrire toutes les paroles. Vous dites: Aimez. Je veux aimer. Vous dites: De tout votre cœur. C'est de tout mon cœur. Vous dites: De toute votre pensée. Venez, toutes mes pensées, tous mes sentimens, tous mes mouvemens, tous mes désirs: venez, réunissez-vous pour aimer Dieu. Yous dites: De toutes vos forces, c'est-à-dire, de toutes ces forces que vous excitez, et que vous m'inspirez vous-même. O Seigneur! je vous suis, je cours de toute ma force, pour m'unir à vous.

Mais, ô Seigneur! vous fuyez: plus j'approche, plus je vous vois loin : vous êtes près, et vous êtes loin : vous êtes en moi, plus que moi-même. Vous n'y êtes pas seulement comme vous êtes dans, toutes les choses animées et inanimées : vous êtes en moi comme la lumière et la vérité qui m'éclaire, et comme le chaste attrait, où mon cœur se prend. O Dieu! vous êtes donc bien proche: mais, ô Seigneur! vos lumières vous rendent inaccessible. O vérité! vous croissez à mesure que je vous approche, et sans cesse vous vous retirez à ma foible intelligence. Il faut que je m'aille perdre dans cette nue où vous vous cachez; dans ce point obscur que je vois de loin, d'où vous vous faites sentir. Dieu si connu et si inconnu, je veux vous aimer audelà de mes connoissances, comme un être incompréhensible, que l'on ne connoît qu'en s'élevant audessus de toutes ses connoissances, sans jamais pouvoir s'élever assez, ni comprendre, ni connoître assez combien vous êtes incompréhensible. O Seigneur! je m'unis à vous, à vos lumières, à votre amour: vous êtes seul digne de vous connoître et de vous aimer. Je m'unis autant que je puis à vos lumières et à vos attraits incompréhensibles; et dans ce silence intime de mon ame, je consens à toutes les louanges que vous vous donnez. O Seigneur! le silence est votre louange! David le chantoit ainsi dans un de ses psaumes: Le silence est votre louange (1). Il faut se taire, il faut se perdre, il faut s'abîmer, et

<sup>(1)</sup> Dans le Psaume LXIV, où il est porté, selon la Vulgate, TE DECET HYMNUS: La louange vous appartient; l'original porte: Tibi-silentium laus: Le silence est votre louange.

reconnoître qu'on ne peut rien dire de digne de vous, ni vous aimer comme il faut. C'est ainsi qu'il faut aimer le Seigneur son Dieu, non-seulement de toutes ses forces, mais encore, s'il se pouvoit, de toutes les forces de Dieu.

## L. JOUR.

Suite des mêmes réflexions. L'amour doit toujours croître. Ibid.

Quand j'aimerai de toute ma force, ce ne sera plus cette vie; la charité sera consommée; la cupidité sera éteinte; la sensualité et l'amour-propre seront arrachés. Mais tant que nous sommes en cette vie, ce poids qui nous entraîne au mal, subsiste toujours. La loi de Dieu nous délecte dans l'homme intérieur: mais il y a la loi des membres...

Et je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas.... Malheureux homme que je suis! qui me délivrera de ce corps de mort(1)? afin que j'aime Dieu de toutes mes forces, et que la loi de l'esprit ne trouve plus en moi de résistance.

En attendant, ô mon Dieu! la charité doit croître toujours, et la cupidité toujours décroître. La force augmente en aimant : l'exercice de l'amour épure le cœur, en lui apprenant à aimer de plus en plus. Dieu est en nous quand nous aimons; et c'est lui qui du dedans de nos cœurs, y répand et y inspire l'amour. On mérite par l'amour de posséder Dieu

<sup>(1)</sup> Rom. VII. 19, 22, 23, 24.

davantage; et en le possédant davantage, d'aimer davantage. Je n'aime donc pas de toute la force que je puis exercer en cette vie, si je n'aime mieux demain qu'aujourd'hui, et si le jour d'après je n'augmente mon amour, jusqu'à ce que j'arrive à la vie, où le précepte de la charité s'accomplira parfaitement. On ne peut s'y préparer qu'en cette vie : mais on ne peut l'accomplir parfaitement que dans l'autre. Ce qu'il y a à faire en cette vie, c'est d'aimer toujours de plus en plus, et en aimant, d'acquérir de nouvelles forces pour aimer. Excitons-nous nuit et jour à cette pratique. Faites cela, et vous vivrez, dit le Sauveur (1).

#### LI. JOUR.

# Pratique de la charité dans l'Oraison dominicale.

Notre Père (2). Si nous sommes des enfans et non des esclaves, servons par inclination, et non par crainte; par volonté, et non par menace. Enfans d'adoption, aimons celui qui nous a choisis, pour nous unir à son Fils unique.

Qui êtes dans les cieux: qui vous y manisestez à vos élus; qui nous avez donné le ciel pour notre héritage, notre patrimoine, notre ville, notre patrie, notre maison. Habitons-y donc en esprit: tournons là toutes nos pensées; sursum corda: le cœur en haut. Purisions notre cœur, asin de voir Dieu. Unissons-nous par la soi à ceux qui le voient

<sup>(1)</sup> Luc. x. 28. — (2) Matth. VI. 9. Luc. XI. 2.

déjà face à face; aux anges et aux ames saintes. Cherchons partout notre Père, car il est partout; mais cherchons - le principalement dans le ciel, parce qu'il y est dans sa gloire. Aimons sa gloire, aimons son saint nom, aimons son règne et sa volonté; c'est ce que la suite nous explique.

Votre nom soit sanctifié. Quel nom, si ce n'est le nom de Père que nous venons de lui donner? Sanctifions ce nom; ne portons pas indignement le nom de fils; ne dégénérons pas d'un tel Père et d'une telle naissance. Quel nom encore? le nom de bon, en mettant en lui notre consiance; le nom de juste, en observant ses justices, c'est-à-dire ses commandemens; le nom de puissant, en ne craignant rien sous ses ailes; le nom de saint, en le glorifiant comme le Saint d'Israël, en lui disant continuellement : Saint, Saint, Saint : le ciel et la terre sont remplis de votre gloire (1); en nous sanctifiant nous-mêmes pour l'amour de lui et pour l'imiter, conformément à cette parole : Soyez saint, comme je suis saint (2); enfin, le nom de Dieu, de Créateur et de Seigneur, en lui obéissant par un chaste et invariable amour, en traitant avec révérence les choses saintes, en honorant par notre vie le nom de chrétien, en vivant de manière sous ses yeux au dedans et au dehors, qu'il soit glorifié en nous.

Si on parle, que ce soit des discours de Dieu; si on exerce quelque ministère dans l'Eglise, qu'on le fasse comme par la vertu que Dieu donne, afin qu'il soit glorisié en toutes choses par Jésus-Christ

<sup>(1)</sup> Is. vi. 3. Apoc. iv. 8. — (2) Levit. xi. 44. I. Pet. 1. 26.

notre Seigneur, lui à qui appartient la gloire et l'empire, aux siècles des siècles, Amen (1).

Sanctisser le nom de Dieu en cette sorte, c'est l'aimer parsaitement, et tout saire pour lui et sa propre persection.

Que votre règne arrive. Ce règne dont il est écrit: Tout genou fléchira devant moi, et toute langue confessera le nom de Dieu (2)... lorsque la plénitude des nations sera entrée, et que tout Israël sera sauvé (3). O Seigneur! que ce règne arrive, et que vous soyez glorissé par toute la terre.

Que votre règne arrive: ce règne que nous attendons, lorsque vous viendrez juger les vivans et les morts, et que vous manifesterez votre puissance. Jour terrible et plein de menaces, mais néanmoins désirable à vos saints, à qui le Sauveur a dit: Quand ces choses commenceront à se faire, regardez et levez la tête, parce que votre rédemption approche (4). Quelle conscience faut-il avoir, combien pure, combien innocente, pour désirer ce jour! Lavez-vous, purifiez-vous (5), soyez nets. C'est d'une telle netteté que sortent la consiance et l'amour.

Que votre règne arrive. Il arrive ce règne parfait pour chacun de nous, lorsque notre ame, réunie à son principe, attend en son temps le corps qui lui avoit été donné; asin que l'homme entier soit soumis au règne de Dieu, et s'en ressente.

Je désire d'être séparé de mon corps, pour être avec Jésus-Christ (6).

Je ne désire pas d'être dépouillé, mais d'être

<sup>(1)</sup> I. Pet. 1v. 11. — (2) Is. XLV. 24. — (3) Rom. XIV. 11. XI. 25, 26. — (4) Luc. XXI. 28. — (5) Is. 1. 16. — (6) Philip. 1. 23.

revêtu par - dessus; afin que ce qu'il y a de mortel en moi soit englouti par la vie (1).

Je désire m'éloigner du corps et d'être présent au Seigneur (2).

Alors le Seigneur régnera : il n'y aura plus de mauvais désirs à combattre; non - seulement le péché ne régnera plus, mais il ne sera plus. Commençons à le détruire : Qu'il ne règne plus du moins dans nos corps mortels (3) : alors nous désirerons le règne parfait de Dieu en nous.

Le dernier fruit d'une bonne conscience, et de l'union de l'ame avec Dieu, est de ne pouvoir plus souffrir ce corps qui nous en sépare, et de désirer le sommeil des justes. Un secret dégoût de la vie, la séquestration de l'ame par la contemplation et le désir des choses célestes, l'actuelle séparation devient alors notre plus cher objet. O Dien! que ce règne arrive! Quand serai-je dans votre royaume? Mon ame désire, mon ame languit, mon ame tombe dans la désaillance, en soupirant après vos éternels tabernacles, après cette cité permanente. Tont passe, tout s'en va : quand verrai-je celui qui ne passe pas? Quand serai-je sixé en lui, en sorte que je ne puisse plus le perdre? O que je puisse bientôt arriver à ce royaume? En attendant, régnez en moi, régnez sur tous mes désirs, régnez-y seul. On ne peut servir deux mattres (4), ni avoir deux rois, deux objets dominans dans son cœur. Les servir, c'est les aimer; c'est le Fils de Dieu, la vérité même, qui l'explique ainsi: Nul ne peut servir deux mat-

<sup>(1)</sup> II. Cor. v. 4. — (2) Ibid. 6. — (3) Rom. v1. 12. — (4) Matth. v1. 24.

tres: car, ajoute-t-il, ou l'homme haîra l'un et aimera l'autre: ainsi servir, c'est aimer: servir sans partage, aimer sans partage: ou il supportera l'un et méprisera l'autre. Il n'y a point de milieu, aimer ou haïr, supporter ou mépriser. Régnez donc seul.

Que votre volonté soit faite. C'est l'amour pur; car qu'est-ce qu'aimer, si ce n'est avoir en tout et partout la même volonté, jusqu'à l'entière extirpation du moindre désir contraire; et un total assujettissement de son cœur? Que votre volonté soit faite: qu'elle soit faite partout, et par tous; que j'aime; que tout le monde aime : car l'effet de cet amour est de vouloir que tous les autres y soient entraînés. Que votre volonté soit faite: que toute justice, que toute raison, que toute vérité soit accomplie : car c'est là votre volonté. Qu'elle soit faite dans la terre comme dans le ciel; par les hommes, comme elle l'est par les anges, ces bienheureux esprits, qui vous aiment parce qu'ils vous voient. Qu'elle soit donc faite par amour, par un amour pur, par un amour constant et invariable. Elle ne se fera jamais de cette sorte que dans le ciel; ni nous n'aurons autre part que dans le ciel l'accomplissement parfait de ce précepte: Tu aimeras; ni nous n'aurons jamais autre part l'accomplissement parfait de cette demande : Votre volonté soit faite.

Vous arrivez donc par cette demande à la perfection et au dernier effet de l'amour divin. Absorbé dans ce saint et pur amour, vous commencez à penser à la vie mortelle; non pas comme à un objet désirable, mais comme à une charge nécessaire. Donnez-nous notre pain. Donnez-nous de quoi

sustenter cette vie dont vous nous avez chargés, pour accomplir le temps de notre servitude et de notre pénitence; afin que ce temps étant accompli, nous venions à la liberté parsaite. Donnez-nous donc ce pain que nous devons manger dans notre sueur: c'est notre servitude, c'est notre supplice. Chacun doit travailler à sa manière pour gagner son pain. Que celui qui ne travaille pas, ne mange pas, disoit saint Paul (1). Travaillons donc pour avoir ce pain: Dieu ne nous le donne pas moins, parce que lui seul bénit notre travail. Donnez-lenous donc: Donnez-le-nous à chaque jour. Sentons à ce mot notre perpétuelle et irrémédiable indigence. Donnez-le-nous: nous ne le voulons que de vous, et par les voies que vous prescrivez. Don-. nez-nous le pain : sous ce nom nous entendons toutes les choses que vous nous avez rendues nécessaires. Donnez-nous les nécessités; ne nous donnez pas les délices. Nous demandons ce à quoi vous nous avez assujettis, parce que c'est vous qui nous avez imposé cette servitude. Donnez-le-nous aujourd'hui ce pain nécessaire chaque jour : il ne sera pas moins nécessaire demain qu'aujourd'hui; mais je dois être content, pourvu que je l'aie aujourd'hui. Si vous me donnez davantage, à la bonne heure: mais je suis content d'aujourd'hui. A chaque jour suffit son mal; ne vous laissez pas troubler ni inquiéter pour le lendemain (2).

Donnez-nous le pain de vie : donnez-nous l'eucharistie. Donnez à notre ame sa nourriture; nourrissez-la de la vérité et de votre volonté sainte. Car

<sup>(1)</sup> II. Thess. 111. 10. — (2) Matth. VI. 34.

notre nourriture, comme celle de notre Sauveur, est de l'aecomplir (1). Nourrissez-nous donc de ce pain qui n'est pas moins nécessaire à l'ame que l'autre l'est au corps; que nous n'avons pas moins besoin de recevoir journellement de votre main. Donnez-le-nous aujourd'hui; donnez-le-nous dans ce jour qui ne finit point. Que je commence aujour-d'hui ce jour bienheureux! que je commence à vivre pour l'éternité!

Il falloit joindre à ces exercices de l'amour, celui de l'amour pénitent. Et le voici : Pardonnez-nous. Que je puisse, comme la pécheresse, entendre de la bouche du Sauveur cette douce et consolante parole : Plusieurs péchés lui sont remis, parce qu'elle a beaucoup aimé : celui à qui on remet plus, aime plus : celui à qui on remet moins, aime moins (2). C'est la vérité éternelle qui l'a ainsi prononcé. Pardonnez-moi donc; et faites que je vous aime autant que j'ai besoin de votre pardon.

Songeons aux larmes de cette sainte pénitente; songeons à ces baisers qu'elle ne cessoit de donner aux pieds de Jésus. Le Publicain n'osoit lever les yeux au ciel : celle-ci n'ose pas même tenir la tête levée. Prosternée de tout son corps aux pieds du Sauveur, elle ne met point de fin à ses regrets, parce qu'elle n'en mettoit point à son amour. Disons dans le même esprit et avec les mêmes sanglots : Pardonnez-nous.

Comme nous pardonnons. Asin que rien ne manque, voici encore la charité fraternelle. Rien n'em-

<sup>(1)</sup> Joan. iv. 34. — (2) Luc. VII. 43, 47.

pêche notre union avec nos frères, si les offenses mêmes ne l'empêchent pas. Nous les pardonnons, ô Seigneur! comme nous voulons obtenir notre pardon, avec la même sincérité. Nous ne réservons rien, comme nous ne voulons pas que vous réserviez rien à notre égard. Nous lui rendrons notre amour, comme nous voulons que vous nous rendiez le vôtre.

Et ne nous induisez pas en tentation. On nous a donné le remède aux péchés passés, en voici un pour l'avenir. O Seigneur! ne nous livrez pas entre les mains du tentateur. O Seigneur! vous pourries avec justice lui permettre tout sur nous, par une juste punition de nos péchés: ne le faites pas, nous vous en prions, à cause de votre bonté.

Il ne suffit pas de dire: que nous ne succombions pas à la tentation. Prions que nous n'y soyons jamais induits. Car notre foiblesse est si grande, que si nous étions tentés, nous succomberions; ou du moins si nous n'étions pas tout-à-fait vaincus, nous recevrions quelque blessure. C'est pourquoi le même Sauveur qui a dit: Veillez et priez, de peur que vous n'entriez en tentation (1), nous fait demander ici, non pas seulement que nous n'y succombions point; mais que nous n'y soyons point induits, que nous n'y entrions point.

Que nous sommes aveugles! hélas! si pendant que nous demandons à Dien qu'il ne nous induise pas en tentation, nous nous y jetons nous-mêmes: si nous nous jetons dans ces occasions, où notre chute a toujours été trop certaine! Fuyons, fuyons; et nous pourrons faire sincèrement cette demande.

<sup>(1)</sup> Matth. XXVI. 41.

Délivrez-nous du mal : C'est notre parsaite délivrance que nous demandons. Délivrez - nous du péché, de ses causes, de ses effets, de ses peines. Ainsi, libres de tout mal, nous serons des ensans parfaits, et nous pourrons dire véritablement et parfaitement : Notre Père. En attendant cette parsaite délivrance, qui n'est autre chose que le salut éternel, délivrez-nous du péché; qu'il ne règne point en nous. Délivrez-nous des mauvais désirs; que nous cessions de les combattre et de les vaincre. Délivrez - nous des peines du péché, de la mort, des maladies, des autres peines. Délivrez-nous de la crainte et de la servitude où elles nous jettent. Délivrez-nous de leur malignité; et faites qu'elles nous tournent à remède. Délivrez-nous des maux de cette vie, ou donnez-nous la grace qu'ils nous servent à l'autre, où nous serons parfaitement libres. Hâtez-vous de nous délivrer : nous soupirons après cette bienheureuse délivrance. L'amour divin est notre liberté: c'est lui qui nous délivre de l'amour du monde. Régnez donc, ô amour divin! je vous livre mon cœur : Délivrez - nous de tout mal.

Ainsi dans toutes ces demandes, on ne demande et on n'exerce que l'amour divin. Mais remarquons bien qu'on ne l'exerce que comme une chose qu'on demande à Dieu. Car, que lui demandons-nous, lorsque nous disons: Que votre nom soit sanctifié; que votre règne arrive; que votre volonté soit faite; délivrez-nous du mal: que lui demandons-nous, sinon dans un amour chaste, le saint et parfait usage de notre volonté? Et cela même doit encore

redoubler notre amour, puisque notre amour étant un don de Dieu, il nous oblige toujours à une nouvelle reconnoissance; ce qui ensin le doit multiplier jusqu'à l'insini.

Certainement c'est un don de Dieu, que d'aimer Dieu: Celui qui nous a aimés, lorsque nous ne songions pas à l'aimer, nous a donné la grâce de l'aimer, dit saint Augustin. Aimons-le donc de tout notre cœur, sans fin et sans cesse.

On se tourmente à demander, quand est-ce qu'il faut exercer l'acte d'amour: la réponse est claire. Il faut l'exercer autant qu'on peut: autrement on n'aime pas de tout son cœur. Quand l'amour est sincère, et dans le cœur, il s'exerce assez par luimême, et il ne lui faut point d'autre loi que luimême pour son exercice. Il faut l'exercer toutes les fois qu'on dit le *Pater*; puisque si on l'entend, et qu'on le dise en esprit, on ne le peut dire sans aimer.

Rien ne manque dans cette divine oraison: l'amour de Dieu et celui du prochain, où réside l'accomplissement de la loi, y sont accomplis dans leur perfection.

On demandera, pourquoi Jésus-Christ ne nous y fait pas parler de lui-même, ni prier en son nom, comme il l'ordonne si souvent ailleurs. Mais pouvoit-on plus prier par lui, et en son nom, que de dire la prière qu'il nous dicte par sa parole, et qu'il nous inspire par son esprit?

Pouvons-nous seulement nommer notre Père, sans songer au Fils unique, à qui nous sommes unis par cette nouvelle qualité?

Je m'en vais, dit-il, à mon Père, et à votre

Père (1). Il n'est pas fils comme nous, c'est pourquoi il use de cette distinction : à mon Père, et à votre Père. C'est le premier qui a droit de dire, Mon Père, parce qu'il est le sils par nature : c'est en lui et par lui que nous l'avons, parce que nous sommes faits en lui enfans d'adoption. C'étoit donc aussi à lui à nous apprendre, comme il fait dans cette admirable oraison, à appeler Dieu notre Père. C'est en envoyant en nous l'esprit de son Fils, que Dien même nous fait dire: Abba: Père (2). C'est donc en toutes façons, et au dedans et au dehors, qu'il nous forme à parler à Dieu comme ses enfans. Aimons le Père en Jésus-Christ son Fils unique, par leur esprit qui est en nous. Aimons aussi tous ceux qui sont appelés à la même grâce, et qui peuvent dire comme nous dans le même esprit : Notre Père. Ainsi toute la Trinité sera adorée et aimée; la fraternité chrétienne sera exercée: et en disant de bon cœur dans le Saint-Esprit ce seul mot, Notre Père, nous accomplirons toute justice.

## LIL. JOUR.

Jésus-Christ, Médiateur: Dieu: Roi: Pontife.

Matth. xx11. 41, 44.

Quoique ce qui étoit dû à Jésus-Christ sût compris dans le précepte de l'amour de Dieu, puisqu'il est un même Dieu avec son Père et le Saint-Esprit : néanmoins il nous falloit encore expliquer ce qui étoit dû à Jésus-Christ, en tant que Christ, média-

<sup>(1)</sup> Joan. XX. 17. — (2) Rom. VIII. 15. Gal. IV. 6.

teur et lien de l'amour de Dieu envers nous, et de nous envers Dieu; et c'est ce qu'il fait encore avant que de mourir, de la manière la plus authentique qu'on pût souhaiter; puisque c'est en nous expliquant la plus célèbre prophétie du règne du Christ, publiée par la bouche de David qui en devoit être le père.

Puisqu'une des qualités par laquelle le Christ devoit être le plus connu, étoit celle de fils de David, il étoit beau que ce fût David qui nous apprit à le connoître.

Qu'il est beau que le Christ ait été vu de ses pères! d'Abraham, qui a vu son jour, et qui s'en est réjoui(1): de David, qui, ravi de ses grandeurs, quoiqu'il dût être son fils, l'avoit appelé son Seigneur (2).

Comme en Abraham étoient données les promesses de la multiplication des fidèles de Jésus-Christ: en David étoient données celles de son empire éternel. Puisque Dieu lui avoit promis en David, un trône qui dureroit plus que le soleil et la lune (3): il étoit beau que David, à qui ce trône étoit promis en figure de Jésus-Christ, fût le premier à reconnoître son empire, en l'appelant son Seigneur. Le Seigneur a dit à mon Seigneur (4). Comme s'il eût dit: En apparence c'est à moi à qui Dieu promet un empire qui n'aura point de fin: mais en vérité, c'est à vous, ô mon Fils, qui êtes aussi mon Seigneur, qu'il est donné; et je viens en esprit le premier de tous vos sujets, vous rendre

<sup>(1)</sup> Joan. VIII. 56. — (2) Ps. CIX. I. — (3) Ps. LXXXVIII. 38. — (4) Ps. CIX. I.

hommage dans votre trône, à la droite de votre Père, comme à mon souverain Seigneur. C'est pourquoi il ne dit pas en général: Le Seigneur a dit au Seigneur; mais, à mon Seigneur.

S'il est le fils de David, comment l'appelle-t-il son Seigneur (1)? Il vouloit par-là leur faire lever les yeux à une plus haute naissance de Jésus-Christ, selon laquelle il n'est pas Fils de David, mais Fils unique de Dieu : et ils n'avoient qu'à continuer le psaume, pour trouver cette naissance éternelle, puisque Dieu même parle ainsi dans la suite : Je vous ai engendré de mon sein devant l'aurore, dans les splendeurs des saints (2).

Devant l'aurore : devant que cette lumière qui se couche, et qui se lève tous les jours, eût commencé à paroître, il y avoit une lumière éternelle qui fait la félicité des saints : c'est dans cette lumière éternelle que je vous ai engendré.

Je vous adore, ô Jésus, mon Seigneur! dans cette immense et éternelle lumière. Je vous adore comme la lumière qui illumine tout homme venant au monde (3): Dieu de Dieu: lumière de lumière; vrai Dieu de vrai Dieu.

Quelle joie de voir Jésus-Christ nous expliquant lui-même les prophéties qui le regardent; et nous apprenant par - là, comme il faut entendre toutes les autres!

Tout ce que nous devons à Jésus-Christ nous est montré dans ce Psaume. Nous le voyons premièrement comme Dieu; et nous disons: C'est ici notre Dieu, et il n'y en a point d'autre. Car s'il

<sup>(1)</sup> Matth. xx11. 44. — (2) Ps. cix. 3. — (3) Joan. 1. 9.

est engendré, il est Fils: s'il est Fils, il est de même nature que son Père; s'il est de même nature que son Père, il est Dieu, et un seul Dieu avec son Père: car rien n'est plus de la nature de Dieu que son unité.

Il est roi. Je le vois en esprit assis dans un trône. Où est ce trône? A la droite de Dieu: le pouvoit-on placer en plus haut lieu? Tout relève de ce trône: tout ce qui relève de Dieu et de l'empire du ciel, y est soumis: voilà son empire.

Mais cet empire est sacré; c'est un sacerdoce, et un sacerdoce établi avec serment; ce qui n'avoit jamais été. Dieu voulant par une déclaration plus particulière de sa volonté, nous marquer la singularité de ce sacerdoce : Dieu jure, et il ne s'en repentira jamais. Il n'y aura point de changement à cette promesse : le sacerdoce de Jésus - Christ est éternel: Vous êtes pontife à jamais selon l'ordre de Melchisédech (1). Vous n'avez ni commencement ni sin: ce n'est point un sacerdoce qui vienne de vos ancêtres, ni qui doive passer à vos descendans. Votre sacerdoce ne passe point en d'autres mains: il y aura sous vous des sacrificateurs et des prêtres; mais qui seront vos vicaires, et non point. vos successeurs. Vous célébrez pour nous un office et une sête éternellement, à la droite de votre Père. Vous lui montrez sans cesse les cicatrices des plaies qui l'appaisent, et nous sauvent. Vous lui offrez nos prières; vous intercédez pour nos fautes; vous nous bénissez, vous nous consacrez. Du plus haut des cieux vous baptisez vos enfans; vous changez

<sup>(1)</sup> Ps. cix. 4. Heb. v. 6. vn. 17.

des dons terrestres en votre corps et en votre sang; vons remettez les péchés; vous envoyez votre Saint-Esprit; vous consacrez vos ministres; vous faites tont ce qu'ils font en votre nom. Quand nous naissons, vous nous lavez d'une eau céleste; quand nous mourons, vous nous soutenez par une onction confortative: nos maux deviennent des remèdes, et notre mort un passage à la véritable vie. O Dieu! ô Roi! ô Pontife! je m'unis à vous en toutes ces augustes qualités; je me soumets à votre divinité, à votre empire, à votre sacerdoce, que j'honorerai humblement et avec foi, dans la personne de ceux par qui il vous plaît de l'exercer sur la terre.

Tous vos ennemis, ô mon Roi! doivent être l'escabeau de vos pieds(1). Ils seront réduits; ils seront vaincus; ils seront forcés à baiser vos pas, et la poussière où vous aurez marché. Qu'attendonsnous? Mettons-nous volontairement sous les pieds de ce roi vainqueur, de peur qu'on ne nous y mette par force; de peur qu'il ne dise du haut de son trône: Pour ceux qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, qu'on les fasse mourir à mes yeux(2); devant ma vérité; devant ma justice éternelle. Car ce sera leur juste supplice, que la justice et la vérité les condamneront à jamais: et ce sera la mort éternelle.

Asseyez-vous en attendant dans votre trône, ô roi de gloire! jusqu'à ce que le temps vienne de mettre tous vos ennemis à vos pieds (3); c'est-à-dire, demeurez dans le ciel, jusqu'à ce que vous en veniez

<sup>(1)</sup> Ps. CIX. 1. I. Cor. xv. 25. Heb. 1. 13. X. 13. — (2) Luc. XIX. 27. — (3) Ps. CIX, 1. I. Cor. xv. 25.

découvrir au peuple leur hypocrisie, pour deux raisons. La première, afin que le peuple fût prémuni contre leurs artifices; puisque ce devoit être là le plus grand obstacle à leur foi. La seconde, pour l'instruction des maîtres et des docteurs de l'Eglise; afin qu'lls évitassent soigneusement cette hypocrisie pharisaïque, qui avoit fait une si grande opposition à l'Evangile, et avoit mis à la fin le Fils de Dieu sur la croix. Le Sauveur ne devoit pas sortir de ce monde, sans y laisser une instruction si essentielle.

Alors donc, après avoir confondu tous les docteurs de la loi et les pharisiens, Jésus s'adressa aux troupes que ces hypocrites séduisoient, asin de les détromper; et à ses disciples, de peur qu'ils n'en suivissent un jour les mauvais exemples; et leur parla en cette sorte: Les docteurs de la loi et les pharisiens sont assis sur la chaire de Moïse (1): et le reste; où il fait trois choses; 1. il établit leur autorité: 2. il en déclare l'abus: 3. il en prédit le châtiment.

Arrêtons-nous ici, et préparons-nous seulement à bien profiter du discours de notre Seigneur, en sorte que nous soyons véritablement purgés du pharisaïsme; conformément à cette parole du Sauveur: Donnez-vous de garde du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie (2). Hélas! hélas! qu'il n'est que trop passé de ce levain jusqu'à nous! Nous l'allons voir.

Jésus-Christ parle aux troupes et à ses disciples, au peuple et aux docteurs. Que chacun soit atten-

<sup>(1)</sup> Matth. xx111. 2, 3. — (2) Matth. xv1. 6. Luc. x11. 1.

tif, et prenne ce qui lui convient dans cette instruction.

La première chose qui est à observer dans le sermon de notre Seigneur, c'est qu'ayant à découvrir les abus et les corruptions qui étoient en vogue dans la synagogue et dans ses docteurs, il commence par établir l'autorité de leur ministère, de la manière du monde la plus forte. Car autrement, en reprenant les abus, on en introduiroit un plus grand que tous les autres; qui seroit de se retirer de la société, et de mépriser le ministère qui est de Dieu, à cause des vices de ceux qui l'exercent. Le docteur du genre humain ne vouloit pas sortir du monde sans établir ce fondement, qui est le remède à tous les schismes futurs: et on ne peut pas l'établir avec plus de force.

Les docteurs de la loi et les pharisiens sont assis sur la chaire de Moïse (1). Assis pour enseigner : ils en ont l'autorité. Sur la chaire de Moïse. Il n'y avoit rien de plus grand pour l'ancien peuple, que d'être assis sur la chaire du législateur; de celui que Dieu avoit établi alors, pour être le médiateur entre lui et son peuple, comme l'appelle saint Paul (2). C'est sur cette chaire que sont assis les docteurs de la loi et les pharisiens : ils représentent ces soixante-dix sénateurs qui partagèrent l'esprit de Moïse, pour juger le peuple.

Après avoir établi leur autorité sur celle de Moïse, il conclut: Gardez donc, et faites tout ce qu'ils vous diront (3). Il attribue clairement à la synagogue une vérité infaillible; en sorte qu'il falloit tenir pour

<sup>(1)</sup> Matth. xx111. 2. — (2) Gal. 111. 19. — (3) Matth. xx111. 3.

certain tout ce qui avoit passé en dogme constant de la synagogue. Car il ne donne à personne le droit de juger au - dessus d'elle; et le partage du peuple est l'obéissance: Gardez et faites.

Songeons donc à l'autorité que doivent avoir les docteurs de l'Eglise chrétienne; puisqu'ils sont assis, non pas sur la chaire de Moïse, mais sur celle de Jésus-Christ, et des apôtres (1); et qu'ils y sont établis avec une promesse bien plus authentique, que les docteurs de la synagogue, puisque la synagogue devoit passer, et n'avoit que des promesses temporelles: au lieu qu'il a été dit à l'Eglise: Je suis avec vous jusqu'à la fin des siècles (2).

Gardez donc, et faites ce qu'ils vous diront. Mais parce que l'assistance qui leur est promise pour bien enseigner en corps, n'empêche pas la corruption qui peut être dans les mœurs des particuliers, et même la plupart : il ajoute : Mais ne faites pas selon leurs œuvres: car ils disent et ne font pas (3). Prenez donc bien garde à vos docteurs. Ils n'oscront vous décider que ce qui a passé en dogme certain de la synagogue; et s'ils ne le font, ils seront redressés par l'autorité de la chaire, par toute l'unité de la synagogue. Mais la discipline pourra être si corrompue, qu'on ne réprimera pas les mauvaises mœurs; l'avarice, l'hypocrisie, les conduites particulières de ceux qui chercheront leur intérêt, sous couleur de religion. Ainsi, en faisant ce qu'ils disent, ne saites pas ce qu'ils sont : Et prenez garde, comme disoit saint Augustin, qu'en cueillant la bonne doctrine comme une fleur parmi les épines, vous ne

<sup>(1)</sup> Ephes. 11, 20. — (2) Metth. XXVIII. 20. — (3) Ibid. XXIII. 3.

vous laissiez écorcher la main par le mauvais exemple (1).

Voilà l'abrégé de l'instruction du Sauveur. Il s'expliquera davantage dans la suite. Arrêtons-nous ici, et considérons la merveilleuse conduite de Dieu, qui gouvernera tellement le corps des docteurs, qu'ils soutiendront les saintes maximes plus qu'ils ne les pratiqueront; et qu'ils ne passeront pas leur corruption en dogme: le dogme ayant par luimême une racine si forte, qu'il se soutient comme de soi.

Jésus-Christ nous prémunit donc contre les scandales qui ne seront jamais plus grands, que lorsqu'on les verra dans les docteurs et dans les pasteurs. Et îl veut que nous apprenions à honorer le ministère, même dans des mains indignes : parce que l'indignité des ministres est de leur fait particulier; et le ministère est de Dieu.

# LIV. JOUR.

L'autorité de la synagogue reconnue et recommandée par Jésus-Christ dans le temps même qu'elle conjure contre lui. Ibid.

It y a ici quelque chose d'étonnant: car Jésus-Christ savoit bien que la synagogue l'alloit condamner dans trois jours, lorsque le conseil assemblé chez le souverain Pontise, décideroit: Il est cou-

<sup>(1)</sup> Serm. ALVI. in Ezech. n. 22. et Sorm. CXXXVII. de verb. Ev. Joan. n. 13.

pable de mort, parce qu'il s'étoit dit le Christ et le Fils de Dieu (1). Et la confession de la vérité lui fut imputée à blasphême. Et cependant il établit son autorité avec les paroles les plus fortes qu'on pouvoit imaginer : tant il est, en tout et partout, juste et véritable.

Mais ne sembleroit-il pas ici qu'il parleroit contre lui-même, et qu'il induiroit le peuple à erreur? Faites ce qu'ils vous disent. Rejetez donc le Christ car ils vous le diront bientôt.

Bien plus: Ils avoient déjà conspiré entre eux, que si quelqu'un confessoit qu'il fût le Christ, il fût excommunié, et chassé de la synagogue (2). Le sanguinaire conseil avoit déjà été tenu, et il y avoit été décidé, qu'il falloit que Jésus mourût. Et il semble que la synagogue étoit déjà réprouvée. Comment donc en parler encore d'une manière si authentique, et lui donner l'autorité de la vraie Eglise? O Seigneur! pourquoi parlez-vous en cette sorte? Que ne déclarez-vous plutôt à toute la synagogue, qu'elle étoit réprouvée? Frappons, cherchons, demandons.

# LV. JOUR.

L'autorité de la synagogue cesse à la destruction du temple, et du peuple de Dieu. Immobilité de l'Eglise chrétienne.

En cherchant donc soigneusement dans l'Ecriture, je trouve que la synagogue ne devoit être (1) Mauh. xxvi. 65, 66. — (2) Joan. 1x. 22.

absolument

absolument réprouvée, qu'après qu'elle auroit actuellement fait mourir Jésus-Christ. Bien plus, Dieu la vouloit encore attendre, jusqu'à ce qu'elle ent méprisé le grand signe qu'il lui devoit envoyer, pour reconnoître le Christ, qui étoit celui de sa résurrection. Cette race infidèle cherche un signe, et il ne lui en sera point donné d'autre, que le signe de Jonas le prophèse, et le reste (1).

Ce n'étoit pas assez que le Christ sût ressuscité; il falloit que sa résurrection sût publiée, et que la pénitence eût été prêchée en son nom, en commençant par Jérusalem; ce qui ne se commença qu'à la Pentecôte.

Ce n'étoit pas encore assez: car les apôtres ne se séparent pas encore de la communion du reste du peuple; et quoiqu'ils fissent déjà un corps à part avec leurs disciples, ils alloient au temple comme les autres, et ils étoient reçus à y rendre le même culte. Car encore qu'ils s'assemblassent dans la galerie de Salomon, et que personne n'osât se joindré à eux; néanmoirs le peuple les glorifioit (2), et on pe les avoit pas publiquement excommuniés.

On peut donc voir maintenant que ce qui est dit en saint Jean: qu'ils avoient conspiré entre eux, de chasser de la synagogue ceux qui reconnostroiens Jesus pour Christ (3): était plutôt une conspiration secrète, qu'un décret public. Il en était de même du dessein de le saire mourir. Et en esset, tant s'en saut que les apôtres sussent excommuniés et exclus du temple, Jésus-Christ lui-même y prêchoit, y or-

<sup>(1)</sup> Matth. x11. 39, 40. — (2) Act. v. 12, 13, etc.—(3) Joan. 1x. 22. Bossuer. 1x.

donnoit, y étoit reçu, consulté, écouté de tout le monde. Et tout ce qu'on sit après contre les apôtres par voie de sait, ne saisoit pas qu'ils sussent privés du culte public, ni qu'eux-mêmes s'en séparassent, comme on vient de voir. C'étoit un temps d'attente, où plusieurs gens de bien, qui pouvoient n'avoir pas vu les miracles de Jésus-Christ, demeuroient comme en suspens. On venoit cependant de toutes les villes à Jérusalem, pour y apporter les malades aux apôtres: on les exposoit à l'ombre de saint Pierre (1); et la synagogue, quoique déjà sur le penchant de sa ruine, n'avoit pas encore pris absolument son parti.

C'est une chose admirable, comme Dieu la supportoit en patience, et combien de formalités et de dénonciations, pour ainsi dire, il pratiqua, avant que de répudier entièrement cette Epouse infidèle. Il semble que lorsqu'elle en vint à répandre le sang de saint Etienne, elle eût rompu tout-à-fait avec Dieu, et Dieu avec elle. Mais non; car l'infidélité de la ville de Jérusalem n'empêchoit pas que les Juiss de la dispersion n'écoutassent encore les apôtres. Ils entroient dans les synagogues où on leur offroit la parole, comme on faisoit à des frères et à de vrais Juiss. On écoutoit paisiblement ce qu'ils disoient de Jésus, et on les invitoit à en parler encore une autre sois dans l'assemblée suivante. Et le samedi étant venu, toute la ville accourut pour entendre la parole de Dieu de leur bouche. Alors les Juifs s'émurent, et contraignirent les apôtres à leur déclarer qu'ils alloient porter aux gentils la parole qu'ils

<sup>(1)</sup> Act. v. 15, 16.

refusoient de recevoir: ce qui étoit une espèce de rupture, puisque les apôtres s'en allèrent, secouant contre eux la poussière de leurs pieds. Voilà ce qui arriva à Antioche de Pisidie (1).

Mais la rupture n'étoit pas encore universelle; car ils continuoient à entrer dans les autres synagogues à leur ordinaire, et on leur y offroit encore la parole (2). Ils alloient aussi comme les autres à la prière commune dans l'oratoire destiné à cet usage (3). Saint Paul parla paisiblement dans la synagogue à Thessalonique, durant trois samedis consécutifs (4). Il étoit écouté; et parloit aussi à Corinthe tous les samedis (5), prêchant toujours le Seigneur Jésus dans ses discours; et ne s'en retiroit que lorsqu'il voyoit leurs blasphêmes manisestes, leur dénonçant toujours qu'ils alloient aux gentils, qui étoit comme le signal de la rupture : saint Paul demeurant pourtant toujours auprès de la synagogue, sans doute pour la fréquenter à son ordinaire, autant qu'on l'y recevroit (6).

Ce qui se passa à Ephèse sent un peu plus la rupture: car saint Paul y ayant prêché trois mois durant dans la synagogue avec une pleine liberté; le blasphême de quelques-uns qui entraînèrent les autres, fit qu'il sépara ses disciples, et continua ses discours dans l'école d'un certain, nommé Tyran (7). Mais ce n'étoit rien moins encore qu'une rupture absolue avec la synagogue, puisqu'après tout cela le même saint Paul étant arrivé à Jérusalem, par le conseil de saint Jacques et de tous les prêtres, se

<sup>(1)</sup> Act. XIII. 5, et suiv. — (2) Act. XIII. 15. — (3) Act. XVI. 13, 16. — (4) Act. XVII. 2. — (5) Act. XVIII. 4. — (6) Ibid. 7. — (7) Act. XIX. 8, 9.

joignit à quatre sidèles qui avoient sait un vœu, et se sanctisant avec eux, entra dans le temple, où ils offrirent leurs oblations, et accomplirent leur vœu, en témoignage de leur communion avec le service du Temple, et le peuple qui le fréquentoit (1), qui par conséquent n'étoit pas encore manisestement réprouvé. Et pour pousser tout d'un coup la chose jusqu'à la fin des Actes, les Juiss que saint l'aul trouva à Rome, lui déclarèrent que les frères de Judée contens alors de l'avoir chassé du pays, ne leur avoient rien écrit, ni rien fait dire contre lui. Ce qui sit qu'ils l'écoutèrent encore un jour entier, depuis le matin jusqu'au soir (2).

Pendant ce temps-là, les gentils venoient en foule à l'Eglise, qui se formoit tous les jours de plus en plus. La persécution s'éleva de tous côtés à l'instigation des Juiss qui alloient partout pour animer les gentils, jusqu'à ce qu'ils excitèrent Néron à cette première et grande persecution, où les deux apôtres saint Pierre et saint Paul moururent. Ce fut là comme le terme fatal marqué à la synagogue : car elle avoit pris alors universellement parti contre les sidèles. Les apôtres en allant au supplice, leur dénoncèrent le châtiment qui leur alloit arriver. Dieu sembloit les avoir attendus jusque-là en pationce, et leur avoir donné tout ce temps-là pour saire pénitence du déicide commis en la personne da Fils de Dieu. Mais enfin, n'ayant écouté ni lui, ni ceux qu'il leur envoyoit pour les obliger à se repentir, il lança le dernier coup, où l'on sait que la cité sainte fut mise en seu avec son temple, avec

<sup>(1)</sup> Acl xx1. 23, et suiv. — (2) Acl xxv111. 21, 23.

toutes les marques de la dernière extermination que Daniel avoit prédite. Ce fut alors que le peuple juif cessa absolument d'être peuple, conformément à ce qu'avoit dit le même prophète: Et il ne seus plus le peuple de Dieu(1).

On voit donc l'état de l'Eglise dans cet intervalle. L'Eglise chrétienne commençoit par la prédication de la vérité, que Jésus-Christ et ses apôtres établirent par tant de miracles, et surtout par celui de la résurrection de Jésus-Christ, qui étoit, qu'il le falloit reconneître pour le vrai Christ. Alors cependant la synagogue n'étoit pas encore entièrement répudiée, ni n'avoit pas tout-à-fait perdu le titre d'église, puisque les apôtres communiquoient eucore avec elle, à son temple et à gon service. C'étoit comme un temps d'attente, durant lequel se faisoit la publication de l'Evangile. Il y en avoit alors, qui peut-être n'ayant pas vu par qux-mêmes les miracles de Jésus-Christ et de ses apôtres, et me sachant encore que penser, voyant aussi qu'il se remnoit dans le monde quelque dose d'extraondinaire, demeuroient comme en suspens, attendant du temps de dernier éclaircissement, et disant comme Gamaliel: Si ce conseil n'est pas de Dieu, il se dissipera de lui-même; s'il est de Diou, vous ne pourrez pas le dissiper (2). Ceux qui demeuroient dans cette attente, dociles à recevoir la vérité quand elle seroit entièrement notifiée, pouvoient encore être sauvés, comme leurs prédécesseurs, en la foi du Christ à venir; parce qu'encore qu'il fût arrivé, la promulgation de sa venue n'avoit pas encore été `

<sup>(1)</sup> Dan. 1x. 26. — (2) Act. v. 38, 39.

faite jusqu'au point que Dieu avoit marqué, et après laquelle il ne vouloit plus tolérer ceux qui n'ajouteroient pas une foi entière à l'Evangile. En attendant l'Eglise judaïque demeuroit encore en état. Le Fils de Dieu lui donnoit toujours la même autorité qu'elle avoit, pour soutenir et instruire les ensans de Dieu; ne lui dérogeant la créance, que dans le point que Dieu avoit révélé par tant de miracles. Car la croyance qu'il donnoit par ces miraçles à l'Eglise chrétienne, ne dérogeoit qu'à cet égare à la foi de l'Eglise judaïque. L'Eglise chrétienne naissoit encore, et se formoit dans le sein de l'église judaïque, et n'étoit pas encore entièrement enfantée, ni séparée de ce sein maternel. C'étoit comme deux parties de la même Eglise, dont l'une plus éclairée répandoit peu à peu la lumière sur l'autre. Ceux qui résistoient ouvertement et opiniâtrément à la lumière, périssoient dans leur infidélité; ceux qui demeurojent comme en suspens, en attendant le plein jour, disposés à le recevoir aussitôt qu'il leur apparoîtroit, se sauvoient à la faveur de la foi au Christ futur, à la manière qu'on a vue; la synagogue leur servoit encore de mère, et tenoit encore la chaire de Moise jusqu'à un certain point. Qu'on demandât : Quel Dieu faut-il croire? Les docteurs de la loi vous répondoient : Celui d'Abraham, qui a fait le ciel et la terre. Que faut-il faire pour son culte, et qu'en ordonne Moise? Telle et telle chose. Faut-il attendre un Christ? Sans doute. Où dojt-il naître? En Bethléem (1), tout d'une voix. De qui doit-il être fils? De David, sans hé-

<sup>(1)</sup> Matth. n. 5.

siter (1). Mais ce Christ, est-ce Jésus? Dieu le déclaroit ouvertement; et on n'avoit pas besoin à cet égard de l'autorité de la synagogue : car il s'élevoit une autorité au-dessus de la sienne, qu'il n'y avoit pas moyen de méconnoître absolument. Ceux qui attendoient néanmoins ce que le temps devoit faire, pour la déclarer davantage, et qui se gardoient en attendant, à l'exemple d'un Gamaliel, de participer aux complots des Juiss contre Jésus - Christ et ses apôtres, saisoient ce que disoit le Sauveur : Faites ce qu'ils disent; suivez ce qui a passé en dogme constant: mais ne faites pas ce qu'ils font. Ne sacrifiez pas le juste à la passion et à l'intérêt de vos docteurs corrompus. L'autorité naissante de l'Eglise chrétienne suffit pour vous en empêcher. La synagogue elle - même n'a pas encore pris parti en corps, puisqu'elle écoute tous les jours les apôtres de Jésus-Christ, et demeure comme en attente: Dieu le permettant ainsi, pour ne laisser pas tomber tout-à-coup dans la synagogue le titre d'Eglise, et pour donner le loisir à l'Eglise chrétienne de se former peu à peu. La synagogue s'aveugle à mesure que la lumière croît : les enfans de Dieu se séparent. La lumière est-elle venue à son plein, par la destruction du saint lieu, par l'extermination de l'ancien peuple, et l'entrée des gentils en soule, avec un maniseste accomplissement des anciens oracles: la synagogue a perdu toute son autorité, et n'est plus qu'un peuple manisestement réprouvé. C'est ce qui devoit arriver selon les conseils de Dieu, dans cet entre - temps qui se devoit écouler entre

<sup>(1)</sup> Matth. xx11. 41,

la naissance de Jésus-Christ et la réprobation déclarée du peuple juif de la les peuple juif de la les peuples juif de les peuples juif

Mais dette diminution et cette déchéaute d'autorité ne doit jamais arriver à l'Eglise chrétienne. On dit donc absolument à ses enfans: Vos pasteurs et vos docteurs sont assis, non plus sur la chaire de Moïse, qui devoit tomber; mais sur la chaire de Jésus-Christ, qui est immobile. Faites donc en tout et partout ce qu'ils vous enseignent. Mais prenez garde seulement, s'ils sont mauvais, de séparer les exemples des particuliers, des préceptes et enseignemens sontenus sur leur ministère.

Admirons donc cette autorité de l'Eglise chrétienne, qui est en vérité le seul soutien des infirmes et des forts. Et admirons aussi comment Dieu a ôté l'autorité. à l'Eglise judarque, plutôt par les choses mêmes, et par la destruction du temple et du peuple, que par aucun décret passé en dogme qui lui ait fait perdre créance.

# LVI. JOUR.

Caractère des docteurs juifs, sévères, orgueilleux, et hypocrites. Matth. xxxx. 4, 5, 6, 7.

Its lient des fardeaux. Le premier abus; c'est que pour paroître pieux, ils sont les sévères. Ils lient des fardeaux pesans: ils tiennent les ames captives: car voyez jusqu'à quel point: des fardeaux insupportables; sur les épaules (1): bien liés,

<sup>(1)</sup> Matth. xx111. 4.

en sorte qu'ils ne puissent s'en désaire : et tout cela pour les tenir dans leur dépendance, sous prétexte d'exactitude.

C'est aussi un effet de la superstition. La véritable piété étant sondée sur la constance en Dien, dilate le cœur : mais la superstition qui sa vout sonder sur elle - même, met une chose sur une autre, et se charge de sardeaux insupportables.

Mais voici le comble du mal. Ces saux docteurs, quand ils vous out hien chargés, ne neus sident pas du hout du doigt; impitoyables en toutes manières, et parce qu'ils vous chargent, et parce qu'ils ne songent pas à vous soulager. Voilà leur premier caractère, rigoureux par ostentation, et en même temps durs et impitoyables.

Ils tiennent sapaires des feremolettes chargées de péchés (1), sous prétente de leur donner des remèdes à leurs péchés, et en esset pour les tenir dans leur dépendance, sous le beau nom de direction.

Mais vous, û véritables directeurs! si vous êtes obligés d'ordonner des choses fortes, soyez ancore plus soigneme à soulager ceux à qui vous les imposez. Loin de vouloir vous attacher les sures insumes, rendez - les libres; et entant que vous pompres, mettez - les en état d'avoir moins besoin de vous, et d'aller comme toutes seules par les principes de conduite que vous leur donnez.

Ils font tout pour être vus des hommes (2). Voilà la source de tout le mal. La véritable piété ne songe qu'à contenter Dieu. Ceux - ci n'ont que des yues

<sup>(1)</sup> II. Tim. 111. 6. — (2) Matth. xx111. 5.

humaines; et ils sont sévères, asin qu'on les loue: ils veulent conduire, ils veulent diriger, pour se donner un grand crédit; asin qu'on voie qu'ils peuvent beaucoup, qu'ils sont de grands directeurs, et qu'ils ont beaucoup de gens de grande considération à leurs pieds.

Ils aiment les premières places:(1). Les voilà peints: non que tous ils aient tous ces défauts; les uns ne se soucient pas tant des premières places; mais ils voudront qu'on les craigne, qu'on les visite, qu'on leur fasse de grandes révérences; sensibles au dernier point, si on leur manque en la moindre chose. Les malheureux, ils ont reçu leur récompense.

Mais ce qu'ils veulent sur toutes choses, c'est qu'on les appelle Rabbi (2), et qu'on les tienne pour maîtres, qu'on révère leurs décisions comme des oracles, et que tout le monde aille à eux comme à la règle.

Que ceux qui sont en place, où ces devoirs leur sont rendus naturellement, craignent de s'y plaire. La tentation est délicate : car on passe souvent de la fermeté qu'on doit avoir pour maintenir l'autorité légitime, à une jalousie de grandeur toute humaine et toute mondaine. Le remède est dans les paroles suivantes.

<sup>(1)</sup> Matth. xx111. 6. — (2) Ibid. 7.

#### LVII. JOUR.

Jésus-Christ seul Père, seul maître. Matth. xxIII. 8, 9, 10, 11.

Mous n'avez qu'un seul maître (1). Ecoutez le maître intérieur: ne faites rien qu'en le consultant: faites tout sous ses yeux. Songez ce que vous feriez si vous aviez à chaque moment à lui rendre compte. Vous prendriez son esprit, comme vos subalternes prennent le vôtre: vous craindriez de vous rien attribuer au-delà des bornes, pour n'être point repris d'un tel supérieur. Or encore que vous n'ayez point à lui rendre compte en présence, à chaque moment; il viendra un jour que tout se verra ensemble: et en attendant on observe tout; et celui à qui vous aurez à rendre compte, viendra lorsque vous y penserez le moins (2), pour voir si vous n'avez point insolemment abusé du pouvoir qu'il vous a laissé en son absence.

Vous êtes tous frères (3). Songez-y bien: vous qui êtes supérieur, vous êtes frère. S'il faut donc prendre l'autorité sur votre frère, que ce soit pour l'amour de lui, et non pour l'amour de vous; pour son bien, et non pour vous contenter d'un vain honneur.

Il n'y a qu'un Père: il n'y a qu'un maître (4). Si on vous appelle Père, parce que vous en saites la sonction, elle est déléguée, elle est empruntée. Re-

<sup>(1)</sup> Matth. xx111. 8. — (2) Ibid. xx1v. 45, 50. — (3) Ibid. xx111. 8. — (4) Ibid. 9, 10.

venez au fond: vous vous trouverez frère et disciple. Ayez-en donc l'humilité: apprenez d'un moment à l'autre ce que vous avez à enseigner. Ainsi vous serez un père, vous serez un maître: car saint Paul a bien dit qu'il étoit père, et qu'il engendroit des enfans (1); mais la semence de Dieu, c'est sa parole. Recevez donc continuellement de Dieu. Prêchez-vous? Ecoutez au dedans le Maître céleste, et ne prêchez que ce qu'il vous dicte. Conduisez-vous, conseillez-vous? consolez-vous? Si vous parlez, que ce soient des discours de Dieu (2)... Si vous servez quelqu'un en le conduisant, que ce soit par la vertu que Dieu vous fournit (3) sans cesse.

Un seul maître: une seule lumière qui éclaire tout homme venant au monde (4), qui a parlé au dehors, et parle encore tous les jours dans son Evangile: mais qui parle toujours au dedans, dès qu'on lui prête l'oreille. Dans quel silence faut-il être, pour ne perdre pas la moindre de ses paroles?

Le plus grand d'entre vous, c'est votre serviteur (5). Il ne dit pas qu'il n'y ait pas d'ordre dans son Eglise, et que personne n'y soit élevé en autorité au-dessus des autres: mais il avertit que l'autorité est une servitude. Je me suis fait serviteur de tous, diseit saint Paul: tout à tous, asin de les sauver tous (6). L'exercice de l'autorité ecclésiastique est une perpétuelle abnégation de soi-même.

<sup>(1)</sup> I. Cor. 1V. 14, 15. — (2) Gal. IV. 19. — (3) I. Pet. IV. 11.—
(4) Joan. 1. 9. — (5) Matth. XXIII. 11. — (6) I. Cor. 1X. 19, 22.

#### LVIII. JOUR.

Les Væ, ou les malheurs prononcés contre les faux docteurs. Matth. xx111. 13, 15, 16.

Ecoutons bien, ces Væ: Malheur à vous (i). Dès qu'on se fait maître pour soi-même, et pour être honoré, malheur à vous. C'est une malédiction sortie de la bouche de Jésus-Christ: c'est une sentence prononcée, qui sera suivie d'une autre: Allez, maudits.

Comment est-ce que les docteurs ferment le ciel? En débitant de fausses maximes, et mettant l'erreur en dogme.

Ils ne vouloient point croire en Jésus-Christ, et empêchoient le peuple d'y croire. C'étoit véritablement sermer la porte du ciel, paisque Jésus-Christ est cette porte.

Un autre moyen de la fermer, c'est de la faire trop large, pendant que Jésus-Christ la fait étroite. Car dès-là, ce n'est plus la porte que Jésus-Christ a ouverte : c'en est une autre que vous ouvrez de vous-même : et parce qu'elle est plus aisée, vous faites abandonner l'autre qui est la véritable.

Mais ce ne sont pas seulement les docteurs trop relachés qui serment la porte : Jésus-Christ attaque encore plus, dans tout ce sermon, ceux qui augmentent les difficultés, et les sardeaux. Leur dureté rend la piété sèche et odieuse, et par-là elle serme le ciel.

<sup>(1)</sup> Matth. xx111. 13.

Ces faux docteurs gâtent tout. Il n'y a rien de meilleur que l'oraison: ils la gâtent; parce que pour dévorer la substance des veuves, ils font semblant de prier Dieu long-temps pour elles, ou de leur vouloir apprendre à prier long-temps. Mais leur jugement sera d'autant plus grand, que la chose dont ils abusent, est plus excellente.

Les maisons des veuves, foibles par leur sexe, maîtresses de leur conduite, et n'ayant plus de mari qui sauroit bien écarter le directeur intéressé: voilà un vrai butin pour l'hypocrisie.

La plus parfaite action d'un docteur, c'est de faire un prosélyte (1), de convertir les insidèles. Plus ils étoient éloignés, plus il y a de mérite à les ramener. Ils gâtent cela : ils le font doublement damner. Car ils l'attirent, et puis ils l'abandonnent : ils le gagnent et puis ils le scandalisent : et ne lui font que trop sentir qu'ils n'ont travaillé à le convertir, que pour s'en faire une matière d'un vain triomphe. Ces malheureux prosélytes serrebutent de la piété, et peut-être de la foi : et ils se damnent doublement; parce qu'ils deviennent déserteurs de la religion, et que sachant la volonté du maître, ils sont beaucoup plus punis. Il valoit mieux les laisser dans leur ignorance, que de manquer à ce qu'il leur faut, pour profiter de la doctrine de la soi. Ne croyez donc pas avoir tout fait, quand vous les avez convertis; c'est ici le commencement de vos soins. Autrement vous ne serez, comme vous appellent les hérétiques par mépris, qu'un malheureux convertisseur.

<sup>(1)</sup> Matth. xx111. 15.

Ne dites pas d'un pécheur : Il a commencé : il a fait sa confession générale; qu'il aille maintenant tout seul. Vous ne songez pas que le grand coup est de persévérer. Prenez garde que vous ne vouliez que la gloire de convertir, et non pas le soin de conserver.

Le faux zèle est bien marqué dans ces paroles: Vous courez la mer et la terre, pour faire un seul prosélyte (1). Qu'il est zélé! Tant de peine pour un seul homme! faux zèle, puisqu'il ne sert qu'à la vanité: il se repaît de la gloire d'avoir fait un prosélyte. Plus la chose est sainte, plus il est détestable de la gâter. J'ai fait cette religieuse, j'ai attiré cet homme à l'ordre: achevez donc; cultivez cette jeune plante; ne la déracinez pas par les scandales que vous lui donnez; qu'elle ne trouve pas la mort, où elle a cherché la vie: en un mot, ne la damnez pas davantage par le mauvais exemple. Le mauvais exemple du monde lui auroit été moins nuisible: le mauvais exemple des serviteurs et des servantes de Dieu, la perd sans ressource.

Dieu dissipe les os de ceux qui plaisent aux hommes: ils sont remplis de confusion, parce que le Seigneur les méprise (2), comme des hommes vains, qui présèrent l'apparence au solide et au vrai.

<sup>(1)</sup> Matth. xxIII. 15. - (2) Ps. 111. 6.

#### LIX. JOUR.

Docteurs juifs, conducteurs aveugles et insensés. Ibid. 16, et suiv.

Jusqu'ici il ne les a appelés qu'hypocrites: parce qu'ils mettoient la piété dans l'extérieur seulement. Voici une autre qualité qu'il leur donne: conducteurs aveugles: Et encore: insensés et aveugles (1).

Marquez la liaison de ces deux paroles: conducteurs, et aveugles: guides aveugles, et insensés: Hélas! en quels abîmes tomberez-vous, et ferez-vous tomber les autres? Car tous deux tombent dans l'abîme, et l'aveugle qui mène, et celui qui suit.

L'aveuglement qu'il reprend ici est, lorsque l'intérêt fait oublier les maximes les plus claires et les plus certaines.

Il est bien manifeste, que le temple et l'autel qui sanctifient les présens (2), sont de plus grande dignité que le don qu'on met dessus pour les sanctifier. Et cependant ces guides aveugles étoient assez insensés pour dire que le serment qu'on faisoit par le don, et par l'or qu'on avoit consacré dans le temple et sur l'autel, étoit plus inviolable que ce-lui qu'on faisoit par le temple et par l'autel même. Pourquoi? parce qu'ils vouloient qu'on multipliât les dons et l'or dont ils profitoient : et c'est pourquoi ils en relevoient le prix, et ils poussoient leur

aveuglement,

<sup>(1)</sup> Matth. xx111. 16, et suiv. — (2) Ibid. 18, 19.

aveuglement, jusqu'à préférer le présent au temple et à l'autel, où on le consacroit.

Lorsqu'il dit que le temple et l'autel sanctissent le don, il parle pour l'ancienne loi, où en esset tous les dons et toutes les victimes, qui n'étoient que choses terrestres, étoient bien au-dessous du temple et de l'autel, qui étoient le maniseste symbole de la présence de Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, il y a un don qui sanctisse le temple et l'autel. Cè don c'est l'eucharistie; qui n'est rien de moins, que Jésus-Christ et le Saint des saints : et ce don est en même temps un temple. Détruisez ce temple, dit-il : et il parloit du temple de son corps... (1), où la divinité habitoit corporellement (2). Il est donc le temple, et plus que le temple : Celuiciest plus grand que le temple même (3).

Il est l'autel, en qui et par qui nous ossrons des victimes spirituelles, agréables par Jésus-Christ, comme dit saint Pierre (4).

Ceux qui estiment le don plus que le temple et plus que l'autel, sont encore ceux qui donnant quelque chose à Dieu, le font valoir en eux-mêmes; au lieu de songer qu'on ne peut rien donner à Dieu, qui ne soit beaucoup au-dessous de la majesté de son temple, et de la sainteté de son autel.

Comme il élève l'esprit! du don, à l'autel et au temple: du temple, au ciel dont il est l'image: du ciel, à Dieu qui y est assis, qui y règne, qui y tient l'empire de tout l'univers.

Apportez votre don: apportez-vous vous-même

<sup>(</sup>i) Joan. 11. 19, 21. — (i) Coloss. 11. 9. — (i) I. Pet. 11. 5.

à l'autel; et ne faites cas de vous-même qu'à cause que vous êtes consacré à Dieu. Tirez de là tout votre prix: attendez de là tout ce que vous espérez de sainteté.

O le grand don que vous avez à offrir à Dieu! son corps et son sang que tous les jours vous pouvez offrir à Dieu en sacrifice : don qui sanctifie l'autel et le temple, et ceux qui s'offrent dans le temple.

#### LX. JOUR.

Guides aveugles attachés aux petites choses, et méprisant les grandes. Ibid. 23 et 24.

Par quelle erreur de l'esprit humain arrive-t-il qu'on observe la loi en partie, et qu'on ne l'observe pas toute entière; qu'on en observe les petites choses, comme de payer la dîme des plus vils herbages, et qu'on omet les plus grandes, la justice, la miséricorde, la bonne foi (1)? Il y a là une ostentation et un air d'exactitude qui s'étend jusqu'aux moindres observances. Mais il faut encore remarquer ici quelque chose de plus intime. On observe volontiers dans la loi ce qui ne coûte rien à la nature; où les passions ne souffrent point de violence. On le sacrisse aisément à Dieu: on ne veut pas avoir à se reprocher à soi-même qu'on est sans loi, qu'on est un impie : on s'acquitte par de petites choses, et on se flatte d'avoir satisfait. Mais la lumière éternelle vous foudroie: Il falloit s'attacher à ces grandes

<sup>(1)</sup> Matth. xx111, 23.

choses, mais sans omettre les moindres (1). Il ne faut pas s'y attacher comme aux principales, ni les mépriser non plus à cause qu'elles sont petites.

Voyez ce que Jésus estime, la justice, la miséricorde, la bonne foi.

Guides aveugles, qui coulez le moucheron, et qui avalez un chameau (2). Que le monde est plein de ces sausses piétés! Ils ne voudroient pas qu'il manquât un Ave, Maria, à leur chapelet. Mais les rapines, mais les médisances, mais les jalousies, ils les avalent comme de l'eau: scrupuleux dans les petites obligations; larges sans mesure dans les autres.

C'est encore la même chose, que ce qui est dit au . 5. Ils étendent des parchemins, où ils écrivoient des sentences de la loi de Dieu (3), conformément au précepte du Deutéronome (4). Soit que ce sût une espèce d'allégorie, ou une obligation effective; ils vouloient bien avoir ces sentences roulantes et mouvantes devant les yeux: mais ils ne se soucioient pas d'en avoir l'amour dans le cœur. Il étoit commandé aux Israélites, pour se distinguer des autres peuples, d'avoir des franges au bord de leurs robes, qu'ils nouoient avec des rubans violets (5). Ce qui leur étoit un signal, qu'ils devoient être attentifs à la loi de Dieu, et ne laisser pas errer leurs yeux et leurs pensées dans les choses qu'elle désendoit. Les pharisiens se faisoient de grandes franges, ou dilatoient ces bords de leurs robes, comme gens bien attentiss à la loi de Dieu, qui dilatoient ce qui étoit destiné à en rappeler la mémoire. C'est tout

<sup>(1)</sup> Matth. XXIII. 23. — (2) Ibid. 23, 24. — (3) Ibid. 5. — (4) Deut. VI. 8. — (5) Num. XV. 38. Deut. XXII. 12.

ce que Dieu en aura: une vaine parade, une ostentation, une exactitude apparente aux petits préceptes aisés, un mépris maniseste des grands, et un cœur livré aux rapines et à l'avarice.

Prenez garde dans les religions: un voile; l'habit de l'ordre; les jeûnes de règle. Mais que veut dire ce voile? Pourquoi est-il mis sur la tête, comme l'enseigne de la pudeur et de la retraite? C'est à quoi il falloit penser, et ne mépriser pas les petites choses, qui sont en esset la couverture et la désense des grandes: mais aussi ne se pas imaginer que Dieu se paie de cette écorce et de ces grimaces.

## LXI. JOUR.

Suite. Sépulcres blanchis. Ibid. 26 et 27.

Areugie pharisien, continue notre Seigneur (1), qui nettoies le dehors d'une coupe, et laisses dans la saleté le dedans où l'on boit. Nettoie le dedans, afin que le dehors soit pur : car la pureté vient du dedans, et se doit répandre de là sur le dehors. Autrement, malgré ton hypocrisie, l'infection du dedans se produira par quelque endroit : ta vie se démentira; ton ambition cachée sera découverte; tu paroîtras de couleurs et de sigures dissérentes; et avec l'infamie de ton ambition, celle de ton hypocrisie attirera la haine du genre humain.

Quelle assreuse idée d'un hypocrite! C'est un vieux sépulcre: tout s'y démentoit: on l'a reblan-

<sup>(1)</sup> Matth. xx111. 25, 26.

chi, et il parott beau au dehors: il peut même parottre magnifique. Mais qu'y a-t-il au dedans? Infection, pourriture, des ossemens de morts (1), dont l'attouchement étoit une impureté selon la loi. Tel est un hypocrite: il a la mort dans le sein: que sera-oe, et où se cachera-t-il, lorsque Dieu révélera le secret des cœurs, et qu'on verra ces choses honteuses qui se passoient dans le secret, et qu'on a honte même de prononcer (2)?

#### LXII. JOUR.

Docteurs juists persécuteurs des prophètes : Leur punition. Ibid. 29 - 36.

Voici le comble de l'hypocrisie: des actions de piété pour donner couleur au crime; comme de bâtir les sépulcres des prophètes. Qu'il est aisé de les honorer après leur mort, pour acquérir la liberté de les persécuter vivans! Ils ne vous disent plus mot, et vous pouvez les honorer sans qu'il en coûte à vos passions. On fait aisément les actes de piété qui ne leur font point de peine. On parera un autel; on y placera les reliques; tout y sera propre et orné; on bâtira des églises et des monastères: les actions de piété éclatantes, loin de rebuter, on s'en fait honneur. Venons à la pratique de la piété, et à la mortification des sens: on n'y veut pas entendre.

Les Juiss étoient prêts à faire mourir le prophète

<sup>(1)</sup> Matth. XXIII. 27. — (2) Ephes. V. 12.

par excellence et ses apôtres; et ils disoient : Si nous eussians été du temps de nos pères, nous n'eussions pas persécuté les prophètes. Vous êtes leurs vrais enfans (1), puisque vous voulez faire comme eux; et vous voulez avoir tout ensemble, et la gloire de détester le crime, et le plaisir de vous satisfaire en le commettant. Mais vous ne tromperez pas Dieu. Au lieu de recevoir les vaines excuses que vous semblez vouloir faire aux prophètes, il vous punira de tous les crimes que vous aurez imités, à commencer par celui de Caïn, dont vous avez imité la jalousie sanguinaire (2). Le moyen de désàvouer vos pères, est de cesser de les imiter. Que si vous les imitez, les tombeaux que vous érigez aux prophètes, serviront plutôt de monument pour conserver la mémoire des crimes de vos ancêtres, que de moyen de les éviter. C'est pourquoi il y a dans saint Luc (3): en bâtissant leurs sépulcres, pendant que dans votre cœur vous désirez d'en faire autant aux prophètes que vous avez parmi vous, vous montrez bien que cet extérieur de piété ne tend qu'à couvrir vos noirs desseins, et à les exécuter plus sûrement en les cachant.

Remplissez la mesure de vos pères: et que tout le sang juste vienne sur vous depuis Abel (4). On mérite le supplice de ceux qu'on imite: Dieu n'impute pas seulement le péché des pères aux ensans; mais encore celui de Caïn, quand on en suit la trace: et il y aura parmi les méchans qui se seront imités les uns les autres une société de supplices,

<sup>(1)</sup> Matth. xx111. 30, 31. — (2) Ibid. 35. — (3) Luc. x1. 48. — (4) Matth. xx111. 35.

comme parmi les bons qui auront vécu en unité d'esprit, une société de récompenses.

Il prédit un supplice affreux aux Juiss : et en effet le monde n'en avoit jamais eu de semblable.

Tout viendra fondre sur cette génération (1): le temps approchoit, et ceux qui étoient vivans le pouvoient voir.

Appliquons - nous à nous-mêmes ce que nous venons de voir. Chacun persécute le juste, lorsqu'on le traverse, lorsqu'on en médit, lorsqu'on le tourmente en cent façons. Et on dit en lisant la Vie des Saints, où l'on voit la persécution des justes: Je ne ferois pas comme cela; et on le fait, et on ne s'en aperçoit pas: et on attire sur soi la peine de ceux qui ont persécuté les gens de bien.

Tout est écrit devant moi; je ne m'en tairai pas; je vous rendrai la juste punition de vos péchés: je mettrai dans votre sein vos péchés, et ensemble les péchés de vos pères, et je mettrai dans leur sein à pleine mesure leur ancien ouvrage (2).

## LXIII. JOUR.

Lamentations, pleurs de Jésus sur Jérusalem. Ibid. 37, 39.

JERUSALEM, Jérusalem qui tues les prophètes, et qui lapides ceux qui ont été envoyés vers toi, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfans, comme une poule rassemble ses petits sous ses ailes, et tu ne l'as pas voulu? Comme il a pleuré Jéru-

<sup>(1)</sup> Matth. xx111. 36. -- (1) Is. 127. 6, 7.

salem! Avec quelle tendresse il a présenté ses ailes maternelles à ses enfans qui vouloient périr! Une poule, c'est la plus tendre de toutes les mères. Elle voudroit reprendre ses petits, non pas sous ses ailes, mais dans son sein, s'il se pouvoit : digne d'être le symbole de la miséricorde divine.

Je trouve trois lamentations dans notre Sauveur, dont celles de Jérémie n'égaleront jamais la tendresse. A son entrée: Ah! si tu savois au moins en ce jour qui t'est encore donné, ce qui peut t'apporter la paix (1)! Ici : Jérusalem, Jérusalem! etc. (2) Allant au Calvaire: Filles de Jérusalem, pleurez sur vous-mêmes.... Heureuses les stériles; heureuses les entrailles qui n'ont point porté d'enfans, et les mamelles qui n'en ont point allaité (3)! O malheureuse Jérusalem! O ames appelées et rebelles! que vous avez été amèrement pleurées! Revenez donc aux cris empressés de cette mère charitable: ses ailes vous sont encore ouvertes. Ah! pourquoi voulez-vous périr, maison d'Israël (4)?

Vous ne me verrez point, jusqu'à ce que vous disiez: Bienheureux celui qui vient au nom du Seigneur (5).

Ces dernières paroles depuis ces mots: Jérusalem, Jérusalem: ont déjà été dites avant l'entrée du Sauveur (6): et alors il vouloit dire qu'on ne le reverroit plus jusqu'au jour de cette entrée. Ici l'entrée étoit faite; et il veut dire qu'il s'en alloit jusqu'au dernier jugement, qui n'arriveroit pas que les Juiss

<sup>(1)</sup> Luc. xix. 42. — (2) Matth. xxiii. 37. — (3) Luc. xxiii. 28, 29. — (4) Ezech. xviii. 31. — (5) Matth. xxiii. 39. — (6) Luc. xiii. 34, 35.

ne fussent retournés à lui, et ne le reconnussent pour le Christ.

Le Sauveur a achevé ce qu'il vouloit. Il a établi l'autorité de la chaire de Moïse; il a fait voir les abus; il a expliqué le châtiment; il n'a pas tenu à sa bonté qu'ils ne l'aient écouté : et ils ont voulu périr. O quel regret pour ces malheureux! ô quelle augmentation de leur supplice!

Apprenons à louer la miséricorde divine dans les jugemens les plus rigoureux; car ils ont toujours été précédés par les plus grandes miséricordes.

Combien de fois ai-je voulu! Ce n'est pas pour une sois que vous m'avez appelé, à la plus tendre de toutes les mères! et je n'ai pas écouté votre voix.

#### LXIV. JOUR.

Vices des docteurs de la loi; ostentation; superstition; corruption; erreurs marquées par saint Marc et par saint Luc.

Voyez en saint Marc et en saint Luc, la substance de tout ce discours de notre Seigneur (1). Ils remarquent tous deux principalement l'affectation des premières places, et cet artifice de piller les veuves sous prétexte d'une longue oraison, comme les choses les plus odieuses, comme les plus ordinaires dans la conduite des pharisiens, dont aussi il se faut le plus donner de garde. Dieu nous en sasse la grâce.

<sup>(1)</sup> Marc. XII. 38, 39, 40. Luc. XX. 46, 47.

Tout ce que Jésus-Christ blâme se réduit à ostentation, superstition, hypocrisie, rapine, avarice, corruption, en un mot, jusqu'à altérer la saine doctrine; en préférant le don du temple et de l'autel, au temple et à l'autel même.

Mais comment donc vérisier ici ce qu'il a dit: Faites ce qu'ils vous diront? Car ils leur disoient cela qui étoit mauvais : et ils avoient encore beaucoup de fausses traditions, que le Fils de Dieu reprend ailleurs. Tous ces dogmes particuliers n'avoient pas encore passé en décret public, en dogmes de la synagogue. Jésus - Christ est venu dans le moment que tout alloit se corrompre. Mais il étoit vrai jusqu'alors, que la chaire n'étoit pas encore infectée, ni livrée à l'erreur, quoiqu'elle fût sur le penchant. Qui nous dira, s'il n'en arrivera peut-être pas à peu près autant à la sin des siècles? Qui sait où Dieu permettra que la séduction aille dans les docteurs particuliers? Mais avant que ces mauvais dogmes aient passé en décret public, le second avénement se fera. Prenons garde cependant à ce levain des pharisiens, et ne le faisons pas régner parmi nous.

O combien disent dans leur cœur: Le temple n'est rien; l'autel n'est rien: le don, c'est à quoi il faut prendre garde, et non-seulement ne le retirer jamais, mais l'augmenter, comme ce qu'il y a de plus précieux dans la religion.

Prenons un esprit de désintéressement, pour éviter ce levain des pharisiens.

Prenons garde, tout ce que nous sommes de supérieurs, de ne nous réjouir pas de la prélature, mais de craindre d'imiter les pharisiens dans ce point, que saint Marc et saint Luc ont observé comme le plus remarquable.

Nous porterons la peine de tout le sang juste répandu, de tous les canons méprisés, de tous les abus autorisés par notre exemple : et tout sera imputé à notre ordre depuis le premier relâchement.

La prodigieuse révolte du luthéranisme a été une punition visible du relâchement du clergé. Et on peut dire, que Dieu a puni sur nos pères, et qu'il continue de punir sur nous, tous les relâchemens des siècles passés, à commencer par les premiers temps où l'on a commencé à laisser prévaloir les mauvaises coutumes contre la règle. Nous devons craindre que la main de Dieu ne soit sur nous, et que la révolte ne dure jusqu'à ce que, profitant du châtiment, nous ayons entièrement banni du milieu de nous tout ce levain pharisaïque; cet esprit de domination, d'intérêt, d'ostentation; cet esprit qui fait servir la domination au gain, et à l'intérêt, soit que ce soit celui de l'ambition; soit que ce soit celui de l'argent.

Pour mieux entendre notre devoir et notre péril, considérons le même sermon de notre Seigneur, déjà fait dans saint Luc une autre fois et avant son entrée.

# LXV. JOUR.

Les Næ, ou les malheurs prononcés par notre Seigneur contre les docteurs de la loi. En saint Luc. x1. 37, 38, et suiv.

L'occasion de ce discours sut l'orgueil de ce pharisien, qui blâmoit le Sauveur en son cœur, parce qu'il ne s'étoit pas lavé avant le repas. Il commence à cette occasion, à leur reprocher qu'ils lavoient le dehors, et négligeoient le dedans (1).

La comparaison du sépulcre est tournée ici au 7. 44 d'une manière dissérente de saint Matthieu. Car au lieu que dans saint Matthieu Jésus-Christ propose des sépulcres reblanchis: ici on parle de sépulcres cachés, lorsque les hommes marchent dessus sans le savoir (2): ce qui fait voir des hypocrites tout-à-sait cachés, avec qui on converse sans les connoître pour ce qu'ils sont, tant leur malice est prosonde. Mais tout cela se révélera au grand jour: et plus leur désordre étoit caché, plus leur honte, qui paroîtra tout d'un coup, sera éclatante.

Un docteur de la loi interrompt cette pressante invective contre les pharisiens, et présuma assez de lui-même pour croire que le Sauveur se tairoit, quand il lui auroit témoigné la part qu'il prenoit à son discours: Mattre, lui dit-il (3), vous nous faites injure à nous-mêmes. Son orgueil lui

<sup>(1)</sup> Luc. x1. 37, 38, 39. — (2) Matth. xx111. 27. Luc. x1. 44. — (3) Ibid. 45.

attira ces justes reproches : Malheur à vous aussi, docteurs de la loi(1)! et le reste.

Ce qui est dit dans saint Matthieu, je vous envoie des prophètes (2), est expliqué en saint Luc: La sagesse de Dieu a dit (3): pour montrer que le Sauveur est la sagesse de Dieu.

Vous avez pris la clef de la science (4). On distingue la clef de la science d'avec celle de l'autorité. Les docteurs vouloient s'approprier la clef de la science : que n'ouvroient-ils donc au peuple? Mais ils se trompoient eux-mêmes, et trompoient les autres; et non contens de se taire, ce qui suffiroit pour leur perte, ils étoient les premiers à autoriser les fausses doctrines.

Dès-lors les pharisiens et les docteurs de la loi commencèrent à le presser et à l'accabler de questions, en lui dressant des piéges, pour exciter contre lui la haine du peuple (5). Ils sont pris dans les piéges qu'ils tendoient au Sauveur, et ils croient n'en pouvoir sortir qu'en le perdant. Ainsi périt le juste pour avoir fait son devoir à reprendre les orgueilleux et les hypocrites.

# LXVI. JOUR.

Quel est le vrai prix de l'argent. Veuve donnant de son indigence. Marc. x11. 41-44. Luc. xx1. 1-4.

Jzsus-Chaist venoit de parler des pharisiens, et de leur artifice à tirer l'argent des veuves : il va mon-

<sup>(1)</sup> Luc, x1. 46. — (2) Matth. xx111. 34. — (3) Luc. x1. 49. — (4) Ibid. 52. — (5) Ibid. 53, 54.

trer ce qu'il faut estimer dans l'argent, et quel en est le vrai prix.

Jésus s'assit, et regarde ceux qui mettoient dans le tronc ou dans le trésor: Une pauvre veuve donna deux petites pièces d'un liard: Elle a plus donné que tous (1). Que l'homme est riche! Son argent vaut tout ce qu'il veut: sa volonté y donne le prix. Un liard vaut mieux que les plus riches présens. Manquez-vous d'argent? un verre d'eau froide vous sera compté; et on ne veut pas même vous donner la peine de la chausser. N'avez-vous pas un verre d'eau à donner? un désir, un soupir, un mot de douceur, un témoignage de compassion: si tout cela est sincère, il vaut la vie éternelle! O que l'homme est riche, et quels trésors il a en main!

Heureux les chrétiens d'avoir un maître qui sait si bien faire valoir les bonnes intentions de ses serviteurs! Aussitôt qu'il voit cette veuve qui n'a donné que deux doubles, ravi de sa libéralité, il convoque ses disciples, comme à un grand et magnifique spectacle.

Elle a donné plus que tous les autres; quoique tous les autres eussent donné largement: Mais les autres ont donné le superflu, et le reste de leur abondance, sans s'apercevoir d'aucune diminution; au lieu que celle-ci a donné tout ce qu'elle avoit, et tout son vivre (2): s'abandonnant avec soi à la divine providence.

Voilà les aumônes que Jésus-Christ loue : celles où on prend sur soi : car de telles aumônes sont les seules qui méritent le nom de sacrifice.

<sup>(1)</sup> Marc. X11. 43, 44. Luc. XXI. 1, 2, 3. — (2) Marc. Ibid. Luc. XXI. 4.

### LXVII. JOUR.

Ruine de Jérusalem, et du temple. Matt. xxiv. 1-32. Marc. xiii. 1-28. Luc. xxi. 5-29.

Ce que Jésus-Christ avoit prédit de la ruine de Jérusalem, est ici plus particulièrement expliqué, et Jésus-Christ y déclare ce qu'il n'avoit pas encore dit: que le temple ne seroit pas excepté d'un malheur si prochain, et périroit comme le reste. Il ne vouloit pas laisser ignorer à ses disciples un événement si important; et il choisit pour s'en expliquer les jours prochains de sa mort, dont il devoit être la punition.

Mattre, voyez quelles pierres, et quelle structure (1)! C'est ainsi que parlent les disciples en montrant le temple au Fils de Dieu: ces deux paroles en font la peinture: Quelles pierres, de quelle beauté, de quelle énorme grandeur! Quelle structure, quelle solidité, quelle ordonnance, quelle correspondance de toutes ses parties! Saint Luc ajoute la richesse des dons, dont le temple étoit rempli (2). Il n'y avoit donc rien de plus solide, ni de plus riche: et néanmoins il périra: tant de richesses, une si belle structure, tout sera réduit en cendres.

Voyez-vous tous ces grands bâtimens? En vérité, je vous le dis: il n'y demeurera pas pierre sur pierre (3). Enorgueillissez-vous de vos édifices, ô mortels: dites que vous avez fait un immortel ouvrage,

<sup>(1)</sup> Marc. x111. 1. — (2) Luc. xx1. 5. — (3) Marc. x111. 2.

et que votre nom ne périra jamais. Ce grand politique Hérode croyoit s'être immortalisé, en refaisant tout à neuf un si admirable édifice, avec une magnificence qui ne cédoit en rien, pour la beauté de l'ouvrage, à celle de Salomon. Si quelque chose devoit être immortelle, c'éteit un temple si auguste, si saint, si célèbre: tout sembloit le préserver des injures du temps; sa structure, sa solidité. On épargne même dans les villes prises, ces beaux monumens, comme des ornemens, non des villes, ni des royaumes, mais du monde. Mais sa sentence est prononcée: il faut qu'il tombe. En effet Tite avoit défendu surtout, qu'on ne touchât point à ce temple : mais un soldat animé par un instinct céleste, comme Josephe, historien juif, qui étoit présent à ce siége et qui a tout vu, le témoigne, y mit le feu; et on ne le put éteindre (1). Les Juiss avoient voulu le rebâtir sous Julien l'Apostat: le seu consuma les ouvriers qui y travailloient (2). Il falloit que tout fût détruit et à jamais; car Jésus-Christ l'avoit dit. Dieu vouloit punir les Juiss, et en même temps par un excès de miséricorde leur montrer qu'ils devoient chercher dans l'Eglise un autre temple, un autre autel, et un sacrifice plus digne de lui. Ainsi les justices de Dieu sont toujours accompagnées de miséricorde; et il instruit les hommes en les punissant. Il instruit les Juiss en deux manières : il leur fait sentir leur crime en frappant jusqu'à sa maison : en la détruisant, il les détache des ombres de la loi, et les attache à la vérité.

<sup>(1)</sup> Joseph. lib. de bel. Jud. c. 16. — (2) Amm. Marcell. lib. XXIII. init.

Le temple avoit accompli, pour ainsi parler, tout ce à quoi il étoit destiné. Le Christ y avoit paru; selon les oracles d'Aggée et de Malachie (1). Qu'il périsse donc, il est temps: quelque saint que soit celui-ci par tant de merveilles, et par le sacrifice qu'Abraham y voulut faire d'Isaac son fils: il faut qu'il cède aux temples, où l'on offrira, selon le même Malachie (2), un plus excellent sacrifice, depuis le soleil levant jusques au couchant.

#### LXVIII. JOUR.

La ruine de Jérusalem, et celle du monde: pourquoi prédites ensemble? Ibid.

DITES-NOUS, quand arriveront ces choses, et quel est le signe de votre avénement et de la fin des siècles (3). C'est la demande que firent à Jésus ses principanx apôtres, Pierre, Jacques, Jean et André, pendant qu'il étoit assis sur la montagne des Olives (4).

Remarquez que dans leur demande, ils confondoient tout ensemble la ruine de Jérusalem, et celle de tout l'univers à la fin des siècles. C'est ce qui donne lieu à Jésus-Christ de leur parler ensemble de l'une et de l'autre.

On demandera, pourquoi il n'a pas voulu distinguer des choses si éloignées. C'est, premièrement,

<sup>(1)</sup> Agg. 11. 8, 10. Malach. 111. 1. — (2) Malach. 1. 11. — (3) Matth. 3. Marc. 2111. 4. Luc. 221. 7. — (4) Matth. et Marc. ibid.

par la liaison qu'il y avoit entre elles; l'une étant sigure de l'autre; la ruine de Jérusalem, sigure de celle du monde, et de la dernière désolation des ennemis de Dieu. Secondement, parce qu'en esset plusieurs choses devoient être communes à tous les deux événemens. Troisièmement, parce que, lorsque Dieu découvre les secrets de l'avenir, il le fait toujours avec quelque obscurité; parce qu'il s'en réserve le secret; parce qu'il ne veut pas contenter la curiosité, mais édisser la soi; parce qu'il veut que les hommes soient toujours surpris par quelque endroit. C'est pourquoi en les avertissant, pour les obliger à prendre des précautions, et encore pour leur faire voir que l'événement qu'il leur prédit est un ouvrage de sa main, préparé depuis long-temps, il ne laisse pas de réserver toujours quelque chose qui surprenne, et qui inspire une nouvelle terreur lorsque le mal arrive.

Voità pourquoi la prédiction de la ruine de Jérusalem, est en quelque sorte confondue avec celle du monde. Apprenez, à hommes! par l'obscurité que Jésus-Christ même veut laisser dans sa prophétie, apprenez à modérer votre curiosité, à ne vouloir pas plus savoir qu'on ne vous dit, à ne vous avancer pas au-delà des bornes, et à entrer avec tremblement dans les secrets divins.

Quoique Jésus-Christ confonde ces deux événemens, il ne laisse pas dans la suite, comme nous verrons, de donner des caractères pour les distinguer.

Voilà de grandes choses, mais encore en confu-

sion. Considérons-les en particulier : et tâchons de tirer de chacune toute l'instruction que Jésus-Christ a voulu nous y donner.

#### LXIX. JOUR.

Les marques particulières de la ruine de Jérusalem, et de la fin du monde. Ibid.

Smon ce que nous venons de dire, il faut qu'il y ait dans ces deux événemens, dans le dernier jour de Jérusalem, et dans le dernier jour du monde, quelque chose qui soit propre à chacun, et quelque chose qui soit commun à l'un et à l'autre.

Ce qui est propre à la désolation de Jérusalem, c'est qu'elle sera investie d'une armée : c'est que l'abomination de la désolation sera dans le lieu saint. C'est qu'alors on pourra encore prendre la fuite, et se sauver des maux qui menaceront Jérusalem: c'est que cette ville sera réduite à une famine prodigieuse, qui fait dire à notre Sauveur: Malheur aux mères: malheur à celles qui sont grosses: malhour à celles qui nourrissent des enfans (1). C'est que la colère de Dieu sera terrible sur ce peuple particulier, c'est-à-dire, sur le peuple juif; en sorte qu'il n'y aura jamais eu de désastre pareil au sien. C'est que ce peuple périra par l'épée, sera traîné en captivité par toutes les nations, et Jérusalem foulée aux pieds par les gentils. C'est que la ville et le temple seront détruits, et qu'il n'y restera pas pierre sur

<sup>(1)</sup> Luc. XXI. Matth. XXIV. Marc. XIII.

pierre, comme nous avons déjà vu. C'est que cette génération, celle où l'on étoit, ne passera point, que ces choses-ci ne soient accomplies, et que ceux qui vivent les verront (1).

Ce qui sera particulier au dernier jour de l'univers, c'est que le soleil sera obscurci, la lune sans lumière, les étoiles sans consistance, tout l'univers dérangé: que le signe du Fils de l'homme paroîtra; qu'il viendra en sa majesté; que ses anges rassembleront ses élus des quatre coins de la terre, et le reste qui est exprimé dans l'Evangile (2): que le jour et l'heure en sont inconnus; et que tout le monde y sera surpris (3).

De là résulte la grande différence entre ces deux événemens, que Jésus-Christ veut qu'on observe. Pour ce qui regarde Jérusalem, il donne une marque certaine. Quand vous verrez Jérusalem investie (4): et ce qui est, comme nous verrons, la même chose: Quand vous verrez l'abomination de la désolation dans le lieu saint, où elle ne doit pas être: sachez que sa perte est prochaine (5), et sauvez-vous. On pouvoit donc se sauver de ce triste événement. Mais pour l'autre, qui regarde la fin du monde; comme ce sera, non pas ainsi que dans la chute de Jérusalem, un mal particulier, mais un renversement universel et inévitable; il ne dit pas qu'on s'en sauve, mais qu'on s'y prépare. Ce qui sera commun à l'un et à l'autre jour, sera l'esprit de séduction, et les faux prophètes, la persécution du peuple de Dieu;

<sup>(1)</sup> Luc. xx1. Matth. xx1v. Marc. x111.—(2) Ibid.—(3) Matth. xx1v. 27, 36, 37.—(4) Luc. xx1. 20.—(5) Matth. xx1v. 15. Marc. x111. 14. Luc. ibid.

les guerres partout l'univers, et une commotion universelle dans les empires, avec une attente terrible de ce qui devra arriver (1).

Considérons toutes ces choses dans un esprit d'humiliation et d'étonnement. O Dieu, que votre main est redoutable! Par combien de terribles effets déployez-vous votre justice contre les hommes! Quelles misères précèdent la dernière et inexplicable misère de la damnation éternelle! Qui ne vous craindroit, & Seigneur! qui ne glorifiera votre nom! O Seigneur tout-puissant, vos œuvres sont grandes et merveilleuses! vos voies sont justes et véritables, & Roi des siècles! vous seul êtes saint, et toutes les nations vous adoreront (2)! Tout genou se courbera devant vous (3); les uns en éprouvant vos miséricordes; les autres se sentant soumis à votre implacable et inévitable justice.

### LXX. JOUR.

Les marques de distinction de ces deux événemens expliqués encore plus en détail en saint Matthieu, en saint Marc et en saint Luc. Ibid.

En continuant la même lecture, nous avons à considérer les marques de distinction des deux événemens, qui nous sont donnés dans l'Evangile. La distinction paroît assez clairement dans saint Luc. Ce qui regarde en particulier Jérusalem, commence

<sup>(1)</sup> Matt. xx1v. 4. Marc. x111. 5. Luc. xx1. 8, et seq. — (2) Apoc. xv. 3, 4. — (3) Is. xxv. 24.

au chapitre xx1, . 20, et se continue jusqu'au . 25; et ce qui regarde le dernier jour de l'univers commence au v. 25, et se termine au v. 31. La même chose paroît à peu près en saint Matthieu, chap. xxiv, . 15, à ces paroles : Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, d'où se continue le récit des maux de Jérusalem jusqu'au . 27, où l'on commence à parler de l'avénement du Fils de l'homme : ce qui se continue principalement depuis le . 29, jusqu'au 34. On voit encore la même chose en saint Marc, chap. xiii, depuis le y. 14, où l'abomination nous est montrée où elle ne doit point être : d'où se continue la ruine de Jérusalem jusqu'au y. 24: et là commence la prédiction de la dernière catastrophe de l'univers jusqu'au 🕽. 3o.

Il nous sera maintenant assez aisé d'arranger la suite des événemens, premièrement, dans la ruine de Jérusalem, et ensuite dans celle du monde. L'abomination de la désolation dans le lieu saint, selon saint Matthieu, et où elle ne doit pas être, dans saint Marc, est visiblement la même chose, que Jérusalem environnée d'une armée, dans saint Luc, comme la seule suite le fera paroître à un lecteur attentif. Mais ce qui ne laisse aucun doute, c'est le rapport de ces mots: Quand vous verrez l'abomination de la désolation dans le lieu saint; avec ceuxci: Quand Jérusalem sera investie d'une armée. L'abomination, selon le langage de l'Ecriture, signisie des idoles. L'abomination de la désolation, ce sont donc des idoles désolantes, tant à cause de l'affliction qu'elles causent par leur seul aspect au

peuple de Dieu, qu'à cause de la dernière désolation dont elles leur étoient un présage. Or on sait que les armées romaines portoient dans leurs étendards les idoles de leurs dieux, celles de leurs empereurs, qui étoient du nombre de leurs dieux, et des plus grands; l'aigle romaine qui étoit consacrée avec des cérémonies qui la faisoient adorer ellemême. Ainsi investir Jérusalem d'une armée romaine, et en porter les étendards aux environs de cette ville, c'étoit mettre des idoles dans le lieu saint; aux environs de Jérusalem, qui étoit appelée la cité sainte; auprès du temple qui étoit appelé par excellence le lieu saint; dans la Judée, dont la terre étoit consacrée à Dieu, sanctissée par tant de miracles, et pour cela appelée la terre sainte. Selon les ordres de Dieu, les idoles n'y devoient jamais paroître. Et c'est pourquoi ce que saint Matthieu exprime par ces mots: L'abomination, c'est-à-dire, l'idole, dans le lieu saint : saint Marc l'expliqué par ceux-ci: L'abomination et l'idole où elle ne doit pas être: c'est-à-dire, dans un lieu et dans une terre dont la sainteté la devoit éternellement bannir de son enceinte: ce que saint Luc a expliqué plus particulièrement, lorsqu'il a marqué Une armée autour de Jérusalem; une armée de gentils, puisque c'étoit par les gentils que Jérusalem devoit être foulée aux pieds (1); par conséquent une armée remplie d'idoles, puisque même elle les portoit dans ses étendards; et en un mot, une armée romaine.

Ainsi le premier présage de la ruine de Jérusalem, c'est d'être environnée d'idoles. Car aupara-

<sup>(1)</sup> Luc. xx1. 20, 24.

vant on voit dans Josephe, que lorsqu'une armée romaine traversoit la Judée, on obtenoit des princes qu'on n'y passât point avec les étendards, de peur de souiller d'idoles une terre qui n'en devoit jamais voir aucune. Mais à cette fois l'armée étaloit ses idoles: on n'avoit plus de ménagement pour la terre sainte: c'étoit là le commencement de la dernière hostilité contre Jérusalem, et le prochain présage de sa chute.

Chrétien, ton corps et ton ame sont la terre vraiment sainte, où jamais les idoles ne doivent paroître. Toute créature mise à la place du Créateur, c'est une idole abominable, une idole désolante: tout ce que tu aimes plus que Dieu, ou avec Dieu, ou au préjudice de Dieu, renverse son trône, ou le partage: c'est là le premier présage de ta perte. Toute désobéissance, tout ce qui lève l'étendard contre Dieu, c'est le commencement de ton malheur. De quelle affreuse désolation sera suivi ce désordre? de quels maux ne sera-t-il pas le présage?

# LXXI. JOUR.

Deux siéges de Jérusalem prédits par notre Seigneur. Le premier en saint Matth. xxiv. 15, 16. Marc. xiii. 14. Luc. xxi. 20. Le second en saint Luc. xix. 43, 44.

CES paroles de saint Matthieu et de saint Marc: L'idole dans le lieu où elle ne doit pas être, et celles de saint Luc: Jérusalem environnée d'une armée, ne marquent pas encore le dernier siége de Jérusalem sous Tite, où elle périt sans ressource. Car les évangélistes disent ici : Quand vous verrez ces idoles, ce siége, fuyez dans les montagnes. Or depuis le siége de Tite, il n'y avoit pas moyen de fuir, ni de sortir de la ville: car elle étoit tellement serrée de tranchées, de murailles et de forteresses, qu'il n'y avoit plus aucune issue. C'est ce siége par Tite que le Sauveur avoit prédit en entrant dans Jérusalem, lorsqu'il disoit avec larmes: Ville infortunée, tes ennemis t'environneront de tranchées, et te fermeront de toutes parts (1). Aussi ne leur parle-t-il pas alors, comme ici, de prendre la fuite; car il savoit bien qu'en cet état il n'y en auroit plus aucune espérance: mais d'une perte totale et d'un entier renversement, et pour la ville et pour ses enfans (2). Ici donc il parle d'un autre siége, qui arriva à Jérusalem quelques années avant celui de Tite, lorsque Cestius Florus l'investit. Ces deux siéges sont bien marqués dans Josephe, et trèsnettement distingués dans l'Evangile. Dans le premier, dont il est parlé dans les chapitres que nous méditons (3), on ne voit ni tranchées ni forts; mais seulement une armée qui se répand aux environs, et ce qu'elle avoit de plus détestable, c'étoit ses idoles. Dans le second, on voit des forts, des tranchées, et un siége dans toutes les formes. On pouvoit échapper dans la première occasion; car les troupes n'arrivent pas tout à coup, et la garde n'est pas si exacte: dans la seconde, il n'y a rien à attendre qu'à périr.

<sup>(2)</sup> Luc. x1x. 43. — (2) Ibid. 44. — (3) Matth. xx1v. Marc. x111. Luc. xx1.

4

- 1

On voit là deux états de l'ame. Lorsque le péché commence à l'investir, pour ainsi dire, et à répandre de tous côtés, comme des idoles, les mauvais désirs; cette armée impure ne fait que nous entourer, de manière que nous pouvons encore échapper. Les tranchées, les forts, le siége en forme, c'est le vice fortissé par l'habitude. Fuyons dès le premier abord, dès que nous voyons paroître l'étendard du péché: car si nous lui laissons élever ses forts, et former ses habitudes, il n'y a presque plus rien à espérer.

### LXXIL. JOUR.

Réflexions sur les maux extrêmes de ces deux sièges. Ibid.

Si à ce premier abord de l'armée romaine, à cette première apparition de ses étendards et de ses idoles autour de Jérusalem, on ne prend la fuite vers les montagnes: si, sans en faire à deux fois, on n'emporte d'abord tout ce qu'on pourra, et de la ville et de la campagne: si l'on ne sort promptement de cette ville réprouvée, ou que ceux qui sont dehors osent y entrer; on sera ravagé par l'épée: on sera trainé en captivité par toute la terre (1). La famine sera si horrible, que les mères malheureuses verront périr leurs enfans entre leurs bras. C'est en effet ce qui arriva à Jérusalem dans un si grand excès, que l'univers n'avoit jamais vu rien de semblable.

<sup>(1)</sup> Luc. xx1. 24.

Jésus - Christ prédit encore la même calamité allant au supplice. Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfans: parce qu'il viendra des jours où l'on dira: Bienheureuses les stériles: bienheureuses les entrailles qui n'ont pas engendré, et les mamelles qui n'ont pas nourri (1). Qui est précisément la même chose qu'il marque ici par ces mots: malheureuses les mères: malheureuses les nourrices (2): et pour montrer l'excès de cette misère, il finit par ces paroles: Alors ils commenceront à dire aux montagnes: Tombez sur nous; et aux collines: Couvrez-nous: car si l'on fait ainsi au bois vert, à la justice, à la sainteté, à Jésus-Christ même, que fera-t-on au bois sec (5), qui n'est plus bon que pour le feu; et aux pécheurs destitués de tout sentiment de piété, qui n'ont plus à attendre que le dernier coup.

Méditons ceci en tremblant, pécheurs malheureux! Pesons les maux qui nous sont prédits. Tout l'univers renversé sur nous, en sorte que les montagnes nous écrasent, et que les collines nous enterrent, ne sont rien en comparaison. Ce renversement, qui en lui-même paroît si affreux, devient désirable, à comparaison des maux qui nous attendent. Tombez sur nous, montagnes; enterreznous, côteaux. Plût à Dieu que nous en fussions quittes pour cela! De plus grands maux nous sont préparés: Dieu déploiera sa main vengeresse par des coups plus insupportables. Et en voici la raison: Si Jésus-Christ a tant souffert pour avoir seulement porté la ressemblance du péché; que sera-ce de

<sup>(1)</sup> Luc. xxIII. 28, 29. — (2) Ibid. xxI. 23. — (3) Ibid. xxIII. 30, 31.

nous, en qui il a versé tout son venin, qui en portons au dedans de nous toutes les horreurs?

O Seigneur! chantoit le Psalmiste, vous avez donné un signe à ceux qui vous craignent, afin qu'ils pussent éviter l'arc tendu contre eux (1). O Seigneur! vous avez aiguisé vos flèches, elles ne respirent que le sang: votre arc est prêt à tirer, et nos cœurs.seront percés de vos coups: mais avant que de lâcher la main, vous menacez, vous avertissez, afin qu'on fuie votre colère menaçante: c'est le signe de salut que vous nous donnez. Mais vous ne le donnez qu'à ceux qui vous craignent : les autres, endormis dans leurs péchés, ne veulent pas seulement vous entendre, ni écouter d'autre voix que celle qui les porte au plaisir : mais ceux à qui il reste encore quelque crainte de vos jugemens, ô Dieu! qu'ils tremblent à vos menaces, afin qu'ils évitent vos coups.

Serpens, engeance de vipères, qui vous apprendra à fuir la colère qui vous poursuit (2)? C'est ce que saint Jean disoit aux Juiss. Jésus-Christ leur en dit encore beaucoup davantage; et il redouble ses menaces à la veille de sa mort, qui devoit causer tous ces maux à son peuple ingrat. Il leur avoit montré tant d'amour; il avoit consirmé sa mission par tant de miracles; il leur dénoncé encore le terrible châtiment qu'ils avoient à craindre, pour n'avoir pas profité du temps où il les avoit visités (3). Il leur prédit ces maux avec larmes, afin de leur faire voir qu'il n'en faisoit pas seulement une sèche prédiction. Ils sont

<sup>(1)</sup> Ps. Lix. 6. — (2) Matth. et Luc. 111. 7. — (3) Luc. xix. 41, 42, 43, 44.

insensibles: nous nous en étonnons; mais notre étourdissement n'est pas moins grand que le leur; étonnons-nous de nous-mêmes.

## LXXIII. JOUR.

Suite des réflexions sur les mêmes calamités. Ibid.

Cz sont ici les jours de vengeance, pour accomplir tout ce qui a été écrit: Malheur aux femmes grosses, et à celles qui nourrissent. Car il y aura de grandes nécessités, et une grande colère se déploiera sur ce peuple: ils passeront par le fil de l'épée: ils seront emmenés captifs par toutes les nations: et Jérusalem sera foulée aux pieds par les gentils, jusqu'à ce que le temps des gentils soit accompli (1). Après que cette ville aura été investie, après qu'elle aura été assiégée régulièrement, et environnée de tranchées et de forteresses, trois plaies tomberont sur elle: l'épée, la famine, la captivité.

L'épée: c'est la blessure de l'ame, la division entre ses parties, nulle continuité, nulle union: le sang de l'ame s'écoulera par cette ouverture, toutes ses forces se dissiperont, elle n'aura plus de résistance. Ah quel état! On ne résiste plus aux tentations, le péché emporte tout. C'est la foiblesse de l'ame à qui tout échappe, et qui s'échappe à ellemême.

Les chutes sont continuelles et irréparables : on

<sup>(1)</sup> Luc. xx1. 22, 23, 24.

ne se peut plus relever. Telle est la plaie de l'épée : le cœur est ouvert, et ne retient plus ni la grâce ni la vérité.

La famine: c'est la soustraction des alimens: nonseulement quand ils manquent; mais encore, ce qui est bien pis, quand le principe pour en profiter manque tout-à-fait. Tout abonde autour du malade; les restaurans sont tout prêts: mais ou on ne peut les prendre; ou l'estomac contraint par force à les recevoir, ni ne les digère, ni ne les distribue, ni n'en profite. Au milieu des sermons, des bons exemples, des saintes lectures, des observances d'une vie toute consacrée à Dieu, on périt, on demeure sans nourriture. La vérité ne fait plus rien à cette ame : elle ne s'en nourrit pas : elle n'en vit pas. Ses œuvres, qui sont les enfans qu'elle nourrit, tombent en langueur; tout y dépérit visiblement: ou elle ne produit rien de bon; ou, si elle produit, ce bien ne se soutient pas. Hélas! hélas! qu'y a-t-il de plus déplorable que cette famine?

La captivité: Jérusalem sera foulée aux pieds par les gentils: l'ame abattue par tous les vices; accablée de fers, qu'elle ne peut porter ni rompre: elle est traînée en captivité d'objet en objet: toutes les passions la dominent et la tyrannisent tour à tour. Elle pense être en repos contre l'amour des plaisirs: l'ambition la met sous le joug, l'avarice l'assujettit, et ne lui laisse pas le temps de respirer; tant elle l'accable d'affaires, de soins, de travaux. Hélas! hélas! où en es-tu, ame raisonnable, faite à l'image de Dieu? blessée, percée de tous côtés: outre cela affamée: pour comble de maux, captive:

sans force, sans nourriture pour te rétablir, sans liberté: ah, quel malheur est le tien!

Il faut remarquer ce dernier mot: Jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis (1). Il y a un temps des nations : un temps que les gentils doivent persécuter l'Eglise : un temps qu'ils y doivent entrer. Après ce temps, les Juiss que les nations devoient jusqu'alors fouler aux pieds, reviendront; et après que la plénitude des gentils sera entrée, tout Israël, tout ce qui en restera, sera sauvé (2). L'aveuglement d'Israël n'a été permis que pour préparer les voies à l'accomplissement d'un si grand mystère.

Ame pécheresse! il y a pour toi, malgré tes péchés, une ressource infaillible: l'excès même de ton malheur peut être, comme à Israël, le commencement de ton retour. Israël fatigué de ses révoltes, de ses malheurs, de sa vaine crédulité, et de ses frivoles espérances; las de toujours attendre sans rien voir, de soupirer après un Messie qui ne vient point, parce qu'il est déjà venu, se réveillera : il commencera à connoître combien il avoit tort de se consumer en espérances frivoles, au lieu de jouir de son Christ, qu'il avoit si long-temps méconnu; et déplorant l'excès de son aveuglement, il ouvrira enfin les yeux à la véritable lumière. Fais ainsi, ame chrétienne! Le péché a eu son temps: le temps que tu y as consumé te suffit pour contenter des désirs frivoles, et nourrir des espérances trompeuses. En un mot, comme dit saint Pierre (3), le temps passé est plus que suffisant pour accomplir la volonté des

<sup>(1)</sup> Luc. xx1. 24. — (2) Rom. x1. 25, 26. — (3) I. Pet. 1v. 3.

gentils; pour mener une vie païenne, selon les désirs de la chair, comme si on n'avoit point de Dieu, et qu'on ne connût pas Jésus-Christ. Nous avons passé assez de temps dans la débauche, dans la convoitise, dans le vin, dans la bonne chère, dans l'ivresse, dans le culte des idoles: non-seulement de celles que la gentilité adore, mais encore de celles que nos passions érigent dans notre cœur. Il est temps de revenir de si grands excès: l'égarement a été assez grand, pour être enfin aperçu: il faut maintenant revenir à soi, et qu'où le péché a abondé, la grace surabonde (1) à son tour.

### LXXIV. JOUR.

Réflexions sur les circonstances de la fin du monde. La terreur de l'impie. La confiance du fidèle. Matth. xxiv. 27 — 31. Luc. xxi. 25 — 28.

Von a ce qui regardoit Jérusalem désolée, et dans sa désolation la figure de l'ame livrée au péché. Ce qui regarde la fin du monde, c'est l'obscurité dans le soleil: celle de la lune: le dérangement dans les étoiles: le signe du Fils de l'homme, c'est-à-dire, comme l'interprètent les saints docteurs, l'apparition de sa croix: sa descente sur les nuées, en grande puissance et majesté: la trompette de ses anges qui citeront tous les hommes à son jugement: le recueillement de ses élus: l'assemblée de tous les aigles, c'est-à-dire, de tous les esprits élevés autour du

<sup>(1)</sup> Rom. V. 26.

corps du Sauveur (1): le bruit de la mer et des flots, avec la commotion de tout l'univers, et des puissances célestes qui sont préposées à sa conduite : les hommes séchés de frayeur, dans l'attente de ce qui devoit arriver au monde (2) après tant de mouvemens également violens et irréguliers. Pesez toutes ces choses. Et afin de voir combien est ferme l'espérance du chrétien, et combien il est au-dessus de tous les troubles et de tout le monde; accoisez tous les mouvemens de votre intérieur, pour écouter cette parole: Quand toutes ces choses arriveront; quand toute la nature, déconcertée par des agitations si imprévues, ne nous menacera de rien moins que d'une perte inévitable, regardez alors: vous qui n'osiez seulement lever les yeux, levez la tete; comme pour vous élever au-dessus des flots et des tempêtes; parce qu'alors votre rédemption approche (3).

A quelle épreuve ne doit pas être la confiance du chrétien; si la dernière révolution du monde loin de le troubler, ne lui inspire que de l'espérance et du courage ?

# LXXV. JOUR.

# Le même sujet.

Sans lecture, sans raisonnement étudié, je demande seulement ici que l'on considère; d'un côté,

<sup>(1)</sup> Matth. XXIV. 27, 28, 29, 30, 31. — (2) Luc. XXI. 25, 28. — (3) Ibid. 28.

la main puissante de Dieu, qui pousse à hout toute la nature, les astres, les terres, les mers, et le courage de l'homme qu'il fait sécher de frayeur (1); et de l'autre, la même main, qui dans ce renversement universél relève de telle sorte le courage de ses enfans, que non-seulement ils ne tombent pas dans ce choc que sousire le monde, mais ils s'élèvent au-dessus de ses ruines. Regartles (2): loin de vous cacher dans cette tempête, comme un autre Jonas, ouvrez tout, et considéres ce tumulte avec un regard assuré: loin de vous laisser abattre, lovez la tête: et voyez tout au-dessous de vous.

Tel qu'un homme qui lève la tête au milieu des flots: tel que celui qui demeure ferme au milieu d'une maison qui tombe: ou celui qui voit d'un œil tranquille le chariot où tu es, que des chevaux emportés, après avoir secoué les rênes, et brisé leur mords, traînent deçà et delà; tel est le fidèle toujours immobile et inébranlable, au milieu de la nature troublée, et de ses mouvemens déconcertés; parce que le Dien de la nature le tient par la main. Tu crains, Pierre, au milieu des flots, et tu ne connois pas celui qui te tient! Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté (3)?

Celui qui se fie en Dieu, est comme la montagne de Sion: celui qui a sa demeure dans Jérusalem, ne sera jamais ébranlé. Comme les montagnes sont à l'entour de Jérusalem, ainsi Dieu est à l'entour de son peuple pour le protéger (4). La sainte montagne de Sion, inébranlable par la puissance de Dieu qui

<sup>(1)</sup> Lac. xx1. 25, 29. == (4) Bid. 28. les (3) Maille. 21v. 31. -- (4) Po. CXXIV. 1, 2.

l'assermit, communique son immobilité et sa tranquillité à ses habitans.

Chantez aussi le psaume cxx, Levavi oculos; et apprenez à ne rien craindre sous la main de Dieu.

# LXXVI. JOUR.

Ces prédictions certaines: leur accomplissement proche: teur jour inconnu. Matth. xxiv. 34, 35, 36. Marc. xiii. 30, 31, 32.

En vérité, en vérité, je vous le dis ? Cette génération-ci ne finira point, jusqu'à ce que toutes ces choses-ci soient accomplies : le ciel et la terre passeront; mais mes paroles ne passeront point. Mais pour ce jour et cette heure-là, ni les anges mêmes qui sont dans le ciel, ni le Fils, ne la savent pas; ni personne que mon Père (1).

Voilà deux temps bien marqués. Hæc, et illa, en grec comme en latin, marquent deux temps opposés, l'un plus proche, l'autre plus éloigné. Cette génération-ci uerra toutes ces choses-ci accomplies: GENERATIO HEC: OMNIA HEC: OMNIA ISTA: Mais pour ce jour-là, pour cette heure-là: De die autem ILLA ET HORA: personne ne la sait. Comme s'il disoit: Je vous ai parlé de deux choses: de la ruine de Jérusalem, et de celle de tout l'univers au jugement. Ce qui doit arriver dans la génération où nous sommes, et dont les hommes qui vivent doivent

<sup>(1)</sup> Matth. xxiv. 34, 35, 36. Marc. xiii. 30, 31, 32.

être les témoins, je vous en marque le temps; et cette génération ne passera pas, qu'il ne s'accomplisse. Voilà pour l'événement auquel nous touchons. Mais pour ce jour-là, ce jour où je viendrai juger le monde; personne n'en sait rien, et je ne dois pas vous le découvrir. Il est donc marqué clairement que la chute de Jérusalem étoit proche: et l'Eglise le devoit savoir. Mais pour ce jour-là, pour ce dernier jour, où tout l'univers sera en trouble, et où le Fils de l'homme viendra en personne, on n'en sait rien: on ne sait, ni s'il est loin, nì s'il est près: et le secret en est impénétrable, et aux anges qui sont dans le ciel, et à l'Eglise même, quoiqu'elle soit enseignée par le Fils de Dieu.

Il faut donc entendre ici, par les choses que le Fils ne sait pas, celles qu'il ne sait pas pour son Eglise, ni dans son Eglise, et qu'il ne doit point lui révéler, conformément à cette parole: Vous êtes mes amis, et je vous ai fait connoître tout ce que j'ai oui de mon Père (1); tout ce que j'ai oui pour vous, tout ce qui étoit compris dans mon instruction. Ou, comme il dit ici: Je vous ai tout prédit (2), tout ce que je devois vous prédire. Le reste, je le sais bien par l'étroite société qui est entre mon Père et moi : mais je ne le sais pas par rapport à vous, et selon le personnage que je suis venu faire parmi les hommes.

Adorons l'impénétrable secret de Dieu, et renfermons-nous dans les bornes où il a voulu terminer les lumières de son Eglise.

Le Fils de Dieu doit venir comme un voleur.

(1) Joan. xv. 15. - (2) Marc. x111. 23.

Mille ans de délai, c'est devant lui le délai d'un jour (1). Ce n'est point en devinant les momens que vous éviterez la surprise : il viendra de nuit, parmi les ténèbres, et sans bruit, comme un voleur (2); deux choses qui rendent sa marche impénétrable. Voulez-vous donc n'être pas surpris? veillez toujours : ne dormez jamais pour votre salut; et vivez comme des enfans de lumière, sans participer aux œuvres infructueuses des ténèbres (3).

# LXXVII.º JOUR.

Le jour du jugement dernier n'a pu être inconnu au Fils de Dieu. Marc. x111. 32.

Sans entrer dans un esprit de curiosité et de dispute, permettez-moi, ô Jésus! de vous demander, d'où vient que vous avez dit que personne ne connoît l'heure du jugement dernier, non pas même les anges, ni le Fils? Car vous n'avez pas ignoré combien on abuseroit de cette parole qui a fait dire aux ariens, ennemis de votre divinité, que vous ignoriez quelque chose, même comme Dieu et comme Verbe: et que vous n'étiez pas de même science, et par conséquent de même perfection ni de même nature que votre Père. Et néanmoins en nommant ceux qui ne savent pas la dernière heure, il vous a plu non-seulement de nommer les anges; mais encore votre évangéliste saint Matthieu n'ayant nommé qu'eux, votre évangéliste saint Marc instruit par

<sup>(1) 11.</sup> Pet. 111. 8, 10. - (2) I. Thess. v. 2, 4. - (3) Eph. v. 8, 11.

saint Pierre, le prince de vos apôtres et le chef visible de votre Eglise, et votre Esprit qui les conduisoit, a voulu que nous sussions, que vous avez dit: Ni le Fils, ni autre que le Père (!).

Pour moi, mon Dieu! je consesse avec votre apôtre saint Thomas, que vous êtes mon Seigneur et mon Dieu (2): avec votre apôtre saint Paul, que vous êtes égal à Dieu (3); et Dieu béni au-dessus de tout (4): et avec votre apôtre saint Jean, que vous êtes le Verbe, qui étoit au commencement avec Dieu, et qui étoit Dieu lui-même (5): et que vous êtes le vrai Dieu, et la vie éternelle (6): et enfin, avec toute votre Eglise catholique, que vous êtes le Fils unique de Dieu, coéternel et consubstantiel à votre Père. Et loin de croire que comme Verbe vous ayez pu ignorer quelque chose, et ignorer en particulier le jour du jugement, je ne veux même pas croire que vous ayez pu l'ignorer comme homme, et selon la dispensation de votre chair.

Et premièrement malheur à ceux qui osent dire, que vous qui êtes le Verbe, la parole, la raison, l'intelligence, la sagesse de votre Père; cette sagesse qui lui assistiez lorsqu'il a créé l'univers, avec laquelle il disposoit et composoit toutes choses (7), par qui toutes choses ont été faites (8), n'avez pas su de toute éternité ce qu'il devoit faire par vous. Or il devoit faire par vous toutes choses, et plus encore, s'il se peut, le siècle futur que le siècle présent; puisque vous êtes celui dont il est écrit : que par

<sup>(1)</sup> Marc. XIII. 32.—(2) Joan. XX. 28.—(3) Philip. II. 6.—(4) Rom. IX. 5.—(5) Joan. I. I.—(6) Ibid. V. 20.—(7) Sap. IX. 4, 9.—(8) Joan. I. 3.

vous il a fait même les siècles (1). Car n'est-ce pas dire clairement, que tous les siècles se développent par votre ordre, et sont disposés dès l'éternité par votre volonté? Et si d'est par vous que tous les siècles sont faits, le dernier jour ne sera-t-il pas aussi votre ouvrage? Et ce jour auquel aboutit tout votre ouvrage, qui en est la consommation, qui en est la fin, sera-t-il le seul que vous n'aurez pas fait? Ou l'ayant fait, sera-t-il le seul que vous n'ayez pas connu? Et ce jour, qui est le terme où se rapportent tous vos conseils, n'aura-t-il pas entré dès le commencement dans vos desseins? Ou, y aura-til quelque chose que Dieu n'ait pas disposé par sa sagesse, ni ordonné par sa parole? quelque chose qu'il ait caché à celui qui est sa sagesse et son conseil? Et le Fils unique qui réside dans le sein du Père, n'y a-t-il pas vu ce secret? Personne n'a vu Dieu que lui, et c'est lui-même qui est venu nous l'annoncer (2). Mais y a-t-il quelque chose dans le sein de Dieu, qui lui ait été caché? Erreur, impiété, blasphême; retirez-vous; rentrez dans l'enfer dont vous êtes sortis. Car faudroitil dire encore que le Saint-Esprit, qui sonde, qui pénètre tout, et même les secrets et les profondeurs de Dieu (3), ce qu'il y a de plus caché dans ses desseins, n'aura pas vu un secret si important, ni connu le dernier jour? ou, que cet Esprit l'aura vu, pendant que le Fils de qui il prend, comme du Père (4), l'aura ignoré? Absurdité pardessus l'impiété: que l'Esprit qui annonce l'avenir,

<sup>(1)</sup> Heb. 1. 2. — (2) Joan. 1. 18. — (3) I. Cor. 11. 10, 11. — (4) Joan. 271. 15.

et qui distribue comme il veut les dons et les connoissances (1), n'ait pas tout dans la perfection qui convient au principe et à la source. Car il faudroit l'excepter comme Fils, s'il falloit prendre à la rigueur ce que vous avez prononcé: que ni les anges, ni le Fils ne savent ce jour, ni aucun autre que le Père (2).

## LXXVIII. JOUR.

Ce dernier jour est connu au Fils de Dieu; mais non pas pour nous l'apprendre. Marc. x111. 32.

JE continuerai, ô mon Sauveur! à considérer en tremblant, cette parole que vous avez prononcée: Ni le Fils. Où est donc cette autre parole où vous disiez: Tout ce qu'a mon Père est à moi (3)? Et celle-ci: Toutes choses ont été mises entre mes mains par mon Père : et personne ne connost le Fils, si ce n'est le Père : et personne ne connost le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui il a plu au Fils de le révéler (4). Tout est commun entre votre Père et vous : et la connoissance du dernier jour me vous sera pas commune? Vous qui seul connoissez le Père, et qui seul le faites connoître à qui il vous plaît, ne l'aurez pas connu tout entier, ni pénétré tout son secret! S'il faut excepter quelque chose dans la connoissance que vous avez de lui, il faudra donc excepter quelque

<sup>(1).</sup> I. Cor. XII. 4. — (2) Marc. XIII. 32. — (3) Joan. XVI. 15. — (4) Matth. XI. 27.

chose dans celle qu'il a de vous; puisqu'en parlant de cette connoissance incommunicable à tout autre qu'à vous deux, que vous avez l'un de l'autre, vous dites également : Nul ne connoît le Père, si ce n'est le Fils : et nul ne connoît le Fils, si ce n'est le Père? Tout vous est donné par le Père: le Père aime le Fils, et lui a tout mis entre les mains (1): et vous ne saurez pas tout ce qu'il vous a mis entre les mains! Mais comment cela se pourroit-il; puisque vous dites encore: Le Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu'il fait (2)? Ainsi avec le même amour qu'il lui donne tout, il lui montre tout aussi. Est-ce ici le seul endroit où il ait donné des bornes à son amour? la seule connoissance qu'il lui ait déniée? le seul don qu'il ait reçu avec mesure, lui qui a reçu sans mesure tout le reste (3)! asin que nous reçussions tous, et chacun de nous ce qu'il a du fond de sa plénitude (4).

Mais parmi toutes choses, que votre Père a mises entre vos mains, ce qu'il y a le plus mis, c'est le jugement; puisqu'il s'en est en quelque sorte dépouillé lui-même pour vous le donner. D'où vient aussi que vous avez dit : Le Père ne juge personne; mais il a remis au Fils tout le jugement (5). Mais en même temps vous avez dit, que le Fils ne fait que ce qu'il voit faire à son Père. Ce qui fait aussi que le Père l'aime, et lui montre tout ce qu'il fait (6), comme on vient de voir.

Mais si vous devez connoître tout ce que le Père

<sup>(1)</sup> Joan. 111. 35. — (2) Ibid. v. 20. — (3) Ibid. 111. 34. — (4) Ibid. 1. 16. — (5) Ibid. v. 22. — (6) Ibid. 19, 29.

a ordonné sur le jugement dernier, parce que c'est à vous qu'il est remis, et que vous êtes vous-même ce souverain juge, qui paroîtrez en ce jour avec une majesté et une puissance divine; il s'ensuit, que vous connoissez tout cela, même comme homme; parce que c'est comme homme que vous devez juger : ce qu'il vous a plu de nous expliquer en disant, que le Père a donné au Fils la puissance de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme (1). Vous savez donc tout, même comme homme : vous savez tout ce qui regarde le jugement : vous en savez sans difficulté le jour et l'heure, puisque vous en savez toute la sagesse, et que la sagesse consiste principalement à prendre les momens, conformément à cette parole: Chaque chose a son temps (2); et dans le monde tout est compassé; tout est rangé dans son lieu; tout se passe au temps qui lui est marqué par la sagesse qui règle tout.

Vous êtes notre chef, et nous sommes vos membres: vous savez toute l'économie de votre corps. Vous connoissez toutes vos brebis: vous savez celles qui sont venues, et celles qui sont encore à amener: vous les connoissez et les nommez distinctement. Vous nommez tous ceux que votre Père vous a donnés; et tout vous est connu depuis le premier jusqu'au dernier de vos élus: et vous marquez tous les temps, où vous les devez appeler, et les incorporer à votre corps (3). Car c'est vous qui les devez recueillir; et en les recueillant vous ne faites qu'exécuter ce que vous aviez destiné avec votre Père, dès que vous posâtes les fondemens de votre

<sup>(1)</sup> Joan. v. 27. — (2) Eosle. III. 1. — (3) Joan. x.

Eglise. Vous en avez révélé les persécutions à votre apôtre saint Jean: il en a vu tout le cours: il a vu la dernière comme les autres : et celle qui ne finiroit qu'avec la sin du monde, et avac la feu de votre dernier jugement (1). Les temps vous sont connus comme tout le reste: vous savez ce que veulent dire ces mille ans où vous avez déterminé le règne de vos saints sur la terre; et ce que vous avez ré vélé en énigme à votre bien-aimé disciple, n'est pas énigme pour vous. Tout vous est connu : Vous étes le scrutateur des reins et des cœurs. Vous avez en votre puissance le livre où sont écrits les secrets de Dieu, et ses décrets éternels; et les sept sceaux qui le ferment n'y sont pas pour vous, puisque vous les ouvrez quand il vous plaît, à qui il vous plaît, et pour les raisons qu'il vous plaît (2). Et sous le septième sceau étoient enfermés tous les événemens futurs; puisque c'est de là que se développent, et les trompettes et les Væ (3), et tout le reste, qui étoit l'histoire de l'Eglise. C'est pourquoi lorsque vos apôtres vous interrogeoient sur le temps où vous rétabliriez le royaume d'Israël, vous leur répondites: Ce n'est pas à vous à le savoir (4).

O Seigneur, s'il m'est permis de vous interroger encore, que ne parliez-vous en la même sorte à vos apôtres; et que ne leur disiez-vous, Ce n'est pas à vous à le savoir, au lieu de dire, que le Fils ne le savoit pas?

Peut-être se faudroit-il taire encore ici; et qu'au lieu de se fatiguer à examiner ce passage, il fau-

<sup>(1)</sup> Apac. xx. 7, 8, 9, 10. — (2) Ibid. 11. 23. V. 1, 2, ct seq. — (3) Ibid. VIII. 1, ct seq. — (4) Act. 1. 7.

droit se dire à soi-même : ce n'est pas à moi à l'entendre; ce n'est pas à moi à savoir pourquoi vous avez parlé en cette sorte. J'acquiesce, ô mon Sauveur! et je ne recherche ce mystère, que pour y trouver quelque instruction, s'il vous plaît de me la donner. Mais peut-être qu'elle est déjà toute trouvée : peut-être que cette parole : Ce n'est pas à vous à entendre les temps et les momens que le Père a mis en sa puissance (1): est le dénouement de celle où vous avez dit : Pour ce jour et cette heure-là, nul ne la sait que le Père, et le Fils même ne la sait pas (2). Ce que le Fils ne sait pas en cet endroit, c'est ce qu'il ne nous appartient pas de savoir. Le Fils comme notre docteur, le Fils comme l'interprète de la volonté de son Père envers les hommes, ne le sait pas, parce que cela n'est pas compris dans ses instructions, ni dans tout ce qu'il a vu pour nous, ainsi que nous l'avons dit. Et le Fils de Dieu parle ainsi pour transporter en luimême le mystère de notre ignorance, sans préjudice de la science qu'il avoit d'ailleurs, et nous apprendre, non-seulement à ignorer, mais encore à confesser sans peine que nous ignorons; puisque luimême qui n'ignoroit rien, et surtout qui n'ignoroit pas cette heure dont il étoit le dispensateur, ayant trouvé un côté par où il pouvoit dire qu'il l'ignoroit, parce qu'il l'ignoroit dans son corps et qu'il étoit de son dessein que son Eglise l'ignorât, il dit tout court qu'il l'ignore, et nous enseigne à ne rougir pas de notre ignorance.

J'ignore donc de tout mon cœur, et ce mystère,

<sup>(1)</sup> Act. 1. 7. - (2) Marc. XIIL 32.

et tous les autres que vous voulez me cacher, et que vous ne savez pas en moi hi pour moi. J'ignore le jour où vous viendrez, parce que vous m'avez dit que vous viendriez comme un voleur. Mais si on ne sait pas quand le voleur viendra, le voleur n'en sait pas moins quand il veut venir. Vous savez donc, voleur mystique! vous savez quand vous viendrez: et les enfans de ce siècle ne seront pas plus prudens, plus avisés dans leurs desseins, plus éclairés dans l'ordre qu'ils mettront à leur exécution, que vous qui êtes la lumière même, la sagesse même. Vous savez donc, encore un coup, quand vous viendrez à la dérobée, demander à chacun de nous, et demander à tout le genre humain, le compte que nous vous devons de notre conduite. Vous le savez, et c'est pourquoi vous avez dit, que le père de famille ne sait pas l'heure du voleur, mais non pas que le voleur l'ignorât lui-même. Et vous avez dit : Veillez donc, parce que vous ne savez pas à quelle heure le Seigneur viendra : et non pas que le Seigneur qui doit venir, l'ignore lui-même. Et vous avez dit, en continuant la parabole: Soyez prêts, parce que vous ne savez pas à quelle heure viendra le Fils de l'homme (1).

Vous vous êtes aussi comparé à un père de famille, qui revenant de son voyage surprend son économe, en venant au jour que ce méchant serviteur ignore, et à l'heure qu'il n'attend pas (2). Mais vous, vous êtes le Seigneur, vous êtes le père de famille, qui sait bien quand il doit venir; et si le serviteur est imprudent, le père de famille n'est pas

<sup>(1)</sup> Matth. xxiv. 42, 43, 44. — (2) Ibid. 50.

pour cela ignorant de ses propres desseins. Vous savez donc, pour la dernière fois, quand vous voulez venir, et vous ne voulez pas que nous le sachions. Voilà que mon ame est prête, quand vous me la redemanderez; mon compte est en état; recevez-le; et me jugez en vos miséricordes: voilà du moins ce qu'il faudroit pouvoir dire. O mon Sauveur! quand serai - je en cet état? quand pourrai-je dire de bonne foi: Mon cœur est prêt, d Dieu! mon cœur est prêt (1).

# LXXIX. JOUR.

Raisons profondes de notre Sauveur d'user de ces réserves mystérieuses pour l'instruction de son Eglise: mais non pour autoriser les hommes à user d'équivoques et de restrictions mentales. Ibid.

Gardons-nous bien de conclure de ces réserves mystérieuses du langage de notre Sauveur, qu'il nous soit permis d'user dans nos discours de dissimulation, d'équivoque et de restriction de pensée; car il ne nous appartient pas de nous donner à nous-mêmes divers personnages, selon lesquels nous puissions nier en un sens ce que nous avouerous en l'autre. Il ne nous appartient pas non plus de faire de nos réserves une instruction, un exemple d'humilité, une espèce de parabole dont il faille chercher le sens, un mystère dont il faille approfondir le secret. Jésus-Christ a sa science comme Verbe,

<sup>(1)</sup> Ps. LYL 8.

et tout y est compris, le présent, le passé, le futur, le possible, l'existant, tout en un mot, tout ce qui est dans la science du Père; car il est luimême cette science, puisqu'il est son Verbe, sa raison, sa parole extérieure. Il a sa science comme homme, par rapport à sa perfection, et comme le dépositaire et l'exécuteur de tous les secrèts de son Père Tout ce qui regarde le genre humain est compris dans cette science, puisque toute puissance lui est donnée dans le ciel et dans la terre (1). C'est lui qui doit tout faire; c'est lui qui doit venir pour juger. Son Père ne l'avertit pas à chaque moment, de ce qu'il aura à faire par son ordre; mais il lui donne tout d'un coup une pleine compréhension de tout le dessein dont il a l'exécution en son pouvoir: autrement il agiroit comme nous, en foi, en obscurité, par morceaux, par pièces, au hasard en un certain sens, et à l'aveugle, sans entendre le rapport de chaque partie avec la fin de l'ouvrage et avec le tout. Il a outre cela sa science comme docteur de son Eglise, comme interprète envers elle des volontés de son Père, comme faisant avec elle un même corps. Dans cette science est compris tout ce qu'il faut que l'Eglisé sache. Il falloit que l'Eglise sût ses persécutions pour s'y préparer; la chute prochaine des Juiss, asin qu'ils en sussent avertis, et qu'ils fissent pénitence; et pour ôter aux fidèles la tentation de croiré que le déicide et les autres déloyautés de ce peuple, avec les cruautés qu'il a exercées sur la personne du Sauveur et de ses apôtres, demeurassent long-temps impunies;

<sup>(1)</sup> Matth. xxv111. 18.

Jésus-Christ a su tout cela pour son Eglise, et il l'a expliqué. Il falloit que l'Eglise sût les signes du jugement à venir, asin d'être attentive à son approche. Jésus-Christ a su encore cela pour elle, et l'a prédit. Il ne falloit pas qu'elle sût le temps ni l'heure: Jésus-Christ à cet égard ne le sait pas, et n'en dit rien à ses fidèles. Cette science, qui étoit en Jésus-Christ par rapport aux instructions au'il devoit donner à son Eglise, avoit sa perfection et sa totalité, qui lui faisoit dire: Je vous ai découvert comme à mes amis tout ce que j'ai oui de mon Père (1). Et encore: Je vous ai tout prédit (2); tout ce qu'il falloit que vous sussiez, tout ce que j'avois appris pour vous. Si je dis, pour vous renfermer dans ces bornes, que je ne sais pas le reste, j'ai mes raisons de parler ainsi selon la charge qui m'est imposée, selon le personnage que je fais: ne soyez pas assez téméraires pour vouloir ou critiquer ou imiter ce langage mystérieux qui ne vous convient pas : c'est à vous à dire avec sagesse et avec simplicité tout ensemble: Cela est: cela n'est point (3): ne mentez pas; ne vous trompez pas les uns les autres: parce que vous êtes membres les uns des autres (4).

Tâchons ici de nous revêtir de l'esprit de sincérité, à l'exemple de Jésus-Christ, qui à la réserve de ces mystères, où il étoit obligé à nous ménager la lumière, nous a tout dit comme à ses amis, selon qu'il étoit convenable, et que nous le pouvions porter.

<sup>(1)</sup> Joan. xv. 15. — (2) Marc. xIII. 23. — (3) Matth. v. 37. — (4) Coloss. III. 9. Eph. 1v. 25.

### LXXX. JOUR.

Ce qui doit être commun à ces deux grands événemens : séduction générale. Ibid.

Reusons les commencemens de ce discours prophétique de notre Seigneur. Nous y trouverons les choses qui doivent être communes aux deux événemens qu'il prédisoit, à la ruine des Juiss, et au jour du jugement dernier : c'est que l'un et l'autre devoit être précédé de grands mouvemens, d'une grande persécution de l'Eglise, d'une grande séduction.

Ses disciples lui dirent en secret : Dites-nous quand ces choses arriveront, et quel sera le signe de votre avénement, et de la consommation des siècles ? et Jésus leur répondit : Prenez garde à n'être pas séduits (1).

Souvenez-vous toujours qu'ils joignoient deux choses, la chute de Jérusalem, et le dernier jour, comme devant arriver dans le même temps. Et sans les désabuser d'abord, parce que cela n'étoit pas nécessaire, Jésus-Christ leur va expliquer ce qui devoit être commun à ces deux événemens.

Prenez garde que personne ne vous séduise. Ils lui faisoient une demande curieuse : Quand ces choses arriveront-elles? Il leur donne un avis utile : Prenez garde qu'on ne vous séduise; comme s'il disoit : Il vous importe peu de savoir quand arriveront ces choses; mais ce qu'il faut que vous sa-

<sup>(1)</sup> Matth. xxiv. 3. Marc. xiii. 4, 5. Luc. xxi. 7, 8.

chiez, c'est qu'elles seront précédées d'une périlleuse et horrible tentation, pour vous séduire. Car il viendra plusieurs christs; et plusieurs seront trompés. C'est ce qui arriva devant la ruine de Jérusalem, et aux environs de ces temps-là. C'est ce qui arrivera encore à la fin des siècles. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas : si un autre vient en son nom, vous le recevrez (1). C'est ce qui est déjà souvent arrivé aux Juiss: et quelque chose de semblable leur arrivera encore une fois vers la fin des siècles; lorsque ce méchant, cet impie, qui s'assira dans le temple de Dieu, pour s'y montrer comme un Dieu, parottra avec des prodiges trompeurs, et avec toute sorte de séduction; en sorte qu'ils soient livrés à l'esprit de mensonge, pour ne s'être pas voulu laisser gagner à l'amour de la vérité (2). Ce qui convient parsaitement avec la parole qu'on vient d'entendre de la bouche de Jésus-Christ, et semble fait pour marquer d'une façon particulière, l'aveuglement volontaire avec l'endurcissement du peuple juif. Quoi qu'il en soit, , le démon développera toute sa malignité aux approches du dernier jour : et la même chose arriva aux approches de la ruine de Jérusalem, n'y ayant jamais eu tant de faux christs, ni tant de faux prophètes. Remarquez dans saint Matthieu les versets 5, 11, 23, 24, 25, 26 : et à peu près la même chose dans saint Marc, et dans saint Luc.

Voilà que je vous l'ai prédit : Prenez-y garde (3). La séduction sera si puissante, que Jésus-Christ ne

<sup>(1)</sup> Joan. v. 43. — (2) II. Thess. 11. 3, 4, 9, 10, 11. — (3) Matth. XXIV. 25. Marc. XIII. 23.

craint point de dire, qu'elle ira, s'il se peut, jusqu'à induire en erreur même les élus (1). S'il se peut; fait voir deux choses: l'une, l'extrême péril, l'autre, le secours présent de la main toute-puissante de Dieu.

Pesons ces paroles: considérons à quelles épreuves Dieu met notre soi; jusqu'où il veut que nous lui soyons soumis; ce qu'ont à craindre-les esprits superbes; les piéges que Dieu permet qui leur soient tendus; combien ils sont délicats, combien subtils; combien il est dangereux que les saints mêmes ne s'y prennent: avec quelle frayeur, et quel tremblement ils doivent donc opérer leur salut (2).

Cet esprit de séduction qui se développera tout entier à la sin des siècles, se fait souvent sentir avant ce temps dans les subtilités des hérétiques: une apparence de réforme; un air de piété et de modestie; des paroles douces, tirées le plus souvent de l'Ecriture; une véhémente répréhension des abus crians, qui semble marquer un vrai zèle, une vraie horreur des vices, un vrai amour de la vertu. La chrétienté s'émeut : les nations se cantonnent : les élus, s'il se pouvoit, devoient être pris dans ce piége. Mais ceux qui y ont été pris doivent songer que nous aurons bien à soutenir d'autres illusions à la fin des siècles; une hypocrisie bien plus délicate, bien plus raffinée: lorsque les prodiges trompeurs se joindront à une doctrine séduisante. O Dieu, je tremble pour ceux qui seront mis à cette épreuve! Tremblez dès à présent à la tromperie de vos passions, aux belles couleurs dont elles pa-

<sup>(1)</sup> Matth. xx1v. 24. -- (2) Philip. 11. 12.

rent vos vices secrets, à ces instincts trompeurs de l'ennemi, à ces illusions secrètes que vous prenez pour inspirations. Qui a des oreilles pour outr, qu'il écoute (1): Ah! c'est de quoi séduire, s'il se peut, jusqu'aux élus. Concluez avec saint Paul: Opérez votre salut avec crainte et tremblement. Mais ne croyez pas l'opérer de vous-même. Croyez que c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire (2): opérez, et croyez que Dieu opère: ne soyez ni lâche ni présomptueux: abandonnez-vous à cette grâce qui agit en vous, mais avec une courageuse et sidèle opération: c'est ce qui soutient les élus; c'est ce qui les empêche de périr.

Les élus, s'il se peut, seront induits à erreur (3). S'il se peut. Cela donc ne se peut pas : une main toute-puissante, contre laquelle rien ne prévaut, détéurne ce coup. O conduite miséricordieuse et toute-puissante, qui empêchez vos élus de pouvoir périr, je vous reconneis, je vous adore, je m'abandonne à vous : mais dans cet esprit, qui en nous disant : Dieu opère, nous dit en même temps : Opérez, travaillez, agissez avec une infatigable ferveur.

# LXXXI. JOUR.

Le même sujet. Guerres, famines, pestes, tremblemens de terre, maux extrêmes. Ibid.

Un grand mouvement dans le monde: des guerres, des bruits de guerre, des pestes, des famines, des

(1) Matth. x1. 15.— (2) Philip. 11. 12, 13.— (3) Marc. xxn1. 22.

coureurs de ces deux événemens. Voyez-les en saint Matth. exiv. 6, 7, et la même chose en saint Març et en saint Luc. C'est ce qui arriva un peu devant la guerre de Judée, et dans la dernière année de Néron: et c'est ce qui arrivera encore d'une manière plus formidable aux approches du dernier jour,

Des guerres, des bruits de guerre: de grandes guerres en effet; de plus grandes appréhensions de mouvemens nouveaux: il semblera que l'esprit de guerre, les haines, les jalousies, la nature même voudra enfanter quelque chose de funeste aux grands états: on remarquera dans le monde un esprit d'ébranlement universel. Au milieu de tout ce tumulte; prenez garde de n'être pas troublés; car il faut que cela arrive, et ce n'est pas encore la fin (2).

De quoi donc sera-t-on troublé, si on ne l'est de telles choses? de rien du tout. Car le chrétien n'est troublé de rien que de son péché, et de la colère de Dieu qui le doit punir, Prenez donc garde de n'être point troublés. Vous vous enquérez de ce qui se passe, non-seulement avec ouriosité, mais encore avec frayeur: que deviendront ces grandes armées qui sont en présence? Quel ravage, quel embrasement, quel carnage, quel déluge de maux, si une fois la digue est rompue! ah! je m'en mours, Vous n'êtes pas chrétien. Le sort des empires est entre les mains de Dieu: ils meurent en leux temps, comme le reste des choses humaines. Priez pous votre patrie; humiliez-vous; faites pénitence: mais ne craignez point; ne vous troublez pas: il faut que

<sup>(1)</sup> Marc, 2111. 7, 8. Luc. 221. 9, 10, 11. -- (2) Match. 221v. 6.

cela arrive. Il le faut, non par une aveugle et fatale nécessité, qui nous mettroit au désespoir : mais
il le faut par une raison, par une sagesse, par une
bonté qui prépare de grands biens par tous ces
maux. Ne craignez point, petit troupeau, puisque
le royaume qu'il a plu à votre Père céleste de vous
préparer (1), est hors d'atteinte. Toutes les puissances ennemies, visibles et invisibles, n'ont point
de prise dessus, et il ne vous peut être ravi.

C'est ici le commencement des douleurs (2); des douleurs de l'enfantement; de celles qui font jeter de plus grands cris; qui s'augmentent de plus en plus: on croit être à la fin, ce n'est encore qu'un commencement.

Quoi! ce mouvement effroyable des royaumes qui s'entrechoquent, ces famines, ces pestes, ces tremblemens de terre, ne sont que le commencement des douleurs! O Dieu! que vos derniers coups sont redoutables, si ceux-là qui sont si terribles, dont on ne peut seulement entendre les noms sans être saisi de frayeur, ne sont qu'un prélude! Il est ainsi, Seigneur, il est ainsi. Par tous ces grands coups, les corps seuls sont menacés: mais voici ce qui est terrible, au-delà de toutes les terreurs : Craignez, craignez celui qui, après avoir fait mourir le corps, enverra l'ame dans la gêne: Oui, je vous le dis, craignez celui-là (3). O Seigneur! si je sais bien craindre cela, je ne craindrai autre chose, et je verrai tous les élémens se mêler et la nature se confondre, sans effroi. Ah! je ne puis craindre que ce qui tue l'ame : mais je puis ne le craindre

<sup>(1)</sup> Luc. XII. 32. — (2) Matth. XXIV. 8. — (3) Luc. XII. 5.

pas, si je commence sérieusement à me convertir. Je n'ai rien à penser que la pénitence, ni rien à craindre que de mourir dans mon péché. Mourir, ce n'est rien, de quelque douleur que la mort soit accompagnée; quelque étrange, quelque imprévue, quelque cruelle et insupportable que la mort paroisse. Mourir dans le péché, c'est tout le mal, et le seul qui soit à craindre. Malheureux, ingrats, pécheurs endurcis: Vite, vite; convertissez-vous, et vivez (1).

# LXXXII. JOUR.

# Persécution terrible de l'Eglise, trahisons, charité refroidie. Ibid.

Un autre avant-coureur; la persécution. Elle a ces terribles circonstances : une haine implacable de tout le genre humain contre l'Eglise; la fureur au dehors; la trahison au dedans : on se livrera les uns les autres; les frères livreront leurs frères, et le père même son enfant; les enfans se souleveront contre leurs pères; et les familles mêmes seront divisées : les scandales seront horribles, à cause des chutes fréquentes de ceux qu'on croyoit les plus fermes. Au milieu de tout cela la séduction redoublera, et de faux docteurs gagneront ceux que la violence n'auroit pu abattre : la cruauté et la séduction iront ensemble au dernier degré. C'est ce qui est arrivé à l'Eglise naissante, à commencer

<sup>(1)</sup> Esech. XVIII. 32.

vers les dernières années de Néron, un peu avant la guerre de Judée. C'est ce qui arrivera d'une manière bien plus terrible à la fin des siècles (1).

Ce n'étoit pas une chose aisée à prédire, comme on le pourroit penser d'abord, qu'une telle haine, et une telle persécution contre l'Eglise: et on n'auroit pas pu prévoir que le monde qui laissoit en paix toutes les religions, et jusqu'aux sectes les plus impies, comme celle des épicuriens, ne pourroit souffrir le christianisme. Mais Jésus-Christ l'a voulu prédire, et avertir ses fidèles d'une chose aussi singulière, et jusqu'alors autant inouie que celle-là.

Il joint, selon sa coutume, la consolation aux maux. Tout le monde vous haïra: mais vous ne perdrez pas un seul cheveu: vous posséderez votre ame par votre patience (2); non en combattant, mais en souffrant. Vous serez traînés à tous les tribunaux, comme des criminels; mais cela leur sera en ténioignage (3): vous y paroîtrez comme des témoins de la vérité, comme les maîtres du genre humain: Je vous donnerai une bouche que nulle impudence, nulle violence ne pourra fermer, une sagesse, une force contre laquelle il n'y aura point de résistance (4): vous n'aurez rien à préméditer: le Saint-Esprit parlera par votre bouche (5): et le reste qu'on peut voir dans l'Evangile.

Ce qui sera de plus déplorable, c'est que la malice s'augmentant sans fin, la charité se refroidira dans la multitude (6): c'est ce qui arriva à saint Paul,

<sup>(1)</sup> Matth. xx14. 9, et seq. Marc. x111. 12, Luc. xx1.—(2) Luc. xx1. 17, 18, 19.—(3) Ibid. 12, 13, et Marc. x111. 9, et seq. — (4) Luc. xx1. 14, 15.—(5) Matth. x. 19, 20,—(6) Ibid. xx14. 12.

lorsqu'il disoit: Tous m'ont quitté: personne ne m'a assisté dans ma première défense: Demas même m'a abandonné, attiré par l'amour de ce siècle: il n'y a que Luc avec moi: qu'il ne leur soit point imputé (1). Mais ce refroidissement de la charité dans ses frères, ne changeoit point envers eux le cœur de Paul. Ce refroidissement de la charité paroîtra beaucoup davantage dans la fin des siècles: car, lorsque le Fils de l'homme viendra, pensez-vous qu'il trouve de la foi sur la terre (2)?

Mais à ce comble de maux, il n'y a qu'un seul remède: Qui persévérera jusqu'à la fin, sera sauvé (3). Remarquez ce mot: jusqu'à la fin. Dix ans, vingt ans, trente ans, cinquante ans, ce n'est rien: il faut aller jusqu'à la fin. Ne vous lassez point de travailler; car la moisson que vous recueillerez, sera éternelle.

Il faut que cet Evangile soit préché par toute la terre (4): de peur qu'on ne pense que la persécution qu'on vient de voir si déchaînée, en arrête le cours. Paul étoit lié: mais la parole de Dieu ne l'étoit pas (5): elle couroit (6), dit cet apôtre: le bruit en retentissoit par toute la terre: la foi des Romains y étoit annoncée (7): l'Evangile, qui étoit venu jusqu'à Colosse, étoit, et fructifioit, et croissoit en même temps par tout le monde (8). Ainsi la prédiction du Sauveur s'accomplissoit déjà en quelque façon, avant la dissipation des Juiss: mais le grand accomplissement en est réservé à la fin des siècles,

<sup>(2)</sup> II. Tim. 1V.9, 11, 16. — (2) Luc. xVIII. 8. — (3) Matth. xxIV. 13. — (4) Ibid. 14. — (5) II. Tim. 11. 9. — (6) II. Thess. 111. 1. — (7) Rom. 2. 8. — (8) Coloss. 1. 6.

et la prédication aura percé par tout le monde avant qu'il sinisse.

O Dieu! donnez vigueur à votre parole: bénissez les prédicateurs apostoliques ::envoyez vos ouvriers dans cette grande moisson, que votre ennemi ravage. O Seigneur, je me joins en esprit à ces hérauts de votre Evangile, et à ceux qui croiront en vous par leur parole. Sanctifiez-les en vérité, et que leur sainteté naissante répare les ravages que fait le péché dans votre héritage. Sauvons-nous, sauvons-nous de la corruption de cette race mauvaise. Mon ame, sauve-toi toi-même: ô Dieu, sauvez-moi; je péris.

### LXXXIII. JOUR.

Réflexions sur plusieurs circonstances de ces deux événemens. Ibid.

PRIEZ que votre fuite n'arrive point durant l'hiver ou dans le jour du sabbat: vous aurez besoin des plus grands jours, de la saison la moins embarrassante, de la liberté d'agir la plus entière, pour précipiter votre fuite dans les déserts et dans les montagnes, et pourvoir à tant de pressans besoins. Jamais il n'y eut, jamais il n'y aura d'affliction semblable: jamais peuple n'aura été, ni ne sera plus impitoyablement livré à la vengeance: et si Dieu n'avoit abrégé le temps, nul homme ne se sauveroit: mais Dieu a abrégé le temps pour l'amour de ses élus (1). Ce fléau de Dieu sera si terrible, et la

<sup>(1)</sup> Matth. xx1v. 20, 21, 22.

force en sera si insupportable, qu'il y auroit de quoi accabler tout le genre humain. Mais il falloit qu'il restât des hommes sur la terre pour enfanter les élus et les saints, qu'il y avoit encore à recueil-lir. Voilà un sens. Dieu fléchi par les prières de ses élus, a tempéré sa colère : ils sont le sel de la terre, pour en empêcher la totale corruption : il faut qu'ils y soient répandus deçà et delà, et de tous côtés : autrement, le genre humain qui n'est conservé que pour eux, périroit en entier : c'est un autre sens. Le dernier : Dieu a abrégé le temps des souffrances, de peur que ses élus n'en fussent enfin accablés : et il n'a pas voulu qu'ils fussent tentés par-dessus leurs forces.

Pour l'amour des élus qu'il a choisis, dit saint Marc (1). Ils ne sont pas élus par un autre : c'est par lui-même : l'amour qui les lui a fait élire, l'oblige à tout faire pour eux; et il n'épargne la terre qu'à leur considération.

Respectons les saints qui sont parmi nous: nous leur devons tout: et Dieu s'appaise en les voyant, comme un père qui voit ses enfans parmi ses ennemis, retient sa main. Après la séparation, que n'auront pas à souffrir les pécheurs?

Ce qui est vrai en un certain sens, à l'égard des Juiss, est encore plus véritable à l'égard de tout l'univers, dans les approches du dernier jour : après que la patience de ses saints aura été épurée jusqu'au degré qu'il vouloit, il mettra fin au temps des épreuves, pour donner lieu aux récompenses.

S'il y a cinquante justes dans Sodome, s'il y en

<sup>(1)</sup> Marc. XIII. 20.

l'amour d'eux à toute la ville (1). Dieu aime tant les siens, que non-seulement il les épargne, mais il épargne les autres pour l'amour d'eux. Si on n'aimoit pas les justes, si on ne les protégeoit pas pour eux-mêmes, il les faudroit protéger pour le bien public. Que notre maison soit leur asile : que nos bras leur soient toujours ouverts : que notre secours les suive partout. Les prêtres, les religieux les représentent par leur état.

### LXXXIV. JOUR.

# Réflexions sur d'autres circonstances. Ibid.

Si l'on vous dit: Le voici dans le désert: le voici dans les lieux retirés de la maison: ne le croyez point (2). Ceci regarde les derniers temps, lorsque les Juiss fatigués de tant attendre, et d'avoir si souvent été trompés sur le sujet du Messie, s'en diront les uns aux autres des nouvelles comme en secret: Il est venu, mais il se cache; il est dans ce désert; il est dans les lieux secrets de cette maison: ne croyez point tout cela. Ce n'est plus le temps qu'il doit venir de cette sorte, d'une maison particulière, d'une ville obscure, d'un désert; tantôt caché, tantôt découvert: il paroîtra tout d'un coup avec un éclat surprenant; et un éclair ne se fait pas voir plus rapidement du levant jusqu'au couchant, et d'un côté du ciel à l'autre; que le Fils de l'homme

<sup>(1)</sup> Gen. xvIII. 26, 28, et seq. — (2) Matth. xxIV. 26.

parottra dans toute la terre (1). Voilà la première chose qu'il marque de ce grand événement : une apparition soudaine, et un éclat, qui en un moment se fera sentir d'une extrémité du monde à l'autre. Mais voici la seconde : Où sera le corps, là s'assembleront les aigles (2). Si les aigles sentent leur proie de si loin, et s'assemblent rapidement de toutes parts autour d'un corps mort : combien plus s'assembleront les élus, où sera le Fils de l'homme?

Le grec porte, au lieu de corps, un corps mort, un cadavre: et le Fils de Dieu se compare à un corps de cette sorte, à cause que les élus seront rassemblés par le mystère de sa mort; et que c'est par-là qu'ils auront part à sa résurrection. Tout cela regarde visiblement l'apparition dernière, et le dernier jour de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi il ajoute: Mais aussitôt après l'affliction de ces jours-là, de ces jours, où le Fils de l'homme devra paroître si vite, et rassembler autour de lui tous les élus: aussitôt après cette affliction: car il a dit qu'il y en auroit d'étranges vers ces jours-là: le soleil s'obscurcira: et le reste (3).

Il ne faut donc pas entendre cette affliction ni ces jours, de l'affliction ou des jours qui seront facheux pour les Juiss; mais de l'affliction de tout l'univers, vers le jour où le Fils de Dieu devra paroître, qui sont ceux dont il venoit de parler. Le même paroît dans saint Marc: Mais dans ces jours-là; dans cette affliction-là; le soleil s'obscurcira (4); et le reste. Comme s'il disoit: Il arrivera

<sup>(1)</sup> Matth. xxiv. 27. — (2) Luc. xvii. 24. Matth. xxiv. 28. — (3) Ibid. 29. — (4) Marc. xiii. 24.

de grands maux aux Juiss: mais ce n'est point dans ces maux, ou dans ces temps, qu'arriveront ces prodiges du soleil obscurci, et les autres: mais dans ces jours dont je viens de parler: dans ces jours, où le Fils de l'homme devra paroître; aux approches de cette dernière apparition, et peu après les afflictions dont elle sera précédée; le soleil s'obseurcira: et le reste.

Mettons-nous en esprit dans ce dernier jour, si heureux pour les uns, si funeste aux autres. Représentons-nous l'étonnement où l'on sera, de cette nouvelle lumière que jettera le Sauveur, de ce prodigieux éclat qui se fera sentir d'une extrémité du monde à l'autre, avec la rapidité d'un éclair. Contemplons ces aigles mystiques, les esprits sublimes à qui le monde n'aura rien été, et qui n'auront pas été troublés de tant de persécutions; ni de cet ébranlement universel de la nature éperdue; prendre tout à coup leur vol; et, comme dit saint Paul, être enlevés dans les nuées au milieu des airs, à la rencontre de Jésus-Christ, pour être ensuite toujours avec lui (1). Heureux jour! heureux spectacle! heureux changement! heureux ceux qui verront ce beau feu, cet éclair nouveau, cette vive et admirable lumière: qui verront ce corps que la mort a consacré à notre salut; ces aigles qui voleront après, et qui seront enlevés avec lui. Soyons de ces aigles, par la contemplation en soi et en vérité, et par une noble élévation au-dessus des choses mortelles. Faisons notre proie de ce corps, que la mort a fait nôtre. Nous l'avons dans l'eu-

<sup>(1)</sup> I. Thess. IV. 16, 17.

charistie, ce corps mort autrefois, à présent vivant, mais couvert d'un signe de mort : dévorons-le : prenons - en toute la substance, tout le suc. Vivons de Jésus et de sa vérité, et de ses sousfrances, et de sa mort, qui est notre vie : imitons-la : portons-la sur nous: Portons sur nos corps la mortification de Jésus, afin que la vie de Jésus paroisse en nous (1). Si parmi les ténèbres du monde, et celles qui nous environnent, il lui plaît de faire tout à coup reluire sur nous comme une espèce d'éclair, une lumière rapide qui se répande en un moment dans toute notre ame, et qui se fasse sentir de la partie haute jusqu'à la plus basse; ô lumière, je vous adore! ô lumière, je vous veux suivre! Si vous vous retirez comme un éclair, et que vous laissiez mes yeux éblouis d'un éclat si vif, je me souviendrai de vous avoir vue : je me réjouirai de l'espérance de vous revoir à d'autres momens: je tâcherai de mettre à profit tout ce que vous me montrerez dans ces momens rapides: et j'aspirerai nuit et jour à ce jour unique de l'éternité, où vous luirez sans vous retirer; sans être obscurcie; où votre levant sera sans couchant; où nous jouirons à jamais de vous, ô Père! ô Fils! ô Saint-Esprit! qui êtes la véritable et seule lumière.

<sup>(1)</sup> II. Cor. 17. 10.

#### LXXXV. JOUR.

Instructions à recueillir. Se tenir prêt: veiller à toute heure. L'un pris, l'autre laissé. Matth. xx1v. 37—51. Marc. x111. 33—37. Luc. xv11. 24.

DE tout ce que nous avons vu, il y avoit deux sortes d'instructions particulières à recueillir. Dans la ruine de Jérusalem il y avoit à s'en sauver par la fuite: Alors, que ceux qui sont dans la Judée, s'enfuient aux montagnes (1). C'est ce que firent les chrétiens, qui s'enfuirent en effet vers les pays montagnards, à la ville de Pella, comme marquent les histoires: ce qui fut cause qu'on ne voit point qu'ils aient souffert en Jérusalem, ni qu'il s'y en soit trouvé aucun durant le siége de Tite. A l'égard des calamités qui devoient arriver à la fin du monde, il falloit ne pas songer à s'en sauver, puisqu'elles sont universelles et inévitables; mais s'y préparer: et cette préparation nous est expliquée dans le reste de ce chapitre.

Elle consiste premièrement, à veiller, à être attentif, à se tenir toujours prêt, en accompagnant de prières son attention et sa diligence: Prenez garde, veillez et priez: car vous ne savez pas le temps, ni si le mattre viendra sur le soir, ou vers le minuit, ou au chant du coq, ou le matin (2). Veillez donc, et priez en tout temps, afin d'être rendus dignes d'éviter ces choses, c'est-à-dire, la rigueur du der-

<sup>(1)</sup> Matth. xxiv. 16. — (2) Marc. xiii. 33, 34, 35.

nier jugement, et de comparoître devant le Fils de l'homme (1). Il ne faut donc pas seulement prier, mais prier en tout temps.

Secondement: il faut songer à l'esset de ce terrible jugement; ou de deux qui seront ensemble, l'un sera pris, et l'autre laissé (2). Et pour aller où ? Où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Qui ne trembleroit, en voyant tout à coup une si terrible séparation? L'un enlevé à Jésus-Christ, l'autre laissé au milieu des maux, d'où il ne sortira que pour rentrer dans de plus grands, et n'en sortir jamais.

Troisièmement: il ne saut point reculer ni regarder en arrière: souvenez-vous de la semme de
Lot (3), qui, pour avoir seulement tourné la tête
vers Sodome, reçut un châtiment si prompt et si
rigoureux. Il ne sussit pas d'éviter les mauvaises compagnies, ni de suir le monde qu'on a quitté; il ne
saut pas seulement tourner les yeux de ce côté-là.

Quatrièmement: il faut faire toutes ses actions avec une activité et une diligence extraordinaire; se sauver à quelque prix que ce soit; laisser périr beaucoup de choses qu'on aimeroit, plutôt que de hasarder son salut: si l'on est dans le haut de la maison, ne se point embarrasser de sauver les meubles qui sont en bas (4); se contenter de sauver ce qui est en haut; emporter et sauver d'abord à la corruption tout ce qu'on peut; ne pas dire, Je laisserai cela, mais je retournerai demain le quérir; demain je commencerai à me corriger de ce vice; je me contenterai pour aujourd'hui de modérer ce-

<sup>(1)</sup> Luc. xx1. 36. — (\*) Matth. xx1v. 40, 41. Luc. xv11. 34, 35, 36, 37. — (3) Luc. xy11. 31, 32. — (4) Ibid. 31. Matth. xx1v. 17, 18.

lui-ci. Ne laissez rien, qu'il vous faille aller requérir : ne laissez rien à faire à une autre fois; car le temps vous manquera tout à coup, et votre attente sera vaine.

Cinquièmement : il faut se retirer de tout ce qui attache trop l'esprit, de tout ce qui appesantit le cœur; et non-seulement de l'ivrognerie, où la raison est absorbée; mais encore de la bonne chère, et des soins de cette vie (1). Et sur les soins de la vie, il faut remarquer ces paroles : Aux jours de Noé ils buvoient, ils mangeoient, ils se marioient, ils marioient leurs enfans : et aux jours de Lot ils buvoient et mangeoient, ils vendoient, et ils achetoient, ils plantoient, et ils bâtissoient: et ils périrent tout d'un coup dans les eaux du déluge, et par le feu du ciel (2). Car il ne dit pas: Ils tuoient, ils commettoient des adultères, et le reste : il parle des occupations les plus ordinaires et les plus innocentes de la vie: parce qu'elles occupent, elles embarrassent, elles accablent, elles enchantent, elles attachent, elles trompent, en nous menant d'un soin à un autre et d'une affaire à une autre. Il ne suffit donc pas d'éviter les actions criminelles; mais il faut encore prendre garde à ne se pas laisser jeter par les autres dans cet esprit d'empressement et d'occupation, qui fait qu'on n'est jamais à soi.

Sixièmement: on ne sauroit assez songer au grand mal dont nous sommes menacés. Ce sera comme le déluge aux temps de Noé; comme le feu du ciel aux temps de Lot; comme un lacet où nous serons pris tout à coup (3), à la manière des oiseaux, par

<sup>(1)</sup> Lue. xx1. 34. — (2) Ibid. xx11. 26, 27, 28, 29. — (3) Ibid. xx1. 35.

un vain appât, pour être la proie de ceux qui veulent nous dévorer. Le mauvais serviteur, qui ne
songeoit qu'à passer sa vie dans le plaisir, se trouvera tout d'un coup séparé de Dieu, de sa grâce, de
tout le bien : et il sera mis avec les hypocrites, où
il y aura un pleur, et un grincement de dents (1)
éternel. Terribles paroles : Séparé, mis avec les
hypocrites : pleurs et grincement de dents, et douleur
jusqu'à la rage. A quoi donc penserons-nous, si nous
ne pensons à ces choses? Ah! périssent toutes nos
pensées, afin que celles - là vivent seules dans nos
cœurs!

## LXXXVI. JOUR.

Le Père de famille : ses serviteurs : la figure du voleur. Matth. xxiv. 45, 46, 47. Luc. xii. 41 – 44.

Conférez le chapitre xxiv de saint Matthieu, depuis le . 45 jusqu'à la sin, avec le chapitre xii de saint Luc, depuis le . 35 jusqu'au 49.

Le Fils de Dieu instruit ici, premièrement tous les chrétiens, sous la figure du père de famille, et de ses serviteurs : et encore sous la figure du même père de famille, et d'un voleur. Secondement, il instruit en particulier les supérieurs ecclésiastiques, sous la figure du père de famille qui retourne à sa maison, et de son économe ou principal domestique qui le doit attendre.

Voici pour les premiers ce que nous trouvons dans

<sup>(1)</sup> Matth. xx1v. 51.

saint Luc. Premièrement: Les reins ceints (1): c'està-dire, les passions resserrées, comme une robe qui se répandroit faute de ceinture. C'est l'état d'un homme laborieux et toujours prêt à marcher. Car lorsque l'ame se répand dans les passions, elle est lâche, sans force, sans ordre, sans bienséance.

Secondement: Des flambeaux allumés à la main. C'est encore l'état d'un homme prêt à aller au-devant du maître, à quelque heure de la nuit qu'il vienne, pour l'éclairer.

Des lampes allumées: e'est un esprit attentif, et un cœur ardent. On a comme des slambeaux en soiméme, dans le fond du raisonnement; mais ils ne sont allumés que par l'attention. Que sert d'avoir de l'esprit, du raisonnement, de la foi même, si tout cela n'est réveillé par l'attention? autant que nous serviroient des slambeaux bién préparés dans notre cossire, mais sans amorce, sans seu.

Les lampes allumées à la main, sont aussi le bon exemple. Ce n'est pas assez de l'attention; il en faut venir aux œuvres, à l'application sur nous-mêmes: autrement le flambeau nous est inutile.

Troisièmement: Semblables à des hommes qui attendent (2); par conséquent très-attentifs. Et qui attendent-ils? Leur maître; celui qui les peut punir, pour peu qu'il les trouve négligens.

Quatrièmement: Quand il viendra, et qu'il frappera. Il vient à chaque moment: car chaque heure nous avance vers la mort. Il frappe, par les maladies: il faut donc être attentif, et se tenir prêt dès le premier coup. Mais à peine s'éveille-t-qua au

<sup>(1)</sup> Luc. x11. 35. — (2) Ibid. 36.

dernier, et lorsque la mort est déjà presque dans le cœur : et alors il n'y a plus de flambeaux, plus d'attention, ni de réflexion; tout est presque éteint.

Cinquièmement: Aussität ils bui ouvrent. Comme tout isi est actif! Il saut ouvrir soi-même au maître qui vient, être bien-aise de le recevoir: mais ouvrir avec diligence, aussitôt: ouvrir par conséquent avec joie; ne pas murmurer, ne pas se plaindre de la mort qui vient si tôt. Au reste, il n'a pas besoin qu'on lui ouvre, asin qu'il prenne notre ame qu'il vient requérir; car il saura bien la reprendre sans qu'on la lui donne. Bon gré, malgré, il faut mourir: et souvent il frappe si fort, que les portes brisées s'ouvrent d'elles-mêmes, sans que vous ayez le loisir d'ouvrir, ni de lui offrir vous-même votre ame qu'il vous redemande. Il n'a donc que faire de vous pour la retirer : mais pour l'amour de vous, afin que vous puissiez lui en faire le sacrifice, il veut que ce soit vous qui lui ouvriez, et promptement, et avec joie; puisque vous ouvrez, non pas à la mort, mais à un maître bienfaisant.

Car, sixièmement, s'il trouve ses serviteurs vigilans, il se retroussera, et les servir (1). Il me sant pas de l'un à l'autre pour les servir (1). Il me sant pas chercher dans les paraboles à tout expliquer: il y a des circonstances, comme celles-ci, qui ne servent que pour la peinture. Le sond est ici, que Jésus-Christ s'est sait serviteur de ses sidèles. Le Fils de l'homme, dit-il, est venu servir, et ce service est de se donner lui-même en rédemption pour plutieurs (3). C'est de lui que mous tenons tout, et en

(1) Bud ben. 87. - (1) Matth. xx. 28.



ce monde et en l'autre: et nul ne demeurera sans récompense; car il passera de l'un à l'autre pour les servir tous. Il leur donnera abondamment tous les biens; car pour lui il n'a pas besoin de vos services, ni de rien: il est heureux, il est dans la gloire. Il vient pour vous; et sous la figure de la mort, qui vous paroît si hideuse, il vous apporte sa grâce, son royaume, sa félicité éternelle, des richesses inestimables, des plaisirs sans fin. Ouvrez donc à un si bon maître; et donnez-lui de bon cœur cette ame, qu'il ne redemande que pour la rendre bienheureuse.

Septièmement: S'il vient à la seconde veille, et s'il vient à la troisième (1). Remarquez: il ne parle point qu'il vienne jamais de jour: il surprend toujours. On ne le voit pas, et il se cache dans les ombres de la nuit; et cependant l'homme insensé veut le deviner. Je me porte bien, je ne mourrai pas; on se donne toujours bien des années; et cependant l'expérience sait voir qu'il surprend toujours: il vient à l'heure qu'on n'attend pas, et au jour qu'on n'espère pas (2).

Huitièmement: ce père de famille, qui vient avec tant d'amour, pour nous donner des biens éternels sous la figure de la mort, prend encore une autre figure, celle d'un voleur (3): c'est-à-dire, celle d'un ennemi, qui vient nous ravir tout ce que nous possédons et que nous aimons. Premièrement, les biens temporels et les plaisirs des sens, dont nous faisions notre bonheur. Tout d'un coup tout nous sera enlevé: ces biens passeront en d'autres mains: ces plaisirs se dissiperont comme une fumée, comme une paille

<sup>(2)</sup> Luc. XII. 38. -- (2) Matth. XXIV. 50. -- (3) Luc. XXII. 39.

les biens spirituels: tant de pensées de conversion, tant de désirs imparfaits qui nous amusoient, qui nous endormoient dans la mort. Tout cela nous sera ôté; et nous verrons malgré tous ces foibles commencemens de bonne volonté, de bons sentimens et de vertus, qui nous faisoient dire: Je suis riche: nous verrons que nous sommes pauvres, misérables, aveugles, nuds, dignes de pitié; ou plutôt indignes de pitié, à cause de notre malice; sans aucun de ces biens, qui nous ouvrent la porte du ciel, ainsi qu'il est écrit dans l'Apocalypse (1).

En neuvième et dernier lieu. Pesons ce mot : Soyez prêts (2). Que vos comptes soient en état : que vos dettes soient payées : que vos desseins soient accomplis : car après ce moment il n'y a rien à espérer. Quelle angoisse! quelles sueurs à la vue de ce maître rigoureux, qui vous pressera de rendre compte! Vous payerez par le dernier et inévitable supplice ce que vous n'aurez pas volontairement payé par vos bonnes œuvres.

# LXXXVII. JOUR.

L'économe sidèle et prudent : sa récompense. Ibid.

Pierre lui dit: Seigneur, est-ce pour nous que vous dites cette parabole, ou pour tout le monde (3)? Nous tromperez-vous comme les autres, nous qui sommes les dispensateurs de vos mystères? Nous

<sup>(1)</sup> Apoc. 111. 17. — (2) Matth. XXIV. 44. — (3) Luc. XII. 41.

serez-vous un voleur qui nous surprendra, ou un maître impitoyable qui arrivera tout d'un coup pour nous punir? Il lui répond par la parabole de l'économe, ou de l'intendant d'une maison, à qui le maître a donné la charge de tout, et en particulier celle de ses conserviteurs. C'est la figure des supérieurs et supérieures, chacun selon son degré, et le poste où il est établi.

Le maître a établi cet économe, cet intendant, ce dispensateur, pour être fidèle: pour être prudent: pour donner la noutriture à sa famille: pour la lui donner dans le temps: pour la lui donner avec mesure (1). Te voilà, & Pierre! Vous voilà, pasteurs? Il faut être fidèles : donner fidèlement ce que le maître a mis en vos mains pour le distribuer, les instructions, les sacremens. Voilà ce que c'est qu'être fidèles: ne s'attribuer rien; ne rien retenir de ce qu'il a voulu que vous donnassiez. O économe! ò intendant spirituel! tu n'as rien à toi, tu n'as rien pour toi, puisque toi-même tu es tout aux autres: Tout est à vous, soit Paul, soit Céphas, tout est à vous : et vous êtes à Jésus-Christ, disoit saint Paul (2). Tout est à vous. Il faut donc être fidèle, et se donner tout entier au peuple de Dieu. Mais outre la fidélité, il faut la prudence, pour donner dans le temps, pour donner avec mesure : prendre les momens favorables d'une affliction, du ralentissement d'une passion, d'une maladie, d'une grande perte; être attentiss à ce moment : voyez, Dieu vous avertit; Dieu vous frappe; Dieu vous réveille. Voilà le premier effet de la prudence : prendre le

<sup>(1)</sup> Luc. x11. 42. — (2) I. Cor. 111. 22, 23.

temps: sinon on rendra compte à Diéu du moment perdu, et de la damnation de son frère. Le second: donner avec mesure; pas plus qu'on ne peut porter : ne donner pas le saint aux chiens, ni les perles aux pourceaux (1): ne prêcher pas les hauts mystères de la communication avec Dieu aux ames encore impures, qui ont besoin qu'on les étonne, qu'on les effraie: ne donner pas l'absolution ni la communion précipitamment : ne la donner pas aux chiens et aux pourceaux, aux ames encore impures: aller par degrés: gagner peu à peu. Mais néanmoins il vient un temps qu'il n'y a point de temps, qu'il n'y a point de mesure à garder. Ici on dit: Ne reprenez pas, mais avertissez (2): là, il faut reprendre avec modestie (3): ailleurs: Reprenez durement (4): ailleurs: Dans le temps, hors du temps, à propos, et hors de propos (5): autrement tout est perdu. Voilà donc la fidélité et la prudence d'un bon serviteur.

Deux choses nécessaires à régler, le fond et la manière. Le fond, il faut donner : soyez sidèle. La manière : il faut donner à propos, et avec les proportions, les convenances requises : autrement vous n'êtes pas ce serviteur digne que le maître l'emploie à gouverner sa famille; parce que vous ne donnez rien par insidélité, ou lorsque vous donnez, ce que vous donnez tourne à rien par votre imprudence.

Remarquez ici un faux zèle. Un supérieur, un pasteur ne préche pas : il est insidèle. Il prêche, il

<sup>(1)</sup> Matth. VII. 6. — (2) I. Tim. V. 1. — (3) II. Tim. II. 25. — (4) Tit. L. 13. — (5) II. Tim. IV. 2.

instruit, mais rudement, mais hors de propos: il ne fait rien, parce qu'il est imprudent.

A un tel serviteur, qui dispense bien ce qui lui est consé, le mattre lui donnera tout ce qu'il possède (1): et non-seulement son royaume, mais encore lui-même. Car si le père de famille, qui n'est qu'un homme, est si juste, que trouvant son serviteur qui a bien usé du pouvoir et des biens qu'il lui a mis en main pour les dispenser, il l'élève à de plus hauts emplois, et lui donne un plus grand pouvoir: combien plus Jésus-Christ, qui est la justice même, augmentera-t-il les biens de ses serviteurs, qui auront bien dispensé ceux qu'il leur a déjà donnés?

Pesez ces mots: Il leur donnera tout ce qu'il possède: c'est un Dieu qui parle: que ne possède-t-il pas? Mais tout est à nous dès que nous usons bien de ce qu'il nous donne.

### LXXXVIII. JOUR.

Le serviteur méchant et violent : sa punition. Ibid.

Nous avons vu le bon serviteur avec ses deux bonnes qualités, la sidélité et la prudence. Voyons maintenant la peinture que Jésus-Christ sait du mauvais dispensateur de ses grâces et de ses mystères.

Ce serviteur dit en son cœur (2). Il ne le dit pas en termes exprès: mais il agit sur ce fondement, et il le dit par ses œuvres.

(1) Luc. XII. 44. Matth. XXIV. 47. — (2) Luc. XII. 45.

Mon maître tarde. Malheureux qui croit échapper ses mains, à cause qu'il ne frappe pas d'abord, ou qui s'estime heureux, à cause qu'il retarde son dernier supplice.

Il bat les serviteurs et les servantes: il abuse de son pouvoir; il les maltraite: quelquesois en les frappant véritablement: ce que saint Paul désend, en disant, que l'évêque ne doit point frapper, ni être violent (1): à quoi il saut aussi rapporter les injures et les duretés qu'il leur dit, qui sont une espèce de plaie à la réputation, et à la vie de l'honneur. Mais le grand coup que donne ce mauvais économe à ses conserviteurs, c'est lorsqu'il les scandalise; car alors il frappe leur conscience soible; en quoi il péche contre Jésus-Christ; et sait pécher son frère, pour qui Jésus-Christ est mort (2).

Manger, boire, s'enivrer (3). Le royaume de Dieu n'est pas la viande, ni le boire; mais la justice et la paix, et la joie dans le Saint-Esprit (4). Voilà le festin du bon économe de Jésus-Christ.

Le serviteur qui connoît la volonté de son mattre (5): Il veut dire, que celui qui est établi dispensateur, sachant mieux que les autres ce que veut le maître, puisqu'il le doit prêcher aux autres, sera plus puni: mais celui qui ne la sait pas, ne sera pas exempt du supplice (6): et cette moindre punition que le maître de famille lui réserve, ne laissera pas d'être terrible; car il n'y a rien de foible ni de médiocre dans le siècle futur.

Deux règles de la justice éternelle : l'une, de

<sup>(1)</sup> I. Tim. 111. 3. — (2) I. Cor. VIII. 11, 12. — (3) Luc. XII. 45. — (4) Rom. XIV. 17. — (5) Luc. XII. 47. — (6) Ibid. 48.

punir davantage celui qui sait davantage; parce qu'il péche contre sa science et par malice : l'autre, de redemander plus à celui à qui en a plus donné (1); parce qu'il est chargé de plus de choses, et par conséquent il a un plus grand compte à rendre. Ne vante donc pas ta science, qui ne sert qu'à te rendre plus coupable. Ne te glorisie pas de tes dons, qui ne font que t'obliger à un plus grand compte. Ne t'excuse pas aussi, sous prétexte que tu ne sais pas; car c'étoit à tol à t'instruire. Ne te flatte pas, sous prétexte que le maître ne te menace que de peu : car c'est un peu par comparaison, qui ne laisse pas en soi-même d'être très-grand; parce que tout est grand, tout est fort dans le règne de la vérité et de la justice, où Dieu se veut faire sentir tel qu'il est.

# LXXXIX. JOUR.

Vierges sages, et folles. Matth. xxv. 1 — 13.

C'est sous une autre figure, un autre avertissement de se tenir prêt. Combien Jésus le répète-t-il? Et cependant nous sommes sourds. Il semble n'avoir destiné les derniers jours de sa vie, qu'à nous préparer à la mort, et que ce soit là son unique affaire : c'est en effet celle d'où tout dépend.

Dix vierges (2). C'est un état saint, qui n'est pas donné à tout le monde : ainsi qu'il le dit ailleurs : Tous n'entendent pas cette parole, mais ceux à qui

<sup>(1)</sup> Luc. XII. 48. - (2) Matth. XXV. 1.

il a été donné (1). En voici dix qui ont entendu cette haute parole, à qui ce don excellent a été donné : et néanmoins il y en a cinq qui périssent. Tremblez donc, vous tous qui avez reçu ce don, et apprenez à le faire valoir.

Cinq étoient folles (2): sans précaution, sans prévoyance.

Ces folles ne prirent pas de l'huile. Elles disent; L'huile nous manque, nos lampes s'éteignent. La charité leur manque: les bonnes œuvres leur manquent: la charité, le plus excellent de tous les dons, sans quoi tous les autres, et même celui de la prophétie, et même celui du martyre, n'est rien; ni par conséquent celui de la virginité.

Elles sommeillèrent, et elles dormirent (3). Celles qui ont de l'huile leur provision, peuvent demeurer tranquilles: mais les autres, elles doivent profiter du temps pour acheter de l'huile, et amasser de bonnes œuyres.

Donnez-nous de votre huile (4). Ainsi parlent œux qui, sans se soucier de faire eux-mêmes de bonnes œuvres, mettent toute leur espérance aux prières et aux mérites des saints.

Remarquez: Elles s'éveillent toutes: toutes elles se lèvent: toutes elles préparent leurs lampes (5): et péanmoins sing périssent, et sont excluses du festin. Le ne sont point des personnes vicieuses, ni insensibles, ni tout-à-sait sans bonnes œuvres: elles commencent beaucoup, et p'achèvent rien. O combien périront par ce désaut!

<sup>(1)</sup> Matth. x1x. 11, 12. - (2) Ibid. xxv. 3, 8. - (3) Ibid. 7. - (4) Ibid. 8. - (5) Ibid. 7.

Nous n'en avons pas pour nous et pour vous (1). Chacun de nous portera son fardeau au tribunal de Jésus-Christ. Que chacun s'éprouve soi-même : car en cette sorte il aura sa gloire en lui-même : et non dans les autres (2) : car encore qu'en un autre sens, nous devions par la charité porter les fardeaux les uns des autres : néanmoins en ce dernier jugement, chacun sera jugé, non selon les œuvres des autres, mais selon les siennes (3).

Allez à ceux qui en vendent (4): Vous à qui l'huile manque: vous qui ne méritez pas de véritables louanges, allez à ceux qui les vendent: allez aux flatteurs, qui, par un bas intérêt vous feront accroire avec tous vos vices que vous êtes vertueux.

Pendant qu'elles alloient acheter: pendant que leurs flatteurs les amusoient, par la vaine opinion qu'ils leur donnoient de leur sainteté: l'Epoux vint: elles vinrent tard; et la porte leur fut sermée (5).

Elle est fermée pour ne s'ouvrir plus : et votre exclusion est sans remède.

Seigneur, Seigneur! ouvrez - nous (6): Voyez qu'elles ne sont pas de celles qui n'ont point de soin de bien faire, ou qui négligent entièrement leur salut. Ce sont des vierges, séparées des sens et des plaisirs: il n'est pas dit qu'elles souillent leur chasteté: elles ont des lampes: elles dorment à la vérité, et ne sont pas sans beaucoup de langueur; mais enfin elles s'éveillent: elles vont avec diligence acheter de l'huile: elles font imparfaitement quelques bonnes œuvres: enfin elles accourent et avancent

<sup>(1)</sup> Matth. xxv. 9. — (2) Gal. v1. 2, 4, 5. — (3) Matth. xvi. 27. — (4) Ibid. xxv. 9. — (5) Ibid. 10. — (6) Ibid. 21.

jusqu'à la porte: elles frappent même, et disent: Seigneur, Seigneur! Mais tous ceux qui m'appellent, Seigneur, Seigneur! n'entreront point pour cela dans le royaume des cieux (1). Je n'ai pas trouvé tes œuvres pleines devant mon Dieu (2).

La pénitence tardive frappe vainement, parce qu'elle n'est pas pleine, ni sincère. Viendra le temps qu'encore qu'on frappe, on n'entrera point. C'est ce que disoit saint Jacques: Vous demandez, et vous n'obtenez pas, parce que vous demandez mal (3). Ce qui arrive à ceux qui demandent la prolongation de leurs jours, non pour faire pénitence, mais pour les employer à leurs convoitises. Vient ensin le dernier moment, et les hommes croient qu'on demande bien; mais celui qui sonde les cœurs, sait le contraire, et il nous renvoie, avec les hypocrites et les insidèles, où il y aura des pleurs, et un éternel grincement de dents (4).

En vérité, je vous le dis : Je ne vous connois pas (5). C'est la vérité éternelle qui vous parle, et qui se prend elle-même à témoin. Vos flatteurs vous promettent tout; mais moi je vous tiens un autre langage. Et quel langage? Je ne vous connois pas. Malgré vos bons désirs, vos volontés imparfaites, vos commencemens de vertu, je ne connois en vous ni mon image que j'y avois formée, ni le caractère de chrétien, ni celui d'homme raisonnable, ni rien enfin de solide ni de véritable. Allez, je ne vous connois point : vous n'êtes donc pas de mes brebis; car je connois mes brebis, et je leur donne la vie éter-

<sup>(1)</sup> Matth. VII. 21. — (2) Apoc. III. 2. — (3) Jac. IV. 3. — (4) Matth. XXIV. 51. — (5) Ibid. XXV. 12.

nelle (1). Vous n'avez donc rien à prétendre, vous que je ne connois pas. O que me serviront tant d'amis, tant de connoissances l tout le monde, toutes les cours vous louent, vous connoissent; de grandes entrées partout; mais que vous sert tout cela, si Jésus-Christ ne vous connoît pas?

Cherchez pourquoi Jésus-Christ ne connoît pás ceux qui semblent le connoître si bien, et qui l'appellent deux sois, Seigneur, Seigneur. C'est que celui qui dit, qu'il le connost, et ne garde pas ses commandemens, est un menteur (2). Mais il en garde une partie: Je ne vous connois pas. Soyez parfait, comme votre Père céleste est parfait (3): autrement il ne vous connoît pas.

### XC. JOUR.

Parabole des dix talens, et des dix mines. Matth. xxv. 14-30. Luc. x1x. 12-27:

La parabole des talens, et celle des mines, semble avoir été prononcée en confirmation des dernières paroles que nous avons lues de saint Luc: Celui à qui on donne beaucoup, on lui redemande beaucoup.

A chacun selon sa vertu (4): il parle ici des grâces qui sont données en récompense, ou du moins en conséquence d'autres grâces: mais il saut toujours se souvenir qu'il y a les premières grâces qui ne sont pas données de cette sorte, et qui sont absolument

gratuites,

<sup>(1)</sup> Joan. x. 14, 18. — (2) I. Joan. 11: 4. — (3) Matth. v. 48. — (4) Ibid. xxv. 25.

gratuites, ce qui paroît en d'autres lieux de l'Evangile. Ici nous avons à considérer la distribution des
grâces qui sont les suites des autres, et l'ordre des
récompenses. Et ce qu'il y a premièrement à observer,
c'est la proportion et les convenances. On donne
à chacun selon sa vertu: chacun travaille et profite
à proportion de ses talens; chacun est récompensé
selon son travail. Celui qui a cinq talens, gagne cinq
talens. Celui qui en reçoit deux en gagne deux (1).
Celui dont la mine en a produit dix, reçoit dix
villes: et celui dont la mine en a produit cinq, reçoit
cinq villes (2): et il ne reste qu'à admirer l'exactitude de la divine justice, par rapport à l'exactitude
et à la fidélité d'un chacun.

Celui qui enfouit son talent et sa mine, est jeté kii-même dans le cachot, et dans les ténèbres: et non-seulement il ne reçoit rien, ce qui lui étoit dû trop visiblement; mais encore il est puni de sa négligence.

Outre la récompense particulière que chacun reçoit à proportion de son travail, tous reçoivent la commune récompense; d'entrer dans la joie de leur Seigneur (3), et d'être rendus participans de sa sidélité.

Tout est donc ici dans une entière proportion; la peine, la récompense. Il y en a une commune à tous pour la fidélité qui l'est aussi : il y en a de particulières selon la diversité du travail : et tout l'ordre de la justice est accompli. O Dieu! je chanterai vos louanges sur votre justice, et sur votre vérité.

Il paroît par la même raison de proportion et

<sup>(1)</sup> Match. XXV. 20, 22. — (2) Luc. XIX. 16, 17, 19. — (3) Match. XXV. 21, 23.

d'égalité, que si celui qui avoit reçu cinq talens ou deux talens, avoit été paresseux, il auroit été plus puni que celui qui n'en avoit reçu qu'un; et il n'y a plus à chacun qu'à examiner ce qu'il a reçu, pour voir ce qu'il a à craindre. O mon Dieu! que vous ai-je rendu pour la foi que vous m'avez donnée; pour tant de saintes instructions; pour tant de lumières; pour tant de crimes pardonnés; pour tant de temps, et pour votre longue patience! O Dieu! que vous ai-je rendu? et ne vous ayant rien rendu, que dois-je craindre?

Entrez dans la joie de votre Seigneur: jetez ce mauvais serviteur dans les ténèbres extérieures (1). L'un est mis dedans, l'autre dehors: l'un dans la joie, et dans la lumière, l'autre dans le désespoir et dans les ténèbres. O heureux sort de l'un! O cruel partage de l'autre!

Entrez dans la joie de votre Seigneur. « La joie » entre en nous, lorsqu'elle est médiocre : mais nous » entrons dans la joie, dit saint Augustin, quand elle » surmonte la capacité de notre ame, qu'elle nous » inonde, qu'elle regorge, et que nous en sommes » absorbés; qui est la parfaite félicité des saints ».

Ce qui fait le malheur de ces ténèbres, c'est qu'elles sont extérieures. La seule séparation rend le malheur des réprouvés extrême et insupportable: de là ce pleur éternel, de là ce grincement de dents. Si vous n'êtes mis dedans; si vous n'entrez dans la joie; toutes sortes de maux tombent sur vous, et la seule séparation vous les attire.

Chassez le serviteur inutile, et mettez-le où règne

le désespoir. S'il n'avoit rien reçu, il n'auroit pas tant à s'affliger; mais il a eu le talent; il l'a négligé: c'est pourquoi son déplaisir n'a point de mesure.

Pleur, et grincement de dents (1). Profonde tristesse dans l'un, et rage dans l'autre. Il est en sureur contre lui-même, parce qu'il n'a à imputer qu'à lui-même, le malheur dont il est accablé.

Je sais que vous étes un homme difficile: vous moissonnez où vous n'avez point semé: vous ramassez où vous n'avez point répandu (2). A Dieu ne plaise, que Dieu soit ainsi: car, où n'a-t-il pas semé, et quels dons n'a-t-il pas répandu? Mais Jésus-Christ nous veut faire entendre par cette espèce d'excès; combien est grande la rigueur de Dieu dans le compte qu'il redemande. Car il n'y a rien qu'il n'ait droit d'exiger de sa créature infidèle et désobéissante, dont le fonds étant à lui tout entier, il a droit de punir son ingratitude des plus extrêmes rigueurs.

Serviteur mauvais et paresseux (3): Mauvais, parce qu'il est paresseux: qui doit tout à la divine justice, seulement pour n'avoir rien mis à prosit pour elle.

Tu seras jugé par ta bouche (4). La lumière de la vérité qui parle en nous, prononcera notre sentence: chacun avouera son crime, et ordonnera son supplice. On aura d'autant moins de consolation, qu'il ne restera aucune excuse, ni par conséquent aucune espérance, aucun adoucissement: car on prononcera cela même contre soi, qu'il n'y en doit avoir aucun. De là cette profondeur et cet abîme

<sup>(1)</sup> Matth. XXV. 30. — (2) Ibid. 24. — (3) Ibid. 26. — (4) Luc. XIX. 22.

de tristesse. O mon Dieu, la seule vue m'en fait horreur: que sera-ce du sentiment et de l'esset?

Otez-lui son talent: ôtez-lui sa mine, et donnezla à celui qui en a dix (1). Comment est-ce que les élus profitent des grâces que les réprouvés auront perdues? Tiens bien ce que tu as, dit-il, de peur qu'un autre ne reçoive ta couronne (2). Les justes profitent de tout, et autant de la négligence des autres qui les instruit, que de leur propre travail.

A celui qui n'a pas, ce qu'il semble avoir lui sera 6té (3). Ce qu'il semble avoir; il n'a rien en effet, parce qu'il ne garde rien. Un panier, un vaisseau percé n'a jamais d'eau, parce que celle qu'il reçoit, il la perd dans le même instant. Ame cassée et brisée, où l'eau de la grâce ne tient pas, elle n'a jamais rien de propre : et cependant ce qu'elle semble avoir, lui sera encore ôté. Elle demeurera sèche, dépouillée, sans bien, sans lumière, sans aucune consolation même passagère; et il est juste : car il falloit lui ôter tout ce qu'elle gardoit mal. O mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, de ma douleur, de mon désespoir en cet état malheureux? Il faut donc prévenir ce mal pendant qu'il est temps.

# XCI. JOUR.

Jugement dernier. Matth. xxv. 31, jusqu'à la fin.

Après avoir préparé ses fidèles au jugement dernier avec tant de soin, il est temps qu'il nous sasse

(1) Luc. XIX. 24. — (2) Apoc. III. 11. — (3) Matth. XXV. 29.

voir ce jugement; et c'est ce qu'il fait dans le reste de ce chapitre.

Quand le Fils de l'homme viendra en sa majesté, et tous ses anges avec lui (1). Quelle majesté! quelle suite! que d'exécuteurs de sa justice! Mais comment viendra-t-il? dans une nuée éclatante (2): du plus haut des cieux; de la droite de son Père. Avec ses anges. Il est donc le Seigneur des anges comme des hommes. Il s'asseyera dans le siége de sa majesté: et toutes les nations seront assemblées devant lui (3). Quelle journée! quelle séance! Qui ne tremblera alors? Devant ce grand Roi assis dans le trône de son jugement, qui dissipera tout le mal par un coupd'æil; qui osera alors se glorifier d'avoir le cœur pur; et qui osera dire : Je suis innocent (4)? Qui pourra paroître devant celui, qui a les yeux comme un flambeau ardent, comme la flamme du feu le plus pénétrant et le plus vif, qui sonde les cœurs et les reins, et qui donne à chacun selon ses œuxres (5). Toutes les consciences seront ouvertes en un instant, et tout le secret en sera manifesté à tout l'univers. Où se cacheront ceux qui mettoient toute leur confiance à se cacher : dont les actions étoient honteuses, même à dire et à penser (6)? et qui verront tout à coup leur turpitude révélée devant tous les anges, devant tous les hommes; et ce qui renserme en un mot toute confusion et toute honte, devant le Fils de l'homme, dont la présence, dont la sainteté, dont la vérité convaincra et confondra tous les pécheurs? Voilà celui que vous nommiez votre Maître: pour-

<sup>(1)</sup> Matth. xxv. 31. — (2) Luc. xx1. 27. — (3) Matth. xxv. 32. — (4) Prov. xx. 8, 9. — (5) Apoc. 11. 18, 23. — (6) Eph. v. 12.

quoi ne gardiez-vous pas sa parole? Voilà celui que vous appeliez votre Sauveur : quel usage avez-vous fait de ses grâces? Voilà celui que vous attendiez comme votre Juge : comment ne trembliez-vous pas à son approche, et à la seule pensée de son jugement? Vous croyez avoir tout gagné en vous cachant, en détournant vos yeux, en gagnant du temps. Vous y voilà maintenant devant ce tribunal : la sentence va être prononcée : sans délai : en dernier ressort : et elle sera suivie d'une prompte et inévitable exécution.

#### XCII. JOUR.

Séparation des justes et des impies. Ibid.

It les séparera les uns des autres, comme un pasteur sépare les brebis d'avec les boucs. Il dit ailleurs, que les anges feront cette séparation; et sépareront les justes d'avec les impies. Les uns seront à la droite, et les autres à la gauche (1). Que n'aura point à craindre alors la troupe des impies? Ce qui est cause que Dieu ne répand pas sur elle toute sa colère, c'est le mélange des bons et des mauvais : et il épargne les uns, pour l'amour des autres. Après la séparation, quelle vengeance! Mais quelle horreur aura-t-on des mauvais? Ils se cachent ici parmi la foule, et se mêlent avec les bons : là, que toute leur difformité paroîtra, et qu'on les comparera avec les justes plus resplendissans que le ma-

<sup>(1)</sup> Matth. xxv. 32, 33. x111. 49.

même, qui les pourra soussirir: et qui se pourra soussirir soi-même? O montagnes! cachez-nous: 6 collines! tombez sur nous (2). Dans quelle compagnie es-tu, malheureux? On a honte de se trouver avec un seul scélérat: tu seras avec tous les méchans, et tu en augmenteras le nombre insâme: chacun portera sur le front le caractère de son péché. O comment pourra-t-on soutenir la lumière d'un si grand jour, et comparoître devant le Fils de l'homme!

Qu'attendons-nous davantage? La séparation est saite. Hypocrite! qui cachois si bien ton iniquité, et qui te joignois à la troupe des gens de bien; te voilà tout d'un coup à la gauche : avec Caïn, avec Nemrod, avec Antiochus, avec Judas, avec Caïphe, avec tous ceux qui ont crucifié Jésus-Christ, et massacré ses prophètes, ses apôtres, ses martyrs; avec tous les scélérats, tous les impies, tous les hérétiques, tous les infidèles, tous les idolâtres, tous les Iuifs, tous les impudiques, tous les voleurs; avec ceux dont le seul nom fait horreur: pis que tout cela, avec les démons, qui ont inspiré et animé tous ces méchans. C'est avec eux qu'il faudra vivre; si c'est là une vie, que de ne vivre que pour son supplice ou pour sa honte. O néant! je t'invoque : c'est en toi que je mets mon espérance : ô néant! reprends-moi dans tes abîmes : pourquoi en suis-je sorti? par où y rentrerai-je? Il faut être pour périr toujours. Toi qui disois: Tout meurt avec moi; mon

<sup>(1)</sup> Prop. 18. 18. — (2. Luc. XXIII. 30.

ame s'en ira comme un souffle : la voilà toute vivante. Voilà même ton corps dissipé qui a repris sa forme et sa consistance : te voilà tout entier. Mais pourquoi? pour un opprobre éternel : pour voir toujours (1). Et quoi? son crime, son infamie, son ordure, celle des autres, les méchans, leur infâme société, le peuple ennemi, les démons, une implacable justice contre une méchanceté incorrigible. O mes tristes yeux! que verrez-vous donc alors? Ah! que ne peut-on être aveugle, pour ne voir point ces horreurs! Mais on verra, mais on sentira tout le mal possible : tout le mal qui est dans le crime, tout le mal qui est dans la peine. Fuyons, fuyons le péché; puisque si on ne le fuit, on ne pourra fuir le supplice. Pénitence, pendant qu'il est temps : sléchissons la face du juge : prévenons-la par la confession de nos péchés. Pleurons, pleurons devant celui qui nous a faits (2): pleurons, avant que de tomber dans ces pleurs irrémédiables et intarissables: pleurons avec saint Pierre, de peur d'aller pleurer éternellement et inutilement avec Judas et tous les méchans.

## XCIII. JOUR.

Venez bénis: Allez maudits. Ibid.

Alors le roi dira à ceux qui sont à la droite: Venez (3): aux autres: Allez: à ceux-ci, Venez;

(1) Dan. XII. 2. - (2) Ps. XCIV. 6. - (3) Matth. XXV. 34, 41.

vous êtes déjà avec les justes : venez avec moi : venez à mon trône, dans lequel vous serez assis avec moi (1); car je l'ai promis.

O paroles qu'on ne peut assez méditer! Venez: Allez. Taisons-nous: tais-toi, ma langue: tes expressions sont trop foibles. Mon ame, pèse ces mots qui comprennent tout le bonheur et le malheur; et toute l'idée de l'un et de l'autre: Venez: Allez: Venez à moi, où est tout le bien. Allez loin de moi, où est tout le mal.

Venez, les bénis, les bien-aimés de mon Père: autresois maudits et haïs des hommes; mais dès-lors bénis de mon Père, dont la bénédiction se déclare en ce jour: venez posséder le royaume qui vous étoit préparé (2). Venez, petit troupeau: ne craignez plus rien, puisqu'il a plu à votre Père de vous donner son royaume (3). Venez, venez, venez: entrez dans la joie de votre Seigneur (4): jouissez de son royaume éternel. O venez, venez! Quelle parole! quelle joie! quelle douceur! quel transport!

Un royaume: quelle grandeur! Un royaume préparé de Dieu: et de Dieu comme Père: et préparé pour un Fils unique, éternellement bien-aimé; car c'est le même qui est aussi préparé pour les élus. Enfans de dilection et d'élection éternelle; vous avez assez soussert, assez attendu; venez maintenant le posséder. On ne possède que ce qu'on a pour l'éternité: le reste échappe et se perd.

<sup>(1)</sup> Apoc. 111. 21. — (2) Matth. xxv. 34. — (3) Luc. x11. 32. — (4) Matth. xxv. 21, 23.

### XCIV. JOUR.

J'ai eu faim : j'ai eu soif. Nécessité de l'aumône : son mérite et sa récompense. Ibid.

J'AI eu faim: j'ai eu soif: j'ai été nud: j'ai été malade et en prison (1). C'est par la même raison qui lui fait dire; Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? et; Je suis Jésus que tu persécutes (2): c'est par la société, ou plutôt par l'unité qui est entre le chef et les membres; c'est parce qu'il est le sep, et que nous sommes les branches (3). Mais il faut ici remarquer, que les pauvres sont de tous ses membres, ceux dans lesquels il est le plus.

Tous les Pères relèvent ici l'avantage et le mérite de l'aumône, que Jésus-Christ vante tant, et qu'il vante seule dans le siége de sa majesté, dans son dernier jugement; à qui seule il attribue la vie éternelle. Ils démontrent aussi par le même endroit la nécessité de l'aumône; puisque manquer de la faire est un crime, et le seul crime que le juste juge allègue pour la cause de la damnation. Et la raison en est évidente, en ce que

Premièrement; si le précepte de la charité est l'abrégé de la loi et des prophètes, comme il dit lui-même; il étoit juste de rensermer dans la charité toutes les bonnes œuvres, et dans la privation de la charité toutes les mauvaises.

Secondement, comme dit saint Jean: Celui qui

(1) Matth. xxv. 35, 36. — (2) Act. 1x. 4, 5. — (3) Joan. xv. 1, 5.

n'aime pas son frère qu'il voit, comment aimera-t-il Dieu qu'il ne voit pas (1)? Ainsi la même justice qui l'oblige à punir le monde pour le défaut de la charité, l'oblige aussi à marquer le défaut de la charité dans son effet le plus sensible, qui est la charité envers les frères.

Troisièmement: les deux préceptes de la charité, dans lesquels, comme on vient de dire, consistent la loi et les prophètes, sont renfermés manifestement dans ces paroles: J'ai eu faim: j'ai eu soif: et, Toutes les fois que vous l'avez fait à un de mes frères, vous me l'avez fait à moi-même (2): puisqu'il nous montre par-là que le motif d'exercer la charité envers le prochain, est la charité envers Dieu.

Quatrièmement: tous les péchés sont en quelque sorte rensermés dans le désaut de l'aumône; parce que dans l'aumône étoit rensermé le remède de tous les péchés, consormément à cette parole: Rachetez vos péchés par l'aumône (3). Et encore: La charité couvre la multitude des péchés (4). Et encore: Faites l'aumône, et tout sera pur pour vous (5). Ainsi tous les hommes étant pécheurs, et par-là exclus en rigueur du royaume des cieux, ce qui les en exclut en dernier lieu, c'est de négliger le remède.

Cinquièmement : la vie éternelle nous étant donnée à titre de miséricorde et de grâce, la justice demandoit que cette miséricorde nous sût accordée au prix de la miséricorde; conformément à cette

<sup>(1)</sup> I. Joan. 1V. 20.—(2) Matth. XXV. 35, 40.—(3) Dan. 1V. 24.—
(4) I. Pet. tv. 8.—(5) Luc. XI. 41.

parole: Bienheureux les miséricordieux, parce qu'ils obtiendront la miséricorde (1). Et encore: Jugement sans miséricorde à celui qui ne fera pas miséricorde (2).

Sixièmement. Comme les miséricordes de Dieu éclatent au-dessus de toutes ses œuvres (3), selon ce que dit David : ainsi en est-il des miséricordes de l'homme; et les œuvres de miséricorde devoient principalement être célébrées au jugement dernier, comme les plus éclatantes de toutes les autres, et comme celles qui nous rendent le plus semblables à Dieu, conformément à cette parole: Soyez miséricordieux, comme votre Père céleste est miséricordieux (4). Ce qui répond à cette parole : Soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait (5): ainsi que la conférence des deux passages le fera paroître. Ainsi la perfection où nous devons tendre principalement, et par-là nous rendre semblables, comme le doivent de vrais enfans, à notre Père céleste, est celle d'exercer la miséricorde.

Pour ces raisons, tout est renfermé dans les œuvres de miséricorde : et on en pourroit rapporter une infinité d'autres que chacun pourra suppléer.

Il reste donc à s'examiner sur l'obligation de l'aumône; et sans écouter les vaines excuses dont se flatte notre dureté, considérer sérieusement si nous pouvons appaiser véritablement notre conscience sur un point si décisif de notre éternité.

<sup>(1)</sup> Matth. v. 7. — (2) Jac. 11. 13. — (3) Ps. CXLIV. 9. — (4) Luc. VL. 36. — (5) Matth. v. 48.

# XCV. JOUR.

J'ai eu faim, j'ai eu soif, transportés en la personne de Jésus-Christ. Ibid.

SEIGNEUR Jésus, ma vie et mon espérance, je me mets en votre sainte présence, pour voir et considérer dans votre lumière, en foi, et en perpétuelle reconnoissance de vos bontés, comment vous avez transporté en vous nos misères et nos infirmités, jusqu'à pouvoir dire: J'ai eu faim: j'ai eu soif: j'ai été nud, prisonnier, malade, en la personne de tous ceux qui ont eu à souffrir des maux semblables.

Le fondement de ce transport! ô Jésus, c'est l'amour qui vous a porté à prendre notre nature, et à
la prendre non point immortelle et saine, comme
vous l'aviez faite dans son origine; car vous êtes le
Verbe par qui tout a été fait (1); vous êtes celui à qui
le Père a dit: faisons l'homme (2): et vous l'avez fait
avec lui et avec votre St.-Esprit, qui est avec le Père
et avec vous un seul Dieu souverainement parfait.
C'est donc vous qui avez fait la nature humaine; et
quand vous l'avez prise, vous n'avez pris que votre
propre ouvrage. Mais vous ne l'avez pas prise, encore un coup, saine, parfaite, immortelle, et selon
l'ame et selon le corps, telle qu'elle étoit d'abord
sortie de vos mains. Vous l'avez prise telle que le
péché, et votre justice vengeresse l'avoient faite,

<sup>(1)</sup> Joan. 1. 2. — (2) Gen. 1. 26.

mortelle, infirme, pauvre: parce que vous vouliez porter notre péché. Vous le vouliez porter sur la croix, victime innocente: vous le vouliez porter durant tout le cours de votre vie, Agneau qui ôtez les péchés du monde (1); mais qui ne les ôtez qu'en les transportant premièrement sur vous. Mais vous êtes le Saint des saints, oint d'une huile excellente au-dessus de tous ceux qui prennent avec vous et en figure de votre personne, le nom de Christs (2): car cette huile dont vous êtes oint et sanctifié, c'étoit la divinité, qui unie à votre sainte ame, et par elle à votre corps virginal, les sanctissoit d'une manière inessable: en sorte qu'étant le vrai Christ de Dieu, le juste par excellence, et le Saint des saints, comme vous ne pouviez pas transporter sur vous l'iniquité et la tache de notre péché, vous en avez seulement transporté sur vous la peine, le juste supplice, c'està-dire, la mortalité avec toutes ses suites. Par-là donc vous êtes devenu sensible à nos maux; Pontife compatissant (3), qui les avez expérimentés: car, comme dit votre apôtre, il falloit que vous vous fissiez en tout semblable à vos frères, afin que vous devinssiez un pontise miséricordieux et sidèle, pour expier les péchés du monde (4). Car qui doute que vous ne puissiez nous aider dans les choses que vous avez éprouvées, puisque vous ne les avez éprouvées, que parce qu'il vous a plu, et parce que vous vouliez en les souffrant, faire naître en vous la compassion secourable que vous avez pour ceux qui ont aussi à les souffrir (5).

<sup>(1)</sup> Joan. 1. 29. — (2) Ps. XLIV. 9. — (3) Heb. V. 1, 2. — (4) Ibid. 11. 17. — (5) Ibid. 18.

Soyez donc loué à jamais, ô grand Pontise! qui avez pitié de nos maux : non pas comme les heureux ont pitié des malheureux; mais comme les malheureux ont pitié les uns des autres, par le sentiment de leur commune misère: non que vous vous soyez jamais tenu pour malheureux parmi les maux que vous avez sousserts, vous qui n'avez soussert ni la douleur ni la mort, que parce que vous le vouliez; à qui aussi personne n'a ôté son ame, mais qui l'avez donnée de vous-même : mais parce qu'il vous a plu de vous mettre au rang de ceux que le monde appelle malheureux; qu'on vous a vu comme un lépreux : comme un homme chargé de plaies, que Dieu a frappé et humilié, en un mot, comme un homme de douleurs, et qui savoit par expérience ce que c'est que l'infirmité et la foiblesse (1). En sorte qu'ayant passé par toutes les misères de notre nature pécheresse, et ayant tout éprouvé, excepté le péché, vous ressentez tous nos maux, et vous y compatissez (2), comme à des maux qui vous ont été communs avec nous. Et quoique vous n'ayez' point été malade de ces maladies particulières, dont nous sommes si souvent exercés : vous avez porté la faim, la soif, la lassitude, la défaillance, qui sont les maladies communes de notre nature. Vous avez porté la frayeur, la crainte, l'ennui, la détresse, jusqu'à l'agonie; qui sont d'autres maladies des plus terribles. Vous avez porté des plaies, qui ont comme mis en pièces votre saint corps, et vous ont fait dire par la bouche de votre prophète, que vous n'aviez plus de figure humaine (3), et que vous étiez un ver

<sup>(1)</sup> Is. Lin. 2, 3, 4. — (2) Heb. iv. 15. — (3) Is. Lin. 2.

et non un homme (1). Ce qui a fait dire encore à un autre de vos prophètes : Nous nous sommes approchés de lui, nous l'avons regardé de près, et nous ne l'avons pas connu : il nous a paru le dernier des hommes, et un homme absmé dans la douleur (2). Vous avez donc ressenti les plus grandes, les plus terribles et les plus douloureuses insirmités du genre humain malade : et si vous n'avez pas eu la fièvre, et les maladies de cette nature, qui pouvoient ne convenir pas à la perfection de votre tempérament, parce qu'elles viennent d'un déréglement des humeurs, que peut-être vous n'avez pas voulu souffrir en vous; vous les avez toutes éprouvées dans la mortalité qui en est la source. C'est pourquoi par cette même sensibilité, qui vous a fait compatir à nos autres maux, vous avez aussi compati à nos maladies; et vous n'avez jamais guéri les malades, ou ressuscité les morts, ou considéré nos maux, que cette tendre compassion de votre cœur attendri ne vous ait ému. Ainsi vous pleurâtes avant que de ressusciter le Lazare. Ainsi vous multipliâtes les pains, touché de compassion du peuple épuisé de travail (3). Pans une occasion semblable, vous dîtes encore: J'ai pitié d'une si grande multitude d'hommes : et je ne veux pas les renvoyer sans manger, de peur que les forces ne leur manquent (4). Ces aveugles, qui connoissent combien vous êtes sensible à nos maux, vous disoient à cris redoublés : Ayez pitié de nous, Seigneur, Fils de David. Vous écoutâtes leur voix : touché de compassion vous mîtes votre main misé-

ricordieuse

<sup>(1)</sup> Ps. xx1. 7. — (2) Is. Lill. 2, 3. — (3) Matth. 1x. 36. — (4) Ibid. xv. 32.

ricordieuse sur leurs yeux privés de la lumière, et ils reçurent la vue (1). Lorsque vous vîtes ce sourd et ce muet, vous commençâtes par gémir en levant les yeux au ciel (2). Vous pleurâtes sur les malheurs prochains de Jérusalem (3). Ce sentiment de compassion vous suit toujours, quoiqu'il ne soit pas toujours exprimé. G'est ce cœur tendre et compatissant, ce cœur ému de pitié qui sollicitoit votre bras toutpuissant en faveur de ceux dont vous voyez les souffrances. Ainsi cette compassion fut la source de vos miracles. Ce qui a fait dire à votre évangéliste, que lorsque vous guérissiez tous les possédés, et tous ceux qui se trouvoient mal, cela se faisoit pour accomplir cette prédiction du prophète : Il a pris nos infirmités, et il a porté nos maladies (4). Vous les portiez véritablement par la compassion, et vous squlagiez votre cœur en les guérissant.

O mon Sauveur! vous avez porté ces sentimens dans le ciel: et quoique vous n'y ayez pu porter ces larmes, ces gémissemens, ces émotions de vos entrailles, ces souffrances intérieures, que vous ressentiez à la vue de tant de maux dont notre nature est accablée, vous y en avez porté le souvenir, qui vous rend tendre, miséricordieux, compatissant envers tous vos membres, et envers tous ceux qui souffrent sur la terre. Car vous êtes ce charitable Samaritain (5), qui avez pitié de tous les blessés, de quelque nation qu'ils soient, plus que les prêtres et les lévites de la loi. Je ressens donc, mon Sauveur,

<sup>(1)</sup> Matth. xx. 30, et seq. — (2) Marc. 1x. 24. — (3) Luc. x1x. 41. — (4) Matth. v111. 16, 17. Is. L111. 4. — (5) Luc. x. 33.

la vérité de cette parole : J'ai eu faim ; j'ai eu soif ; j'ai été insirme, dans tous ceux que tous ces maux ont affligés. Otez-moi, ô mon Sauveur! ce cœur de pierre. Que je sois compatissant comme vous: que je puisse dire avec votre apôtre: Qui est infirme, sans que je le sois? Qui est troublé et scandalisé, sans qu'un feu intérieur me consume (1)? Que je me réjouisse, selon son précepte, avec ceux qui se réjouissent, ce qui est facile et agréable à la nature : mais que je pleure sincèrement avec ceux qui pleurent (2). Que je puisse dire avec vous : J'ai faim, j'ai soif, je suis étranger, sans logement; je suis prisonnier, je suis malade en ceux et avec tous ceux qui le sont. Que ma compassion ne soit pas vaine, et qu'elle me porte au secours : que je les soulage efficacement comme cherchant moi-même à me soulager. Mais que je porte ma vue plus loin : que je médite sans cesse que vous avez transporté en vous leurs insirmités; que vous soussrez en eux tous: ensin que vous avez dit, et que vous répéterez en votre dernier jugement: Toutes les fois que vous avez donné ce secours à un de mes frères, et encore des plus petits, afin que vous ne méprisiez aucune sorte de petitesse; vous me l'avez donné à moi-même (3). A vous la gloire, à vous la louange, à vous l'action de grâces de tous ceux qui souffrent, c'est-à-dire, de tous les hommes, pour la bonté que vous avez eue de vous approprier et d'adopter leurs sousfrances, et de les recommander à tous vos enfans; par un précepte qui est le seul dont vous

<sup>(1)</sup> II. Cer. x1. 29. — (2) Rom. x11. 15. — (3) Matth. xxv. 40.

parliez sur votre trône, à la face du ciel et de la terre, en présence des hommes et des anges. Amen : amen.

### XCVI. JOUR.

Venez, les bénis de mon Père : récompense des justes. Ibid.

VENEZ, les bénis de mon Père: Allez, maudits (1). Venez: parole d'amour et d'union: parole de l'Epoux : Venez, mon épouse, ma bien-aimée (2) : venez dans ma couche nuptiale: venez à la jouissance de mes immortelles beautés. Car tout cela, sous une autre figure, c'est le royaume qui vous a été préparé: c'est un trône, pour signifier la magniscence et la gloire : c'est la couche nuptiale, pour signifier l'abondance de la joie, et l'accomplissement du mystère de l'amour divin, en faisant avec Dieu un même esprit. A ce Venez de l'Epoux céleste, l'épouse de son côté doit dire un autre Venez: Venez, mon bien-aimé (3). C'est ce qu'il faut dire en foi, en espérance, en amour, dans l'esprit et avec les sentimens d'une épouse ardente et fidèle, Et l'esprit, et l'épouse disent : Venez : Que celui qui entend, dise: Venez (4): qu'il appelle à chaque moment, et du fond du cœur, l'Epoux céleste. Que votre règne arrive (5). Que celui qui a soif vienne: qu'il vienne, celui qui a faim et qui a soif

<sup>(1)</sup> Matth. xxv. 34, 41. — (2) Cant. 1V. 8. — (3) Ibid. VII. 11. — (4) Apoc. xxII. 16. — (5) Matth. VI. 10.

de la justice, et qu'il reçoive gratuitement l'eau vive (1) que je lui prépare, gratuitement, par pur amour, par pure miséricorde : car encore que je récompense les œuvres, c'est dans les œuvres mes dons que je récompense : c'est à remonter à l'origine, ma grâce que je couronne. C'est moi qui préviens : c'est moi qui attire : c'est moi qui donne le premier. Il faut donc venir, et en venant m'inviter à venir moi-même, et à dire ce dernier Venez, qui consomme la félicité et l'œuvre de la rédemption. Oui, je viens bientôt: Il est ainsi: Amen. Je scelle cette vérité dans les cœurs : Venez, Seigneur Jésus, venez (2): c'est par où finit l'Ecriture. C'est le dernier avertissement qu'elle nous donne, comme celui qu'elle veut laisser le plus vivement empreint dans nos cœurs.

Venez, les bénis, les chéris de Dieu. O mon Sauveur, que j'entende le mystère de cette secrète bénédiction, par laquelle vous nous avez bénis avant l'établissement du monde, en nous préparant votre royaume! Mais qu'est-ce, à Seigneur! votre royaume? sinon votre justice, votre vérité régnante sur les esprits, pour en animer tous les mouvemens: lorsque Jésus-Christ mettra à vos pieds tout le peuple racheté, se l'assujettissant totalement par l'opération de sa toute puissance: en sorte qu'il n'y paroisse que lui, et que Dieu soit tout en tous, et mous avec lui un même esprit (3), par l'effusion de sa gloire et la parfaite conformité de notre volonté avec la sienne. Ainsi ce qui fera notre règne, c'est le règne

<sup>(1)</sup> Apoc. XXII. 16. — (2) Ibid. 20. — (3) I. Cor. XV. 24, 25, et esq. Philip. III. 21. I. Cor. VI. 17.

de Dieu sur nous. Lorsque tout lui sera assujetti, tout ira selon le mouvement de son esprit. Maintenant il y a en nous quelque chose de sujet, et aussi quelque chose de rebelle. Mais alors tout sera sujet: et cette sujétion bienheureuse qui est notre parfaite félicité, étant accomplie dans le chef et dans les membres, l'œuvre de Jésus-Christ sera parfaite. Venez donc, ô bénis de Dieu! venez à ce bienheureux royaume! entrez dans la joie de votre Seigneur.

### XCVII. JOUR.

Retirez-vous, maudits: allez au feu éternel: condamnation des impies. Ibid.

Au lieu de ce Venez si ravissant, plein d'une admirable douceur, qui satisfera le cœur de l'homme sans lui laisser rien à désirer : les méchans, les impénitens entendront cet impitoyable Allez, Retirez-vous (1): et où iront-ils, les malheureux? Où, en s'éloignant du souverain bien, sinon au souverain mal? Où, en s'éloignant de la lumière éternelle, sinon à ces ténèbres extérieures, ténèbres affreuses, plus palpables que celles de l'Egypte? Où, en perdant la joie éternelle, si ce n'est aux pleurs, au désespoir, à la rage, au grincement de dents, à l'éternelle fureur! Allez: retirez-vous, ouvriers d'iniquité. Retirez-vous, je ne vous connois pas. Ma marque n'est point en vous: je ne

<sup>(1)</sup> Matth. xxv. 41,

vous ai jamais connu (1). Vos œuvres ont été trompeuses, défectueuses, passagères en tout cas, et destituées de persévérance : vous n'êtes point de œux sur lesquels est ce sceau de Dieu : Le Seigneur connost ceux qui sont à lui (2). Allez, maudits. Vous avez aimé la malédiction, et elle viendra sur vous. Elle vous est attachée comme votre habit, comme la ceinture qui vous environne; elle a pénétré la moelle de vos os (3). Allez au feu, arbre infructueux, qui n'êtes plus bon qu'à brûler : allez au feu éternel (4): nulle goutte de rosée, nul rafraîchissement ne viendra jamais sur vous. Allez à ce feu qui est préparé au diable : à celui qui dès le commencement n'ayant point voulu demeurer dans la vérité, est menteur et père de monsonge, meurtrier (5), calomniateur, tentateur et accusateur des saints; d'où vient toute iniquité : allez en sa détestable compagnie imitateurs de son orgueil et de son impénitence, participez à ses peines: qu'il soit votre tyran, votre bourreau. Puisque vous avez voulu vous mettre dans son esclavage, portez éternellement ce joug de ser, vous qui avez resusé le doux joug de notre Seigneur.

Mais voici le comble des maux: Dieu contre vous avec toute sa justice et sa puissance. Ecoutez, tremblez; c'est lui qui parle: Si vous ne m'écoutez pas, si vous méprisez mes commandemens, je mettrai ma face contre vous: j'écraserai votre dureté et votre orgueil: je multiplierai vos plaies: comme vous marchez contre moi, je marcherai contre vous avec

<sup>(1)</sup> Matth. VII. 23. XXV. 12. — (2) II. Tim. II. 19. — (3) Ps. CVIII. 18, 19. — (4) Matth. XXV. 41. — (5) Joan. VIII. 44.

un cœur d'ennemi (1). Vous serez frappé tout ensemble dans le corps, de pauvreté, de peste, de froid et de chaud : dans l'esprit, de folie, d'aveuglement, et de sureur: le ciel sera de ser sur vos têtes, et la terre d'airain sous vos pieds : votre rosée sera la poussière (2): vous ne porterez jamais de fruit : parce que vous n'aurez pas voulu servir le Seigneur en joie et dans l'abondance de toutes sortes de biens, vous serez mis dans l'esclavage de votre ennemi, dans la faim, dans la soif, dans la nudité, dans l'indigence de tout : il mettra sur vos épaules un joug de fer (3). Outre toutes ces plaies que vous entendez, Dieu vous en enverra de plus terribles qui ne sont point écrites dans ce livre, et qui passent tout ce qu'on peut exprimer par le langage humain : et comme le Seigneur s'est réjoui en vous faisant du bien, il prendra plaisir maintenant à vous perdre, à vous renverser (4). Vous serez à jamais sous cette impitoyable verge; sous cette verge veillante, qu'a vue le prophète (5): car le Seigneur veillera éternellement sur votre iniquité (6), et ne cessera de vous briser, de vous mettre en pièces (7). Pourquoi criez-vous inutilement? Votre plaie est incurable : je l'ai faite à cause de votre iniquité et votre dure malice, dit le Seigneur par la bouche de Jérémie (8): votre endurcissement a causé le mien: vous m'avez rendu inexorable, impitoyable, inflexible: Allez. Et ils iront au sup-

<sup>(1)</sup> Lev. xxvi. 14, 17, 19, 21, 27, 28. — (2) Deul. xxviii. 22, 28, 23, 24. — (3) Ibid. 47, 48. — (4) Ibid. 61, 63. — (5) Jerem. 1. 11, 12. — (6) Dan. 1x. 14. — (7) Deul. xxviii. 48, 61. — (8) Jerem. xxx. 15.

plice éternel: et les justes à la vie éternelle (1). C'est par-là que Jésus sinit sa prédication. C'est ce qu'il nous laisse à méditer : et il n'a rien de plus important à dire au peuple.

Après donc qu'il ett fini tous ces discours (2), il ne songe plus qu'aux préparatifs de sa mort : à la pâque ancienne, à la nouvelle : aux dernières instructions qu'il vouloit laisser à ses apôtres, à la cène, et après la cène : à la dernière prière par laquelle il commença son sacrifice : finalement à sa mort.

# XCVIII.' JOUR.

Jérémie figure de Jésus-Christ. Prédictions de ce prophète.

Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils point persécuté (3)? Un de ceux qu'ils ont le plus persécuté, pour leur avoir dit la vérité et qui par-là s'est rendu une des plus illustres figures de Jésus-Christ, continuellement persécuté pour le même sujet, c'est le prophète Jérémie.

Ç'a été un des plus saints hommes de l'ancienne loi. C'est le seul de tous les prophètes dont il est écrit: Je t'ai connu avant que de t'avoir formé dans le sein de ta mère, et avant que tu en sortisses, je t'ai sanctifié (4). Une sainteté avancée dans ce prophete, a été une des figures les plus excellentes de

<sup>(1)</sup> Mauh. xxv. 46. — (2) Ibid, xxvi. 1. — (3) Act. vii. 52. — (4, Jerem. 1. 5.

celle du Saint des saints: mais comme Dieu vouloit donner à Jérémie une grande part à la sainteté de Jésus-Christ, il lui en a donné une très-grande à ses persécutions et à sa croix.

Dieu avoit choisi Jérémie pour annoncer à son peuple deux terribles vérités: l'une, que la cité sainte et le temple même alloient être détruits et réduits en cendre par l'armée de Nabuchodonosor: l'autre, que le seul moyen qui restoit au peuple, aux princes, au roi même, d'éviter le dernier coup, étoit de se soumettre volontairement à ce roi, que Dieu avoit choisi pour son vengeur: en sorte qu'il ne vouloit pas qu'on lui résistât, mais qu'on subît volontairement le joug, que Dieu avoit mis entre ses mains pour l'imposer au roi de Judée, et à tout son peuple.

Jérémie par ordre de Dieu annonçoit ces vérités: Quoi, je ne visiterai pas les iniquités de ce peuple, dit le Scigneur? Je ferai de Jérusalem un monceau de sable, la retraite des serpens; et les villes de Juda seront désolées, et sans habitans (1). Voici ce que dit le Seigneur, s'écrie-t-il en un autre endroit (2); l'amènerai sur cette ville des maux horribles, en sorte que tous ceux qui les écouteront, leurs oreilles leur tinteront d'étonnement et de frayeur. Elle sera un sujet d'étonnement, de dérision, et de sifflement à toute la terre : et tu briseras en leur présence un pot de terre; et tu diras: Ainsi je briserai mon peuple, et je mettrai cette ville en pièces, comme on y met un pot de terre: ce ne sera pas comme on brise un vaisseau d'or, ou d'étain, ou de quelque autre métal, qu'on peut resondre et ressouder:

<sup>(1)</sup> Jerem. 1x. 9, 11. -(2) Ibid. x1x. 3, 8, 10, 11.

mais ce sera comme on casse, et on mel en pièces un pot de terre, qu'on ne peut plus raccommoder: et ils seront ensevelis dans Tophet, lieu abominable, parce que toute la ville sera ruinée, et les environs seront remplis de ses ruines; et il ne restera pour les ensevelir que cette exécrable vallée, insâme à jamais par les sacrifices impies qu'y ont offert les Israélites, en brûlant leurs fils et leurs filles à Moloch: Ainsi je ferai à cette ville, et à tous ses habitans : elle sera déserte, et abominable, comme Tophet. Et pour ce qui regardoit le temple: Ne vous fiez point, disoit-il (1), en ces paroles de mensonge, en disant: Le temple du Seigneur, le temple du Seigneur, le temple du Seigneur: comme si la sainteté de ce temple étoit capable de vous sauver seule: car je ferai à cette maison, en laquelle mon nom a été invoqué, comme j'ai fait à Silo, ancienne demeure de l'arche que j'ai détruite et rejetée. Et le Seigneur dit encore à Jérémie (2): Va-t-en à l'entrée de la maison du Seigneur: car c'est là, que je veux que tu en annonce la ruine: et tu leur diras: Je ferai que cette maison sera comme Silo, un lieu désert et abandonné ; et je ferai que cette ville sera en malédiction à tous les habitans de la terre.

Il n'épargnoit pas les rois. Voici ce que dit le Seigneur à Joachim, fils de Josias, roi de Juda: On ne pleurera point à sa sépulture: et ses sœurs ne diront pas: Hélas! mon frère: ni elles ne se plaindront les unes les autres, en disant: Hélas! ma sœur: on ne criera point en pleurant: Hélas! Prince: hélas! Seigneur. Il sera enseveli de la sépul-

<sup>(1)</sup> Jerem. VII. 4, 12, 14. - (2) Ibid. XXVI. 2, 6.

ture d'un dne; il est pourri, et on l'a jeté hors des portes de Jérusalem. Son fils ne sera pas plus heuieux. Quand Jéchonias, fils de Joachim, roi de Juda, seroit comme un anneau dans ma main droite, je l'en arracherai, dit le Seigneur: Je te livrerai entre les mains du roi de Babylone; et je t'enverrai toi et ta mère qui t'a porté dans ses entrailles, dans une terre étrangère, et vous y mourrez. Terre, terre, terre, écoute la parole du Seigneur. Voici ce que dit le Seigneur: Ecris, que cet homme sera stérile et n'aura aucune prospérité durant ses jours: parce qu'encore qu'il doive avoir des enfans, il n'en aura point qui lui succède, ni qui soit assis sur le trône de David (1).

Il ne prédisoit pas à Sédécias une plus heureuse destinée. Voici ce qu'a dit le Seigneur au Roi qui est assis sur le trône de David, et à tout le peuple: Je vous enverrai le glaive, et la famine, et la peste: et vous serez en étonnement, en sifflement, et en horreur à tous les peuples du monde (2). Sédécias roi de Juda n'évitera pas les mains des Chaldeens, et du roi de Babylone (3), et le reste qu'il prophétisa publiquement, et en présence du roi, durant que la ville étoit assiégée (4).

Jérémie étoit devenu odieux aux rois, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple, à cause qu'il annonçoit ces vérités. Et ce qui les animoit davantage, c'est qu'il leur disoit, que c'étoit à cause de leurs péchés, de leurs idolâtries, de leurs injustices, de leurs violences, de leurs fraudes, de leur

<sup>(1)</sup> Jerem. xx11. 18, 19, 24, 25, 26, 29, 30. — (2) Ibid. xx1x. 16, 18. — (3) Ibid. xxx11. 4. — (4) Ibid. xxx1v. 1, 2, 4.

avarice; de leurs impudicités et de leurs adultères, de leur endurcissement et de leur impénitence, que tous ces maux leur arriveroient, sans qu'il y eût pour eux aucune ressource. Voici ce que dit le Seigneur: Ne vous trompez pas vous-mêmes, en disant: Les Chaldéens se retireront; car ils reviendront bientôt; et ne se retireront plus: et ils prendront, et ils bruleront cette ville. Et quand vous auriez défait toute leur armée, et taillé en pièces vos ennemis, en sorte qu'il n'y reste qu'un petit nombre de blessés; ils sortiront de leurs tentes un à un, et ils brûleront cette ville (1). La seule ressource qu'il leur annonçoit, étoit de se rendre aux ennemis: Tu diras à ce peuple : Voici cé que dit le Seigneur : Je mets devant vous la voie de la vie et la voie de la mort : celui qui demeurera en cette ville, mourra de l'épée, de la famine, et de la peste; mais celui qui en sortira, et se rendra aux Chaldéens qui vous assiègent, vivra: et son ame lui sera comme une dépouille qu'il aura sauvée des mains des ennemis : car j'ai mis ma face contre cette ville en mal, et non pas en bien; et il faut qu'elle soit livrée au roi de Babylone, et qu'il la consume par le feu (2): ce qu'il répéta encore à Sédécias (3).

<sup>(1)</sup> Jerem. XXXVII. 8, 9. — (2) Ibid. XXI. 8, 9, 10. — (3) Ibid. XXXVIII. 17, 18, et suiv.

#### XCIX. JOUR.

# Les souffrances de Jérémie.

Telles étoient les dures vérités, que Dieu mettoit en la bouche du prophète Jérémie; et ce qu'il souffrit à ce sujet pendant quarante-cinq ans que dura son ministère, est inoui. Il avoit à souffrir mille indignités, qui lui faisoient dire: J'ai été en dérision à tout mon peuple, le sujet de leurs chansons tout du long du jour, et l'objet de leur moquerie. Il m'a rempli d'amertume; il m'a enivré d'absynthe. Je ne connois plus le repos : j'ai oublié tous les biens. On en venoit jusqu'aux coups: et il disoit: Le solitaire s'asseyra, et se taira: il baisera la terre, ct mettra sa bouche dans la poudre; pour voir s'il lui restera quelque espérance d'être écouté dans ses prières. Il livrera sa joue aux coups: il sera rassasié d'opprobres. On voit dans ce dernier trait une image expresse du Fils de Dieu. Et un peu après: O Seigneur, vous m'avez mis au milieu du peuple comme un arbre déraciné, comme le mépris de tous les hommes: Tous mes ennemis ont ouvert impunément la bouche contre moi (1). Ce fut dans sa patrie, dans la ville d'Anathoth, ville sainte et sacerdotale, qu'il eut le plus à souffrir de ses citoyens, et des sacrificateurs ses compagnons. On y conspira contre sa vie. Et j'étois, dit-il, comme un agneau innocent et doux qu'on porte au sacrifice :

<sup>(1)</sup> Lament. 111. 14, 15, 17, 28, 29, 30, 45, 46.

et je ne savois pas ce qu'ils machinoient contre moi, en disant: Mettons dans son pain un bois empoisonné: effaçons-le du nombre des vivans, et qu'on ne parle plus de lui sur la terre. Et ils lui disoient: Ne prophètisez plus au nom du Seigneur, si vous ne voulez mourir entre nos mains. Mais il fallut obéir à Dieu: et il prophétisa contre Anathoth, d'une manière terrible: Je visiterai les habitans d'Anathoth: leurs jeunes gens mourront de l'épée, dit le Seigneur des armées: leurs jeunes enfans et leurs filles mourront de faim et de peste; et il ne restera rien de cette ville; j'amenerai tout le mal sur Anathoth, et l'an de sa visite sera plein d'effroi (1).

Ainsi en arriva-t-il à notre Sauveur dans Nazareth. Il ne pouvoit y faire beaucoup de miracles, à cause de leur incrédulité: car ils se disoient l'un à l'autre: N'est-ce pas là ce charpentier fils de Marie, frère de Jacques et de Jean? Et n'avons-nous pas ses sœurs parmi nous? Et ils le méprisèrent (2). Il éprouva, comme Jérémie, la vérité de ce proverbe: Le prophète n'est point reçu dans sa patrie. Il s'en plaignit. Et ses citoyens remplis de colère le tratnèrent hors de leur ville, au plus haut de la montagne où leur ville étoit bâtie, pour le précipiter du haut en bas (3).

Ce n'étoit pas seulement ses concitoyens qui machinoient contre lui, à cause de ses prophéties: tous les peuples s'encourageoient à le perdre, et ils se disoient les uns aux autres: Venez, entreprenons contre

<sup>(1)</sup> Jerem. XXI. 19, 21, 22, 23.— (2) Marc. VI. 3, 4, 5. — (3) Luc. IV. 24, 28, 29.

Jérémie : il n'est pas le seul prophète, ni le seul sacrificateur, ni le seul sage : venez, frappons-le avec la langue, et ne prenons pas garde à tous ses discours. Vous savez, Seigneur, tout ce qu'ils ont entrepris contre ma vie : ils creusoient des absmes sous mes pieds; partout ils me tendoient des piéges (1). Ses meilleurs amis, qui sembloient le garder, entroient dans ces pernicieux conseils: tous ne songeoient qu'à le tromper, et à se venger de lui (2), parce qu'il leur prophétisoit des malheurs. Ainsi à chaque pas du Sauveur, il trouvoit des entreprises contre sa personne. On l'appeloit démoniaque, imposteur : on le chargeoit de toute sorte d'injures, pour animer contre lui la haine publique : et par deux fois en très-peu de jours, on leva des pierres pour le lapider: ses frères mêmes ne croyoient pas en lui (3) : et il sut livré par un de ses disciples.

### C. JOUR.

Jérémie persécuté par ses disciples. Autorité publique.

Venons à ce que souffrit Jérémie, non plus seulement par de secrets complots; mais par l'autorité publique. Phassur, sacrificateur, fils d'Emmer, qui étoit prince dans la maison du Seigneur, entendit les discours de Jérémie: et il frappa ce prophète, comme le prince des prêtres sit frapper le visage de saint

<sup>(1)</sup> Jerem. XVIII. 18, 22, 23. — (2) Ibid. XX. 10. — (3) Joan VIII. 59. X. 31.

Paul : et il mit Jérémie dans les entraves : et il l'en tira le matin (1): et le prophète, qu'il avoit injustement maltraité, lui annonça sa destinée, et celle de tout le peuple. Une autre sois, comme Jérémie venoit de prophétiser la ruine du temple devant le temple même, les sacrificateurs et les prophètes, et tout le peuple se saisirent de lui : et ils disoient tous ensemble: Il faut qu'il meure: et ils le désérèrent aux princes de la maison de Juda, en disant: Cet homme doit être condamné à mort, parce qu'il a prophétisé contre cette ville, et contre le temple, et qu'il a dit que le Seigneur en feroit comme de Silo (2). Jésus fut accusé du même crime (3): on lui imputoit d'être le destructeur du temple : les sacrificateurs étoient à la tête de ses ennemis; et comme un autre Phassur, Anne et Caïphe les souverains sacrificateurs le persécutoient, et prophétisèrent contre lui: Vous ne savez rien, dit Caïphe; et vous ne pensez pas qu'il faut qu'un homme meure pour tout le peuple, et que la nation ne périsse pas (4): et les sacrificateurs et les docteurs de la loi prononcèrent l'un après l'autre, comme ils avoient fait autrefois contre Jérémie: Cet homme est coupable de mort (5). Mais Dieu ne vouloit pas que Jérémie mourût selon leurs désirs; et la sentence des pontifes contre Jésus-Christ fut exécutée.

Jérémic sut sait prisonnier du temps du roi Joachim, à cause de ses prophéties: Mais, comme dit saint Paul, la parole de Dieu n'est point liée. L'ordre

<sup>(1)</sup> Jerem. xx. 1, 2, 3. — (2) Ibid. xxv1. 2, 6, 7, 8, 9, 11.—
(3) Matth. xxv1. 57, 59, 61. — (4) Joan. xL 47, 49, 50. — (5) Ibid. xv111. 13, 14. Matth. xxv1. 66.

de Dieu vint à ce prophète d'écrire au roi Joachim, ce qu'il avoit prophétisé de vive voix : il manda Baruc, sils de Nérias : et il lui dicta ce qui devoit arriver au roi et au peuple; puis il lui dit : Je suis prisonnier, et je ne puis entrer dans la maison du Seigneur. Allez-y donc, et lisez au peuple, au jour de jeune solemnel, les paroles de Dieu que vous venez d'ouïr de ma bouche : et le discours sut porté au roi, et un secrétaire le mit en pièces, et le roi le sit brûler : et Jérémie dicta de nouveau tout ce qui étoit contenu dedans, et ajouta beaucoup d'autres choses encore plus terribles (1). Jérémie sut sidèle à Dieu, et continua à annoncer constamment sa parole.

### CI. JOUR.

# Jérémie dans le cachot ténébreux.

Après que le saint prophète eut été mis en liberté, il alloit dans la terre de Benjamin pour quelques assaires, comme Dieu le lui avoit ordonné: et comme il avoit prophétisé, qu'il n'y avoit de salut que de se rendre au roi de Babylone qui assiégeoit Jérusalem; on le soupçonna de s'y aller rendre lui-même, et il répondit: Il n'est pas vrai: je ne vais pas me livrer aux Chaldéens: car il falloit que cela se sît par autorité publique, et que le roi lui-même en donnât l'ordre. On ne voulut pas croire le saint prophète: et les princes, après l'avoir sait battre de verges, le je-

<sup>(1)</sup> Jerem. xxxv1. 2, 4, 5, 6, 8, 15, 21, 23, 28, 32.

tèrent dans le cachot (1) noir et profond, dont le fond étoit de la boue. Jérémie y fut descendu avec des cordes, et on l'y laissa long-temps, afin qu'il y mourût: car il n'y avoit plus de pain dans la ville: et on le laissoit mourir de faim; et les princes dirent au roi: Nous vous prions que cet homme meure: car il abat le courage de ce qui reste dans cette ville de gens courageux, en disant qu'il faut se rendre (2). Le voilà donc accusé de crime d'état par les seigneurs: et le roi acquiesça à leur sentiment; mais Dieu lui changea le cœur, et trente hommes tirèrent Jérémie du lac de boue par son ordre.

Lorsque le prophète fut jeté dans le cachot ténébreux, il fit cette lamentation: Je vois maintenant toute ma misère, et je sens la verge de la colère de Dieu dont il me frappe. Il m'a éloigné de la lumière: il m'a jeté dans les ténèbres..... Ma peau s'est desséchée : ma chair est sans suc ; mes os sont rompus. Un épais bâtiment me serre. Je suis environné de fiel et de travail. Il m'a mis dans les ténèbres, comme les morts qui ne sortiront jamais de lèur cercueil. Je suis resserré de tous côtés.... mes entraves sont appesanties.... Je suis enfermé dans un cachot de pierres taillées, et il n'y a point de sortie.... On ne me donne que du pain rempli de pierre. Je ne suis nourri que de cendre et de poussière.... Je suis enfoncé dans le lac, et on a mis sur moi une pierre: les eaux d'un lieu si humide sont tombées sur moi; j'ai dit: Je suis perdu (3).

<sup>(1)</sup> Jerem. XXXVII. 4, 11, 12, 13, 14, 15.—(2) Ibid. XXXVIII. 4, 5, 6, 9, 10.—(3) Lament. III. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 16, 53, 54.

# CII. JOUR.

Jérémie figure de Jésus-Christ par sa patience.

Trues furent les souffrances de Jérémie, pour avoir dit la vérité: c'est ainsi qu'il porta les traits de celles du Sauveur, qui, comme lui, sut accusé d'être un séducteur, et de soulever le peuple contre l'empereur, et contre l'empire : en sorte qu'il falloit le perdre comme un séditieux, et comme ennemi du prince. Jérémie eut part à cet opprobre du Sauveur. Mais il en est encore plus la digne figure par sa douceur et sa patience, que par les cruautés qu'on exerça sur lui injustement. Lorsque les sacrificateurs et les prophètes, et le peuple le vouloient traîner à la mort, et crioient avec fureur, qu'il le falloit faire mourir, il dit aux princes et au peuple, qui l'alloient juger: Le Seigneur m'a envoyé pour prophétiser toutes les choses que j'ai prédites à ce temple et à cette ville. Maintenant donc corrigez-vous, et changez vos mauvaises inclinations, et écoutez la voix du Seigneur votre Dieu ; et peut-être que le Seigneur se repentira du mal qu'il a prononcé contre vous. Pour moi je suis entre vos mains; faites de moi ce qu'il vous plaira; mais sachez et apprenez, que si vous me faites mourir, vous livrerez un sang innocent contre vous-même, et contre cette ville et ses habitans; car en vérité, le Seigneur m'a envoyé à vous, afin de faire entendre toutes ces paroles à wos oreilles (1). Dieu permit qu'il les appaisat par

<sup>(1)</sup> Jerem. xxv1. 11, 12, 13, 14, 15.

des paroles si douces. On y voit une disposition admirable, puisque par lui-même prêt à mourir comme à vivre, il ne craint dans sa mort que les châtimens qu'elle attirera sur tout le peuple : et il dit à Sédécias dans ce même esprit: Que vous ai-je fait? Et qu'ai-je fait à vos serviteurs, et à tout le peuple, que vous m'avez jeté dans le cachot? Où sont vos prophètes qui vous disoient, que le roi de Babylone ne viendroit point? Le voilà à vos portes: et je n'ai fait que vous annoncer ce que Dieu avoit résolu. Ne me renvoyez donc point dans ce lac, de peur que je n'y meure (1): où il faut suppléer ce qu'il avoit dit ailleurs: et que Dieu ne vous redemande un sang innocent (2). Car pour lui la mort ne le touchoit pas, et surtout après la perte de sa patrie; puisqu'il disoit: Ne plaignez point le mort, et ne versez point de l'armes sur ha; mais plearez celui qui sort de son pays, parce qu'il ne retournera plus, et ne verra jamais sa terre natale (3).

Un prophète nommé Hananias prêchoit tout le contraire de ce que prêchoit Jérémie, et ne donnoit que deux ans au peuple; après lesquels on rapporteroit à Jérusalem tous les vaisseaux qui avoient été enlevés du temple : et Jérémie entendant ces belles promesses, sans contredire davantage le faux prophète, lui dit devant tous les prêtres et devant le peuple : Ainsi soit-il Hananias! Que le Seigneur fasse comme vous dites : puissent vos paroles être accomplies plutôt que les miennes : et que nous voyions revenir les vaisseaux sacrés et tous nos frères

<sup>(1)</sup> Jerem. XXXVII. 17, 18. — (2) Ibid. XXVI. 15. — (3) Ibid. XXII. 10.

qui ont été transportés à Babylone. Mais écoutez ces paroles que je vous annonce, et à tout le peuple: Les prophètes qui ont été avant vous et avant moi, n'ont été reconnus pour tels, que quand leur prédiction a été accomplie : et alors on a vu qui étoit celui que le Seigneur avoit envoyé en vérité. Et en même temps Hananias ôta du col de Jérémie la chaine de bois que ce prophète y avoit mise par ordre de Dieu, en figure de la captivité future de plusieurs peuples: et Hunanias la mit en pièces, et il dit: Ainsi Dieu brisera dans deux ans le joug que Nabuchodonosor, roi de Babylone, a imposé à tous les peuples : et Jérémie, sans rien répliquer, se retiroit tranquillement : mais la parole du Seigneur lui fut adressée, et il lui fut dit: Vas, et tu diras à Hananias.... Ecoute, Hananias: le Seigneur ne l'a pas envoyé: et tu as donné à ce peuple une confiance trompeuse. Pour cela, voici ce que dit le Seigneur: Je i ôterai de dessus la terre: tu mourras dans l'an, parce que tu as parlé contre le Seigneur. Et le prophète Hananias mourut dans l'an au septième mois (1). Ainsi Jérémie toujours patient, et par lui-même prêt à céder à tous ceux qui parloient au nom du Seigneur, ne disoit des choses fortes, que lorsque le Seigneur le faisoit parler, et se montroit tout ensemble, le plus doux et le plus ferme de tous les hommes de son temps, en sigure de Jésus-Christ qui disoit, lorsqu'on lui donnoit un soufslet: Si j'ai mal dit, convainquez-moi: si j'ai bien dit, pourquoi me frappez-vous (2)? Et ailleurs: Je ne suis point un possédé, mais je glorisie mon

<sup>(1)</sup> Jerem. XXVIII. 1, et seq. — (2) Joan. XVIII. 23,

Père (1); et encore: Vous cherchez à me tuer, moi qui vous ai dit la vérité: Abraham dont vous vous vantez d'être les enfans, n'a pas fait ainsi (2). C'est ainsi que, sans armer sa justice, il leur reprochoit leurs sanguinaires desseins: et encore qu'il eût en main la vengeance de leur incrédulité, personne n'a été frappé de mort, comme le fut Hananias pour avoir contredit Jérémie. Il n'a eu que de la douceur pour ses ennemis; et pour épargner les hommes, il n'a montré la puissance qui lui étoit donnée pour punir, que sur cet arbre qui fut desséché à sa voix; car il falloit que sa bonté éclatât au-dessus de celle de Jérémie; et nul homme ne devoit périr à ses yeux, ni à sa parole.

Il est vrai qu'il apprend aux Juis avec indignation le châtiment inévitable de leur infidélité. Et vous, disoit-il (3), accomplissez la mesure de vos pères : Serpens, engeance de vipères, comment éviterez-vous la damnation de la gêne, c'est-à-dire, Tenser? Mais tout cela qu'étoit-ce autre chose, que leur prédire leurs malheurs, afin qu'ils les évitassent? Je vous envoie, disoit-il, des prophètes, et des sages, et des docteurs: vous en tuerez et crucifierez quelques-uns; vous en flagellerez d'autres, et vous les poursuivrez de ville en ville, afin que tout le sang innocent tombe sur vous, depuis le sang d'Abel le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachie, que vous avez fait mourir entre le temple et l'autel (4). N'étoit-ce pas leur faire voir leur perte future; et cependant autant qu'il pouvoit,

<sup>(1)</sup> Joan. VIII. 49. — (2) Ibid. 40. — (3) Matth. XXIII. 32, 33. — (4) Ibid. 34, 35.

épargner leur sang? Ce qui fait même qu'en leur découvrant la tempête qui les menaçoit, il leur montre le sûr asile qu'ils pouvoient trouver sous ses ailes. Jérusalem, Jérusalem, qui fais mourir les prophètes, et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfans sous mes ailes, comme la poule renferme son nid sous les siennes: et tu n'as pas voulu (1). N'impute donc tes malheurs qu'à toi-même: et si tu veux les éviter, reviens à moi. Il est encore temps, et je suis prêt à te recevoir.

#### CIII. JOUR.

## Patience de Jérémie dans le cachot.

Mais l'endroit où Jérémie fit le mieux paroître l'image de la douceur et de la patience, qui devoit reluire dans la passion du Sauveur, fut celui où on le mit dans le cachot. Car alors sans murmurer, sans se plaindre, au milieu de tant de douleurs, et de tant d'angoisses, il parla en cette sorte: Mon ame a dit: Le Seigneur est mon partage: j'attendrai ses miséricordes, sans lesquelles nous serions déjà tous consumés. Le Seigneur est bon à celui qui espère en lui, et à l'ame qui le cherche: il est bon d'attendre en silence le salut que Dieu envoie. Loin de se plaindre de la longue suite des maux qu'il avoit eu à souffrir: Il est bon à l'homme, disoit-il, de

<sup>(1)</sup> Matth. xx111. 37.

porter le joug, et d'être exercé par les soussrances dès sa jeunesse. Le solitaire s'asseyera et demeurera dans le silence: il ne s'agitera pas et ne criera pas dans ses douleurs, parce qu'il levera ce joug salutaire et le mettra sur lui-même. Quelque rebuté qu'il se sente par un Dieu qui semble le frapper sans miséricorde, il baisera la terre et mettant sa bouche dans la poussière, il attendra humblement, s'il y a encore quelque chose à espérer. Loin de s'irriter contre ses persécuteurs, il donnera sa joue à qui le voudra frapper, et se rassasiera d'opprobres (1). C'est ainsi que ce solitaire, cet homme accoutumé à se retirer sous les yeux de Dieu, et à répandre son, cœur devant lui, porte en patience les injustes persécutions que lui fait son peuple, et ne se laisse aigrir par aucune injure.

Loin de s'arrêter à la main des hommes, qui, à ne regarder que l'extérieur, semble seule le frapper; il lève les yeux au ciel : Et, dit-il, qui est ce-lui qui osera dire, que les maux puissent arriver autrement que par l'ordre du Seigneur? Et qui dira, Le bien et le mal ne sortent point de la bouche du Très-haut? Ou pourquoi l'homme murmurera-t-il de ce qui lui est imposé pour ses péchés? Recherchons nos voies dans le fond de nos consciences, et cherchons le Seigneur, et retournons à lui. Levons nos cœurs et nos mains au ciel vers le Seigneur, et disons-lui: Nous avons péché, et nous avons irrité votre colère; c'est pour cela que vous étes inexorable. Vous nous avez couverts de votre fureur:

<sup>(1)</sup> Lament. 111. 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

vous nous avez frappés sans miséricorde: et vous avez mis un nuage entre vous et nous, pour empécher notre prière de passer jusqu'à vous (1).

C'est ainsi que ce saint prêtre, à la manière des sacrificateurs infirmes, qui sont eux-mêmes revêtus de foiblesse, prioit pour ses péchés et pour ceux du peuple: laissant au vrai sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédech, la gloire de ne prier, et ne gémir que pour les autres. Et pour imiter le gémissement qu'il a fait pour nous à la croix avec un grand cri, et beaucoup de larmes (2); ce saint prophète dans ce lac affreux, dans ce cachot plein de boue, où le jour n'entra jamais : sous cette pierre qui le couvroit par en-haut, et au milieu de ces tristes et impénétrables murailles, où il avoit à peine la liberté de respirer : dans la faim qui le pressoit, prêt à rendre les derniers soupirs, déploroit les calamités de son peuple plus que les siennes (3). Hélas, disoit-il, mes tristes prophéties nous sont devenues un lacet et un ravage inévitable: mon œil a ouvert des canaux sur mon visage, à cause de la ruine de la fille de mon peuple. Mes yeux affligés n'ont cessé de pleurer, et n'ont eu de repos ni nuit ni jour, jusqu'à ce qu'il plaise à Dieu de nous regarder en pitié du plus haut des cieux. Mes regards ont livré mon ame en proie à la douleur, pendant que j'ai vu périr toutes les villes sujettes à Jérusalem (4).

C'est ainsi qu'il pleuroit les maux de ce peuple ingrat; de ce peuple qui avoit tant de fois machiné sa mort, et qui l'avoit enfoncé dans le cachot, dans

<sup>(1)</sup> Lament. 111. 37, 44. — (2) Heb. v. 7. — (3) Lament. 111. 6, 7, et seqq. — (4) Ibid. 47, 51.

le dessein de le faire mourir. Ainsi au milieu de sa passion, Jésus traîné au calvaire par le même peuple, et portant sa croix, se retourna vers celles qui pleuroient ses douleurs, et leur dit: Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais sur vous, et sur vos enfans (1). Lui-même en regardant la ville où il devoit être crucifié dans peu de jours, pleura sur elle, en disant: Ha! si tu savois, ville ingrate et malheureuse, ce qui te pouvoit donner la paix: mais ton malheur est caché à tes yeux : viendront les jours, et ils sont proches, que tu seras ruinée de fond en comble, parce que tu n'as pas connu le jour où je te venois visiter (2). Et enfin: Jérusalem, · Jérusalem, qui fais mourir les prophètes, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfans, comme une poule rassemble ses petits (3)? Et le reste que nous venons de réciter.

C'est ainsi que Jésus pleuroit Jérusalem : et il n'a point de plus parfaite figure de ses douleurs, que celles de Jérémie, et ces tristes lamentations, où il a si amèrement déploré la ruine de sa patrie, et pendant qu'il la prédisoit, et après qu'il l'eut vue accomplir, qu'encore aujourd'hui on ne peut refuser des larmes à des chants si lugubres.

Pleurons à cet exemple sur nous-mêmes: pleurons la perte de notre ame; et tâchons de la réparer, en la déplorant.

<sup>(1)</sup> Luc. XXIII. 28. — (2) Ibid. XIX. 41, 44. — (3) Matth. XXIII. 37.

#### CIV. JOUR.

Jérémie priant avec larmes pour son peuple qui l'outrage, figure de Jésus-Christ.

CES larmes de Jérémie étoient une continuelle intercession pour son peuple. Que mes yeux deviennent une fontaine de larmes, et ne cessent ni jour ni nuit de verser des pleurs : parce que la fille de mon peuple est affligée d'une très-mauvaise plaie. Si je vas aux champs, je ne trouve que des gens passés au fil de l'épée; et si je rentre dans la ville, je n'y vois que des visages pâles et exténués par la faim. Est-ce donc, ô Seigneur, que vous avez rejeté Juda? ou que vous avez Sion en abomination? Pourquoi donc les avez-vous frappés, en sorte qu'il n'y reste rien de sain? Nous avons attendu la paix, et il n'y a aucun bien à espérer; nous avons cru que le temps de notre guérison alloit venir, et il ne nous a paru que trouble. Seigneur, nous avons connu nos impiétés, et les iniquités de nos pères: nous avons péché contre vous. Toutefois ne nous faites pas l'opprobre des nations, à cause de votre saint nom: et ne renversez pas le trône de votre gloire (1).... Si nos iniquités nous répondent, et. s'opposent à la miséricorde que nous vous demandons; faites - la - nous néanmoins, non point pour l'amour de nous, et à cause de nos mérites, mais à cause de votre saint nom qui a été invoqué sur

<sup>(1)</sup> Jerem. XIV. 17, 21.

nous. Car souvenez-vous de l'alliance que vous avez contractée avec nous, et ne la rendez pas inutile. Hélas! ô Seigneur, trouverons-nous un Dieu semblable à vous parmi les peuples où vous nous dispersez? Quelqu'une de leurs idoles nous donnerat-elle la pluie; ou cette eau bienfaisante tomberat-elle du ciel toute seule, et sans votre ordre? N'étes-vous pas le Seigneur notre Dieu, dont nous avons attendu les miséricordes? C'est vous qui avez fait toutes ces choses (1).

C'est ainsi que Jérémie prioit nuit et jour avec larmes et gémissemens, pour un peuple qui ne cessoit de l'outrager, et de le poursuivre à mort; en figure de Jésus-Christ notre grand pontife, qui dans les jours de sa chair, de ses foiblesses, de ses souffrances, de sa vie mortelle, offrant des prières et des supplications à son Père, fut exaucé selon que le méritoit son respect (2): et qui enfin à la croix, où ce même peuple l'avoit attaché, crioit à son Père: Mon Père, pardonnez-leur; car ils ne savent ce qu'ils font (3).

Dieu lui apprenoit à accomplir le précepte, que Jésus-Christ devoit un jour publier: Priez pour ceux qui vous persécutent (4). Car il disoit: Rend-on ainsi le mal pour le bien; puisqu'ils m'ont creusé une fosse pour m'y enterrer, moi qui étois sans cesse occupé du soin de leur bien faire? Souvenez-vous, ô Seigneur! que j'étois toujours devant vous, pour vous demander du bien pour eux, et détourner d'eux votre colère (5)? A la vérité, ce discours de Jérémie

<sup>(1)</sup> Jerem. XIV. 7, 21, ad fin. — (2) Heb. V. 7. — (3) Luc. XXIII. 34. — (4) Matth. V. 44. — (5) Jerem. XVIII. 29.

semble être suivi de terribles imprécations contre cepeuple; mais on sait que, selon le style des prophètes, cela même sous la sigure d'imprécation, n'est qu'une manière de prédire les malheurs futurs de ces ingrats. Et c'est pourquoi nous voyons le même prophète, quand il ent vu tomber sur eux les maux qu'il leur avoit prédits; loin d'en ressentir de la joie, comme il auroit fait, s'il leur avoit souhaité du mal, fond en larmes à la vue de leur désastre, et finit ses lamentations par cette prière. Souvenez-vous, Seigneur! de ce qui nous est arrivé: regardez-nous : voyez notre hente... Pourquoi nous oubliez-vous à jamais? Vos délaissemens dureront-. ils encore long-temps? Convertissez-nous à vous, et nous serons convertis, et vous nous pardonnerez: rendez-nous les jours où nous étions si heureux : ré-. tablissez-nous en l'état où nous étions au commencement. Mais vous nous avez rejetés, et la colère que vous avez contre nous est extrême (1).

#### CV. JOUR.

Jérémie excuse au moins son peuple, n'osant prier pour lui.

It est vrai que Dieu déclaroit à ce saint prophète qu'il ne vouloit plus l'écouter : Cesse de prier pour ce peuple : n'emploie pour eux, ni la prière, ni les cantiques de louange; et ne t'oppose point à mes volontés : car je ne t'écouterai pas (2) : Et il lui disoit

<sup>(1)</sup> Lament. v. 1, 20, 21, 22, — (2) Jerem. VII. 16.

encore: Si Moise et Sanuel se mettoient devant moi : j'ai ce peuple en exécration. Chasse-le de devant ma face. Et s'ils te demandent, Où irons-nous? tu leur répondras: A la mort, celui qui doit aller à la mort : A l'épée, celui qui doit être percé par son tranchant : A la captivité, celui qui doît aller en captivité: et que chacun suive son manvais sort; je ne veux pas l'en tirer. Car, qui aura pitié de toi, ô Jérusalem? ou qui s'affligera pour toi, ou qui ira prier pour son repos? Tu as laissé le Seigneur ton Dieu (1)! Mais cela même, que le saint prophète retenoit ses gémissemens et ses prières, étoit une espèce de gémissement et de prière cachée : et s'il n'osoit plaindre les malheurs de ce peuple justement puni, il en pleuroit les péchés. Qui remplira, disoitil, ma tête d'eaux, et qui fera couler de mes yeux une fontaine de larmes, afin que je pleure nuit et jour ceux de mon peuple qui ont été tués dans leur iniquité? Car qui pourroit excuser leurs crimes? qui pourroit demeurer davantage parmi eux? qui me fera trouver dans la solitude une petite cabane, de celles que les voyageurs y bâtissent, pour leur y servir de retraite? et que je laisse mon peuple, et que je me retire d'avec eux? Car ce n'est plus qu'une troupe d'adultères et de prévaricateurs. Leur langue ressemble à un arc tendu, d'où il ne sort que mensonge et calomnie. Ils se fortisient sur la terre, parce qu'ils vont d'un mal à un autre, et soutiennent le crime par un autre crime : ils ne me connoissent plus, dit le Seigneur. Ils se moquent les uns des autres : ils ont appris à leur langue à ajuster un mensonge: ils

<sup>(1)</sup> Jerem. XV. 1, 3, 5, 6.

se sont beaucoup tourmentés; mais à mal faire. Leur demeure est au milieu de la tromperie (1): et le reste qui n'est pas moins déplorable.

Mais encore qu'il ne pût dissimuler leur malice, il les excusoit le mieux qu'il pouvoit : et lorsque Dieu touché de leur rebellion, qui les faisoit soulever contre lui malgré toutes ses menaces, lui défendoit de prier pour eux; parce que, disoit-il, je les veux perdre, et je ne regarderai ni leurs jeunes, ni leurs prières, ni leurs holocaustes (2) : il leur disoit en tremblant et en bégayant, comme un homme qui n'osoit parler : A, a, a, Seigneur Dieu : leurs prophètes les séduisent : vous ne verrez, leur disentils, ni la peste, ni la famine; mais vous jouirez d'une véritable paix (3). Il prioit, sans oser prier : il excusoit ces ingrats, et portoit leurs iniquités devant le Seigneur.

Jésus, comme Jérémie, sembloit vouloir s'éloigner des Juis: Race incrédule et maligne, jusqu'à quand serai-je avec vous, et vous souffrirai-je (4)? Mais comme lui, et plus que lui sans comparaison, il conserve toute sa bonté malgré leur malice, et se laisse arracher les grâces, comme il paroît dans le même lieu qu'on vient de voir: Race infidèle, serai-je encore long-temps parmi vous, et contraint de vous supporter? Amenez ici votre fils, que je le guérisse.

<sup>(1)</sup> Jerem. 12. 1, 2, 3, 5, 6. — (2) Ibid. 217. 21, 12. — (3) Ibid. 13. — (4) Matth. 2711. 16.

#### CVI. JOUR.

Les Juifs mêmes reconnoissent Jérémie pour Leur intercesseur.

Cr peuple ingrat sentit ensin, que Jérémie lui étoit donné pour intercesseur; et après la prise de Jérusalem, ils dirent au saint prophète: Que l'humble prière que nous faisons à Dieu à vos pieds, vienne jusqu'à vous : priez le Seigneur votre Dieu pour ces restes de son peuple; et qu'il nous annonce la voie où il veut que nous marchions. Jérémie leur répondit: Je m'en vais prier le Seigneur votre Dieu selon vos paroles: je vous déclarerai toutes ses réponses, et ne vous cacheral rien. Et ils lui promirent d'exécuter de point en point tout ce que le Seigneur lui ordonneroit pour eux. Que le Seigneur, direntils, soit un témoin de vérité et de bonne foi entre vous et nous: nous obéirons au Seigneur à qui nous vous envoyons, soit que vous ayez à nous dire du bien ou du mal de sa part (1). Et Jérémie revint après dix jours : et leur désendit de la part de Dieu d'aller en Egypte, où il voyoit qu'ils seroient séduits par les idoles de ce peuple. Voilà, leur dit-il, ce que vous prescrit le Dieu d'Israël, à qui vous m'avez envoyé pour porter vos prières à ses pieds : et il les avertit en toute douceur et patience de se souvenir de leur parole, et d'obéir au Seigneur à qui ils l'avoient envoyé, comme ils l'avoient promis. Et après qu'il leur

<sup>(1)</sup> Jerem. XLII. 2, 9, etc.

eut tenu ce pressant discours, Azarias, et Johanan, et les autres superbes lui dirent : Vous mentez : le Seigneur ne vous a point envoyé, et ne nous a point défendu d'aller en Egypte; mais Baruch vous irrite contre nous, pour nous livrer aux Chaldéens, et nous faire périr à Babylone (1). Après lui avoir fait cette réponse, ils allèrent tous ensemble en Egypte; et ils arrivèrent à Taphnis, et à Memphis, et à Magdalo, et dans toute la terre de Phaturès : et sans se rebuter de leurs injures et de leur désobéissance, Jérémie les y suivit avec une patience infatigable, pour les empêcher de périr dans leur idolâtrie. Ils s'obstinèrent à adorer les faux dieux de cette nation infidèle: et le saint prophète vit périr encore ces malheureux restes de Juda, dans le lieu qu'ils avoient choisi pour leur retraite, avec Pharaon Ephrée qui les y avoit reçus (2).

#### CVII. JOUR.

### Dieu rejette l'intercession de ce prophète.

Une sainte et véritable réflexion se présente ici : Jérémie étoit donné pour întercesseur à ce peuple : il ne cesse de prier pour lui et de détourner, autant qu'il peut, la colère de Dieu de dessus sa tête; mais Dieu ne le veut pas écouter : Moïse et Samuel étoient aussi d'agréables intercesseurs, dont David même avoit chanté le pouvoir par ces paroles : Moïse et

<sup>(1)</sup> Jerem. XLIII. 2, 3, 4, 5, 6, 7, et seq. XLIV. 1, 2, 3, 4, et seq. ~(2) Ibid. 15, 16, 17, 18, et seq. 29, 30.

Aaron sont remarquables parmi ses sacrificateurs: et Samuel est renommé entre ceux qui invoquent son nom: ils invoquoient le Seigneur, et il les écoutoit (1). Mais en cette occasion nous avons vu que Dieu ne vouloit pas les entendre (2). Qu'y a-t-il de plus saint que Noé, qui est sauvé du déluge, afin de réparer le monde perdu, et le genre humain anéanti : que Job, dont la patience a été vantée de Dieu comme un prodige, et qui pour cette raison a été nommé de Dieu comme intercesseur de ses infidèles amis : Allez, disoit le Seigneur, et priez mon serviteur Job de prier pour vous : et je recevrai sa face, afin que votre folie ne vous soit point imputée (3): que Daniel, l'homme de désirs, à qui il envoya son ange pour lui déclarer, que ses vœux pour ses frères, et pour tout son peuple, et pour la sainte montagne, et ce qui est bien plus admirable, pour la venue du Messie, étoient reçus devant Dieu (4)? Et néanmoins ces trois hommes ne sont pas jugés dignes d'être écoutés pour le peuple juif : c'est Ezéchiel qui le dit (5) : Si ces trois hommes, Noé, Daniel et Job étoient au milieu de ce peuple, ils déliereroient leurs ames dans leur justice : dit le Seigneur des armées :.... Mais ils ne délivreront ni leurs fils ni leurs filles: ..... Oui, je le dis encere un coup, ils ne délivreront ni leurs fils ni leurs filles, loin de pouvoir délivrer les étrangers: mais ils seront délivrés seuls: non, Noé, Daniel et Job, je le dis pour la troisième fois, ne délivreront pas leurs propres enfans. Afin que nous entendions, qu'il n'y a qu'un seul saint, et un seul juste,

<sup>(1)</sup> Ps, xgviu. 6. — (2) Jerem. xv. 1. — (3) Job. xbii. 8. — (4) Den.
1x. 21, 22, 23. — (5) Ezech. xiv. 14, 16, 18, 20.

qui étant juste pour lui et pour les autres, sera écouté pour tous. Le frère, disoit le Psalmiste (1), ne ra-chetera pas son frère: l'homme ne rachetera pas un autre homme, ni n'offrira pour lui une digne propitiation, ou le prix de son rachat et de sa vie. Nul ne peut offrir ce prix, que le juste par excellence, et le Saint des saints, qui est non-seulement homme, mais Dieu et homme; qui donnera son ame pour nous, et expiera nos péchés par son sang.

#### CVIII. JOUR.

Regrets de Jérémie de n'être au monde que pour annoncer des malheurs.

Un des effets les plus remarquables de la douceur et de la bonté de Jérémie, c'est le regret qu'il
avoit de n'avoir à annoncer que des malheurs à ses
citoyens et à ses frères. Ma mère, disoit-il, malheur à moi: pourquoi m'avez-vous enfanté, homme
de querelles que je suis, homme de discorde par
toute la terre? Je suis séparé de tout commerce:
je ne prête à personne, et personne ne me prête:
ils me chargent tous de malédiction (2): et encore
avec le transport d'un cœur outré: Maudit soit le
jour où je suis né.... Maudit l'homme qui a annoncé
à mon Père, Il vous est né un fils, et qui lui a
donné cette joie trompeuse.... Que ne m'a-t-il plutôt
donné la mort dans le sein de ma mère, en sorte
qu'elle me fût un sépulcre, ou que ne demeurât elle

<sup>(1)</sup> Ps. XLVIII. 8, 9, 10. — (2) Jerem. XV. 10.

grosse éternellement sans enfanter? Pourquoi suis-je sorti de ses entrailles, pour ne voir que peine et que douleur, et passer tous mes jours en confusion (1).

Ce qui lui causoit ces transports, c'est qu'il voyoit que ses prophéties ne faisoient qu'accroître les péchés du peuple. Dieu lui mettoit dans la bouche des paroles pressantes, comme si le mal alloit arriver: et après, se ressouvenant de ses miséricordes et de sa longue patience, il attendoit de jour en jour son peuple à résipiscence. Ce peuple ingrat abusoit de ses bontés, et insultoit à Jérémie, en lui disant: Où est la parole de Dieu, que vous nous annoncez depuis si long - temps? Qu'elle vienne donc (2). Le saint prophète s'en plaignoit avec amertume: Seigneur, vous m'avez trompé! Quelle merveille que vous ayez prévalu contre moi! J'ai été en dérision à ce peuple tout le long du jour. Tous m'insultent, et se moquent de mes prédictions: parce que je ne fais que crier iniquité et malheur, et inévitable ravage: et cependant il n'arrive rien; et la parole du Seigneur me tourne en dérision et en opprobre. Et j'ai dit en moi-même : Je ne veux plus me souvenir du Seigneur, ni prophétiser en son nom, ni exposer sa parole à la moquerie, et aggraver l'iniquité de ce peuple. Mais vous êtes toujours le plus fort : cette parole que je voulois retenir dans mon cœur, y a été un brasier ardent; elle s'est renfermée dans mes os; les forces me manquent, et je n'en puis plus soutenir le poids (5); il faut qu'elle

<sup>. (1)</sup> Jerem. xx. 14, 18. — (2) Ibid. xv11. 15. — (3) Ibid. xx. 7,

sorte. Dieu prévaut de nouveau sur le saint prophète; et après ces agitations il faut qu'il cède.

Les ames prophétiques qui sont sous la main de Dieu, reçoivent des impressions de sa vérité, qui leur causent des mouvemens que le reste des hommes ne connoît pas. Deux vérités se présentent tour à tour à Jérémie : l'une, qu'il falloit annoncer au peuple tout ce que Dieu ordonnoit, quelque dur qu'il fût, et quoi qu'il en coutât, car il est le maître; et qu'il falloit prendre pour cela un front d'airain: l'autre, que prophétiser à un peuple qui se moquoit de la prophétie, à cause que l'esset n'en étoit pas assez prompt; loin de le convertir, c'étoit non-seulement aggraver son crime, et augmenter son supplice, mais encore exposer la parole de Dieu à la dérision et au blasphême. Dans les endroits qu'on vient de voir, Dieu lui imprime cette dernière vérité d'une manière si vive, qu'il ne peut dans ce moment être occupé d'une autre pensée. Car il imprime tout ce qu'il lui plaît, principalement dans les ames qu'il s'est une fois soumises par des opérations toutes-puissantes. A la vérité, quand il veut, il sait bien les ramener à lui, et les tenir sous le joug; mais dans le temps qu'il les veut pousser d'un côté, ils paroissent avoir tout oublié, excepté l'objet dont ils sont pleins. Car Dieu pour certains momens les laisse à eux-mêmes, et aux grâces ordinaires, pour tout autre objet; et pour celui dont il lui plaît de les remplir, l'impression en est si forte, le caractère si vif et si enfoncé dans le cœur, qu'il semble n'y rester plus d'attention, ni de mouvement pour les autres choses, ni aucune capacité de s'y'

appliquer. Par un transport de cette nature, Jérémie, qui se voit contraint à n'être premièrement qu'un prophète de malheurs à tout son peuple, c'est-à-dire au seul objet de son amour et de sa tendresse sur la terre, et ce qui lui paroissoit encore d'une plus insupportable rigueur, à ne faire plus autre chose, en second lieu, qu'en accroître en quelque façon l'iniquité et le supplice; ne veut plus vivre en cet état : il voudroit n'avoir jamais été, et ne trouve point d'expression assez forte pour expliquer ce désir. Un troisième objet se présente à lui : la prophétie méprisée, la parole de Dieu en dérision, ses prophètes décriés, son nom blasphêmé, et sa justice exposée au mépris des hommes, à cause de sa bonté dont ils abusent. C'est le comble de la douleur : et après avoir voulu effacer du nombre des jours, celui de sa nativité; puisqu'il ne peut point s'empêcher d'avoir l'être, il fait un effort secret, pour ne plus écouter la prophétie qui se présente à lui avec une force qu'il ne peut éluder. Il ne faut donc plus s'étonner, si ses agitations sont si violentes. C'est Dieu de tous côtés qui le presse; qui lui donne, pour ainsi parler, des forces contre lui-même; et à la fin le réduit, après des tourmens inexplicables, à continuer ses funestes et satales prédictions.

Il ne convient pas au Sauveur d'être agité de cette sorte: car son ame est tellement dilatée, et d'une capacité si étendue, que toutes les impressions divines y exercent, pour ainsi dire, au large et tranquillement leur essicace. Mais néanmoins il a dit: Si je n'étois pas venu, et que je ne leur eusse point

parlé; si je n'avois pas sait en leur présence des miracles, qu'aucun autre n'avoit jamais faits, ils seroient sans péché: mais maintenant ils n'ont plus d'excuse; et ils haïssent gratuitement et moi et mon .Père (1); ainsi que David l'avoit prédit (2). C'est donc lui qui leur ôte toute excuse : sa parole les jugera, et les condamnera au dernier jour. Lui qui venoit ôter le péché du monde, a donné lieu au plus grand de tous les péchés, qui est celui de mépriser et de poursuivre jusqu'à la mort de la croix, la vérité qui leur apparoissoit en sa personne. Les blasphêmes se sont multipliés, et on lui a insulté jusque sur sa croix et dans son agonie. Sa passion, sa mort, son sang répandu, sont la matière de l'ingratitude de ses disciples, et leur tourne à mort et à péché. Les crimes s'augmentent par les grâces : c'est la grande douleur du Sauveur; c'est le calice qu'il voudroit pouvoir détourner de lui; c'est ce qui lui perce le cœur; c'est ensin ce qui l'abat devant son Père; ce qui lui fait suer du sang, ce qui est le véritable sujet de cette profonde tristesse, qui pénètre son ame sainte jusqu'à la mort, et enfin de son agonie.

#### CIX. JOUR.

Jérémie annonce à son peuple sa délivrance.

Il n'en est pas de Jésus, comme des prophètes, à qui Dieu désend de le prier, et à qui il dit, comme

<sup>(1)</sup> Joan. XV. 22, et seq. — (2) Ps. XXIV. 19.

à Jérémie: Je ne vous exaucerai pas (1): Car au contraire il dit à son Père: Je sais que vous m'écoutez toujours (2). Et afin de nous donner en la personne de notre prophète, une figure quoique imparfaite de l'intercesseur qui est exaucé, il lui parla en cette sorte, pendant qu'il étoit arrêté dans le vestibule de la prison : Crie maintenant ; élève ta voix; et je t'exaucerai; et je t'apprendrai des choses grandes, et d'une inébranlable fermeté, que tu ne sais pas (3). C'est que la Judée et Jérusalem seroient rétablies; qu'il y rameneroit son peuple; qu'il en guériroit les plaies; qu'il les purisieroit de tous leurs péchés (4). Il répandit alors un esprit de prière (5) dans tout son peuple. Réjouissez-vous, ô Jacob! hennissez contre les gentils et contre Babylone, qui en est le chef; et dites: Sauvez, Seigneur, les restes de votre peuple; et je vous rappellerai de la terre, où je vous avois envoyés en captivité (6). Jérémie annonça au peuple ce glorieux rétablissement: il leur en marqua le temps, et leur déclara qu'à la soixante-dixième année de leur servitude, il feroit éclater ce grand ouvrage. Car je sais, dit le Seigneur, les pensées que j'ai pour vous, des pensées de paix et non d'affliction; pour vous donner la fin de vos maux, et, la patience en attendant pour les endurer; et vous m'invoquerez, et vous irez en votre patrie : et vous me prierez, et je vous exaucerai : et vous me chercherez, et vous me trouverez, lorsque vous m'aurez cherché de tout

<sup>(1)</sup> Jerem. VII. 16. — (2) Joan. XI. 42. — (3) Jerem. XXXIII. 1, 2, 3. — (4) Ibid. 4, et seq. — (5) Zach. XII. 10. — (6) Jerem. XXXII. 7, 8.

votre cœur (1). Ainsi le prophète Jérémie n'annonça pas seulement au peuple sa désolation; mais pour être une parfaite figure de Jésus-Christ, il leur annonça encore sa délivrance, qui devoit être la figure de celle de son Eglise : et il fut choisi pour la demander à Dieu, et pour exciter dans tout le peuple l'esprit de prière. Et s'il annonça à son peuple sa prise, sa ruine, sa captivité; ce ne fut pas pour toujours. Il n'en fut pas ainsi des autres nations, auxquelles Dieu lui ordonna de prophétiser. Va, lui dit le Seigneur des armées : prends de ma main la coupe de ma colère, et présente-la à tous les peuples auxquels je t'enverrai... Et je la pris,.... et je la portai à Jérusalem et aux villes de Juda; à ses rois et à ses princes :.... et à Pharaon roi d'Egypte, et à ses serviteurs, à ses princes, et à tout son peuple, et généralement à tous les rois; aux rois d'Orient, aux rois des Philistins, et d'Ascalon, et de Gaza, et d'Idumée, et de Moab; et à tous les rois de Tyr et de Sidon, et aux rois des îles éloignées,.... et à tous les rois d'Arabie, et à tous les rois d'Occident, et aux rois de Perse, et aux rois de Mèdes, et à tous les rois du Nord de près et de loin:.... et le roi de Babylone boira après eux, lui qui fait boire ce calice de la colère de Dieu à tous les autres. Buvez, buvez, leur dira le Seigneur; buvez, et enivrez-vous, et vomissez, et tombez, et vous ne vous releverez jamais (2). Voilà le tourbillon du Seigneur; sa colère part; son orage tombe; et il se reposera sur la tête de ses ennemis (3).

<sup>(1)</sup> Jerem. XXV. 11. XXIX. 10, 11, 12, 13.—(2) Ibid. XXV. 15, 27. —(3) Ibid. XXX. 23.

Ainsi sont traités les rois et les peuples idolâtres. Le prophète, qui leur dénonce leurs maux, ne leur laisse aucune espérance. Sion seule est frappée en ses miséricordes, comme un enfant que son père châtie. Le prophète lui montre son retour : il porte ses yeux plus loin, et lui prédit son libérateur : ce nouveau David dont le règne sera éternel : cet homme parfait en sagesse, qui se trouvera environné des entrailles d'une semme, et ensermé dans son sein: et la nouvelle alliance que Dieu fera par son entremise avec le peuple racheté (1). Elevez la voix, ô Jérémie! prophète sanctissé dès le ventre de votre mère; prophète vierge et figure du grand prophète vierge aussi, et fils d'une vierge (2): chantez-nous les miséricordes de notre Dieu : reprocheznous nos ingratitudes: faites-nous rougir de nos crimes: donnez-nous l'exemple d'humilité, de patience, de douceur: entrez encore à nos yeux dans votre assreux cachot, en sigure de la sépulture de Jésus-Christ: sortez-en aussi en figure de sa résurrection: exprimez ses persécutions dans les vôtres. Et nous, Seigneur, en attendant que nous méditions plus à loisir les mystères de votre passion, et de votre résurrection triomphante, nous nous y préparerons en contemplant avec foi les prophètes qui leur ont servi de figure.

<sup>(1)</sup> Jerem. XXXI. 22, 31. — (2) Jerem. I. 5. XVI. 2.

#### CX. JOUR.

# Jonas dans le ventre de la baleine; autre figure de Jésus-Christ.

Acité d'un de ces transports, que nous avons remarqué dans les prophètes, et que nous avons vu dans Jérémie, Jonas ne veut point aller prêcher aux Ninivites leur perte prochaine (1); de peur que si Dieu leur pardonnoit, comme son immense bonté l'y portoit toujours, les peuples païens ne se confirmassent dans leur incrédulité, et ne méprisassent ses menaces, et les discours de ses prophètes. Et pressé par cet esprit prophétique, qui le poussoit au dedans avec une force invincible à annoncer la ruine de Ninive, il lui dit : Voilà, Seigneur, une parole que je ne puis porter : je sais que vous êtes un Dieu clément, plein de miséricorde et de patience, d'une compassion infinie, et toujours prét à pardonner aux hommes leur malice (2): vous pardonnerez encore à cette ville infidèle. On ne nous écoutera plus, quand nous parlerons en votre nom: nous annoncerons en vain à Juda et à Israël la rigueur de vos jugemens : votre facilité et votre indulgence ne fera qu'endurcir les hommes dans le mal. Car il faut suppléer tout ceci, puisque nous l'avons déjà trouvé dans Jérémie. O Seigneur! ôtezmoi la vie, continuoit Jonas (3): car il vaut mieux mousir, que d'être trouvé un prophète menteur, et

<sup>(1)</sup> Jon. 1. 2, 3. — (2) Ibid. 1V. 2. — (3) Ibid. 3.

exposer la prophétie à la dérision. On voit, en passant, que les ames touchées de ces impressions divines, sont élevées au-dessus de tout, et la mort ne leur coûte rien. Dans cette extrême détresse, nonseulement il tâcha, comme Jérémie, de ne point écouter la prophétie, et de s'étourdir lui-même contre cette voix; mais pressé par cet esprit prophétique, il s'enfuit de devant le Seigneur : et s'embarque à Joppé (1), pour aller de la Terre sainte où il étoit, à l'autre extrémité du monde. Car encore qu'on ne sache pas précisément qu'elle étoit la ville de Tharsis, on convient qu'elle étoit extrêmement éloignée du côté de l'Occident.

Il ne faut pas se persuader que le saint prophète crût que Dieu ne le verroit plus, ou qu'il sortiroit de son empire, lorsqu'il iroît dans les terres lointaines. Car nous l'entendrons bientôt dire aux nautonniers: Je suis hébreu, et je révère le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre (2). De sorte qu'il voyoit bien qu'on ne pouvoit échapper à sa puissance, ni sortir de son domaine. Cette face de Dieu, qu'il tâche de fuir, cette présence qu'il veut éviter; c'est la face que Dieu montroit intérieurement à ses prophètes; c'est la présence, dont il éclairoit leur esprit, lorsqu'il daignoit les inspirer. C'est cette face que Jonas crut pouvoir éviter en s'éloignant de la Terre sainte et du milieu du peuple d'Israël, où Dieu avoit accoutumé de répandre la prophétie. Il s'éloigna donc tout ensemble et de la Terre sainte et de Ninive, où il ne crut pas que Dieu voulût le ramener malgré lui d'un pays si éloigné. Mais il ne

<sup>(1)</sup> Jon. 1. 3. — (2) Ibid. 9.

sut pas plutôt embarqué, que Dieu sit souffler un vent impétueux : et la tempête fut si violente, qu'on craignoit à chaque moment que le vaisseau ne s'entr'ouvrit. Pendant que chacun invoquoit son Dieu avec des cris effroyables, et qu'on jetoit dans la mer toute la charge du vaisseau, Jonas, sans s'étonner d'un si grand péril, car nous avons vu souvent ces ames fortes, qui sont sous la main de Dieu, ne craignent rien que lui seul, descendit au fond du vaisseau, et dormoit d'un profond sommeil (1). C'est quelque trait de Jésus, qui, dans une semblable tempête, dort tranquillement sur un coussin; et laisse remplir de flots le vaisseau où il étoit avec ses disciples (2). Par un semblable mystère, et pour montrer qu'on n'a rien à craindre, quand on a Dieu avec soi, et qu'il n'y a en tout cas qu'à s'abandonner à sa volonté; Jonas dormoit parmi tant de cris, et tant d'horribles sifflemens des vents et des flots, jusqu'à ce qu'on l'éveilla, à peu près de la même manière qu'on fit le Sauveur, en lui disant : Pourquoi dormez-vous? invoquez aussi votre Dieu, afin qu'il se souvienne de nous, et que nous ne périssions pas (3). La main de Dieu ne quittoit pas le saint prophète. Il sentit d'abord que la tempête étoit envoyée contre lui : il vit jeter tranquillement le sort, que les passagers jetoient entre eux, pour découvrir le sujet de la tempête : il le vit tomber sur lui sans s'effrayer; car il avoit toujours dans l'esprit que la mort lui étoit meilleure, que d'aller prophétiser pour être dédit, et faire blasphémer la prophétie (4): et il dit hardiment aux nautonniers, qui le vouloient épargner : Jetez-moi dans la mer

<sup>(1)</sup> Jon. 1.4, 5.—(2) Marc. 14: 37, 38.—(3) Jon. 1.6.—(4) Ibid. 14. 3.

sans hésiter, et la tempéte cessera; car je sais bien que c'est pour moi qu'elle est excitée (1). Cependant ils le respectèrent, étonnés de sa prodigieuse tranquillité, et encore plus de la grandeur du Dieu qu'il servoit. Car comme on lui demanda, qui il étoit, il avoit répondu, qu'il étoit hébreu, et que le Dieu qu'il craignoit étoit le Dieu du ciel, et le Créateur de la terre et de la mer : et ils faisoient les derniers efforts pour arriver à terre, sans qu'il en coutât la vie à un si grand homme. Mais plus ils ramoient, plus la mer s'enfloit: en sorte qu'ils furent contraints de jeter Jonas dans la mer, en prenant Dieu à témoin, que c'étoit à regret qu'ils le noyoient; et qu'ils étoient innocens de sa mort, et aussitôt l'agitation de la mer cessa (2). Et voilà déjà, en figure de notre Sauveur, tout ce peuple sauvé par la mort, comme l'on croyoit, du saint prophète, à laquelle il s'étoit lui-même volontairement offert. Mais ce n'est pas là tout le mystère; et le reste nous est expliqué par le Sauveur même, lorsqu'il dit: Cette mauvaise race demande un signe, et il ne lui en sera point donné d'autre, que le signe du prophète Jonas : car comme Jonas fut trois jours et trois nuits dans les entrailles de la baleine, ainsi le Fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le cœur de la terre (3).

L'esprit de prophétie ne quitta point Jonas dans le ventre de cet énorme poisson : car il y chanta ce divin cantique (4) : J'ai crié du fond de l'abîme, et vous avez écouté ma voix : les eaux m'ont environné : tous vos gouffres et tous vos flots ont passé

<sup>(1)</sup> Joan. 1. 12, 13. — (2) Ibid. 9, 13, 15. — (3) Matth. XII. 39, 40. — (4) Jon. 11. 2, 3.

sur moi : et j'ai dit : Je suis rejeté de devant vos yeux; mais je reverrai encore votre saint temple. Il sent donc qu'il sortira de cet abîme; et il le recommence encore en cette sorte: Les eaux m'ont pénétré jusqu'au fond : l'abime m'a entouré : la mer a couvert ma tête : j'ai descendu au fond de la mer, et jusqu'à la racine des montagnes : je suis enfermé pour toujours dans les soutiens de la terre (1). Il n'y a point de ressource, dans la puissance créée. Mais vous, ô Seigneur mon Dieu, vous me releverez d'un si grand mal, et vous me préserverez de la corruption. Au milieu de mes angoisses, je me suis ressouvenu du Seigneur, afin que ma prière parvint jusqu'à votre saint temple. Ceux qui mettent leur confiance dans de fausses divinités, abandonnent la miséricorde qui les peut sauver, et renoncent à la sainteté : mais moi je vous ai immolé par ma voix un sacrifice de louange : vous me sauverez, et je rendrai au Seigneur les vœux que je lui ai faits pour ma délivrance. Et le Seigneur commanda au poisson, et il jeta Jonas sur la terre (2), en figure de notre Sauveur, dont il est écrit; qu'il fut libre entre les morts (3), comme Jonas l'avoit été dans cet abime vivant, qui l'avoit englouti; et à qui David a fait dire au milieu des ombres de la mort : J'avois toujours le Seigneur en vue, parce qu'il est à ma droite, pour m'empécher d'étre ébranle : c'est pour cela que mon cœur a tressailli, que ma langue a été remplie de joie, et que mon corps s'est reposé en paix : parce que vous ne laisserez pas mon ame dans l'enfer, et que vous ne permettrez pas que votre saint éprouve la corruption. Au milieu de la mort, vous m'avez

<sup>(1)</sup> Joan. 1. 6. — (2) Ibid. 7, et seq. — (3) Ps. LXXXVII. 6.

montré le chemin pour retourner à la vie, et vous me remplirez de la joie que donne la vue de votre face (1). G'est à peu près et avec la force qui convenoit au Sauveur plus qu'à Jonas, accomplir ce qu'avoit dit ce prophète : Je reverrai votre saint temple (2).

Il n'appartenoit pas à Jonas, qui n'étoit que la sigure, d'avoir tous les traits de la vérité, ni d'avoir parmi les morts cette liberté qui étoit réservée au Sauveur, ni de prédire lui-même et sa mort et sa résurrection. Mais à cela près, il n'y avoit rien qui ressemblât mieux à la mort et au tombeau, que le ventre de ce poisson; ni rien qui représentat plus vivement une véritable et parsaite résurrection, que la délivrance de Jonas. Adorons donc celui qui n'a laissé aucun trait, ni aucun iota dans les prophètes, non plus que dans la loi, qu'il n'ait parfaitement accompli : et apprenons à ne perdre jamais l'espérance dans quelque abîme de maux où nous soyons plongés; puisque Jonas est sorti du ventre de la baleine, et Jésus-Christ notre chef du tombeau et de l'enser, assurant ses membres, qui sont ses sidèles, d'une semblable délivrance.

#### CXI. JOUR.

#### Prédication de Jonas à Ninive.

Pour achever l'histoire de Jonas, puisque celle de notre Sauveur nous y a conduits; aussitôt que la baleine l'eut rejeté sur le rivage, le voilà de nouveau

<sup>(1)</sup> Ps. xv. 8. Act. 11. 15. — (2) Jon. 11. 5.

repris par l'esprit de la prophétie : et le Seigneur lui ordonne d'aller prêcher à Ninive, qu'elle périroit dans quarante jours (1). Dieu ne voulut point que Jonas y mît la condition : Si elle ne faisoit pénitence. Cette ville la fit toutefois dans le sac et dans la cendre : et Dieu voulut faire voir, qu'il étoit toujours prêt par sa bonté, à rétracter sa sentence, sans même l'avoir promis. Ecoutons sur ce sujet la parole de Jésus-Christ : Les gens de Ninive s'éleveront contre cette race dans le jugement, et la condamneront : parce qu'ils ont fait pénitence à la prédication de Jonas: et celui-ci est plus que Jonas (2). Faisons donc pénitence, puisque Jésus même nous y exhorte par son Evangile, par les pressantes et continuelles impulsions de son Saint-Esprit : et n'attendons pas que les Ninivites s'élèvent contre nous au dernier jour; car la conviction seroit trop forte, la confusion trop inévitable.

Jonas ne résista point à cette fois (3): la main de Dieu le serroit de trop près: mais après la miséricorde que Dieu eut exercée envers Ninive, le prophète fut affligé d'une affliction extrême; et transporté de colère, il pria le Seigneur, et il lui dit: Je vous prie, Seigneur, n'est-ce pas là ce que je disois, pendant que j'étois encore en mon pays: que vous étiez bon et indulgent jusqu'à l'infini (4): qu'ainsi vous pardonneriez à Ninive; que les paroles de vos prophètes seroient méprisées; et que sans se soucier de vos menaces ni rompre le cours de leurs crimes, les peuples s'attendroient toujours à vous fléchir par

<sup>(1)</sup> Jon. 111., 1, 5. — (2) Matth. 211. 41. — (3) Jon. 111. ?. — (4) Ibid. 17. 2.

la pénitence, après avoir impunément accompli leurs mauvais désirs. Seigneur, je vous prie, faites-moi mourir: la mort me sera plus douce que la vie. En même temps il se retira de la ville (1), et attendoit dans le voisinage, quel en seroit le sort : car à peine voulut-il croire, que Dieu pardonnât tant de crimes, et augmentât la licence par cet exemple d'impunité. Mais Dieu qui le vouloit revêtir de l'esprit de la nouvelle alliance, qui est une alliance de miséricorde, de réconciliation et de pardon, et lui ôter cet esprit dur qui devoit comme régner en ce temps-là à cause de la dureté du cœur de l'homme, sécha, comme on sait, la branche verte qu'il avoit fait élever sur la tête de Jonas, pour le désendre de l'ardeur brûlante du soleil, et des vents de ces pays-là, qu'il avoit excités exprès (2). Et comme Jonas s'en affligea jusqu'à désirer la mort : Tu t'affliges, lui dit le Seigneur (3), de ce rameau vert que tu n'as pas fait, et la naissance duquel ne t'a couté aucun travail: et tu ne veux pas que j'aie pitié de l'ouvrage de mes mains, et de cette ville immense, si digne de compassion: quand ce ne serbit qu'à cause du nombre insini des enfans qui ne connoissent pas le bien et le mal, et de tant d'animaux? Car, & Seigneur! votre bonté s'étend jusqu'à eux, conformément à cette parole du Psalmiste: Vous sauverez les hommes et les animaux, parce qu'il vous a plu, 6 mon Dieu! de multiplier votre miséricorde (4). Prenons donc l'esprit de douceur; et ne nous laissons point transporter par ce zèle, qu'on voit paroître même dans les saints de l'ancien Testament : car Jésus dit à ses

<sup>(2)</sup> Jon. 1v. 3, 5.— (2) Ibid. 8, 9. — (3) Ibid. 10, 11. — (4) Ps. EXXV. 7, 8.

disciples, qui le vouloient imiter, et à l'exemple d'Elie (1), faire descendre le feu du ciel : Vous ne savez de quel esprit vous êtes (2).

Ne blamons donc pas le zèle de Jonas, qui étoit convenable au temps; et louons Dieu au contraire, de lui avoir inspiré la douceur, qui devoit un jour paroître en Jésus-Christ, et de l'avoir forcé à prêcher sa miséricorde. Ne condamnons pas aisément le saint prophète; parce que ces mouvemens des prophètes, et la communication de Dieu avec eux, sont un grand mystère, qu'il ne nous est pas permis de pénetrer. Non, que je m'attache opiniâtrement à vonloir excuser de faute ce saint homme : car Dieu se platt quelquesois à faire paroître son bras dans le crime même, et à s'assujettir les ames les plus rebelles. Mais c'est que ce qui se passe entre Dieu et ses prophètes, est bien caché; et qu'il leur fait sentir sa secrète volonté par des voies bien éloignées des nôtres. Et il ne faut s'étonner, ni de ses paroles, ni même de sa fuite. Car Dieu pousse ces ames qu'il tient sous sa main, et les ramène lui-même; et il vent leur faire sentir par des expériences réelles, la force invincible de cette main souveraine sous laquelle ils sont. Souvenons-nous du saint homme Job, que Dieu reprend avec tant de force, de son ignorance, et des paroles qu'il avoit proférées (3); et de qui néanmoins il dit ensuite par deux et trois sois, qu'il a parlé droitement (4). Suspendons donc notre jugement dans les violentes agitations de ces ames prophétiques; et gardons-nous bien de tirer à conséquerce ce qui se passe en elles; soit que ce qui

<sup>(1)</sup> IV. Reg. 1. 10. — (2) Luc. 1x. 55. — (3) Job. xxxviii, xxxix, xL, xLi. — (4) Ibid. xLii. 7, 8.

leur arrive soit une simple permission de Dieu; soit qu'on y puisse trouver, en approfondissant la matière, une réelle influence de sa main, dans tout ce qui nous y paroît un grand péché. Si Jonas paroît si troublé des miséricordes de Dieu', croyons que c'étoit, selon l'esprit de ces temps, un zèle pour la justice, et pour la vérité de sa parole. S'il fuit devant Dieu, entendons qu'il voudroit pouvoir se fuir luimême, plutôt que de fournir aux hommes une occasion de mépriser Dieu : et en quelque sorte qu'il faille juger de cette fuite, admirons la main de Dieu qui le soutient; qui lui envoie parmi la tempête ce sommeil mystérieux qui témoigne la tranquillité de son ame, et figure celui de Jésus-Christ dans la nacelle. Imitons son intrépidité, à la vue de la mort présente; sa charité, lorsqu'il veut mourir pour sauver les compagnons de son voyage; sa prière et sa prophétie jusque dans le ventre de la baleine. Prions donc avec lui, et à son exemple, en quelque état que nous soyons, en quelque abime que nous nous sentions plongés. Admirons aussi l'efficace de sa prédication; et ne faisons pas moins pour Jésus-Christ, nous qui sommes chrétiens, que les Ninivites, qui n'étoient que des infidèles, éloignés de l'alliance de Dieu, firent pour Jonas. Enfin en contemplant ces vives sigures que le Saint-Esprit nous a tracées de Jésus-Christ, préparons-nous à entendre la vérité qui a été accomplie en sa personne. Amen. Amen.

# LA CÈNE.

# PREMIÈRE PARTIE.

CE QUI S'EST PASSÉ DANS LE CÉNACLE, ET AVANT QUE JÉSUS-CHRIST SORTIT.

#### PREMIER JOUR.

#### Le Cénacle préparé.

Nous continuerons à partager ces Méditations en journées; et nous lirons le premier jour dans le chapitre xxvi de saint Matthieu, les versets 17, 18, 19; du xiv. de saint Marc, le \*\*. 12 jusqu'au 17; et du xxii. de saint Luc, depuis le \*\*. 7 jusqu'au 13.

Au premier jour des azymes, à la sin duquel il salloit immoler l'agneau pascal, les disciples vinrent à Jésus: et comme ils savoient combien il étoit exact à toutes les observances de la loi, ils lui demandèrent où il vouloit qu'on lui prépardt la pâque (1). Ce sont les disciples qui lui en parlent. Les maîtres, à l'exemple de Jésus-Christ, doivent accoutumer

<sup>(1)</sup> Matth. xxx1. 17. Maro. x14. 12.

tous ceux qui sont à leur charge, à songer d'euxmêmes à ce que requièrent la loi de Dieu et son service, et à demander sur cela l'ordre du maître.

Et Jésus leur dit: Allez à la ville, à un certain homme (1). Les évangélistes ne le nomment pas: et Jésus même, sans le nommer à ses disciples, leur donna seulement des marques certaines pour le trouver. Allez, dit-il (2), à la ville. En y entrant, vous y rencontrerez un homme qui portera une cruche d'eau: vous le suivrez; et entrant dans la maison où il ira, vous direz au maître: Où est le lieu où je dois manger la pâque avec mes disciples? et il vous montrera une grande salle tapissée: préparez-nous-y tout ce qu'il faudra.

Saint Marc nous apprend qu'il donna cet ordre à deux de ses disciples; et saint Luc nomme saint Pierre et saint Jean.

Voici quelque chose de grand qui se prépare, et quelque chose de plus grand que la pâque ordinaire, puisqu'il envoie les deux plus considérables de ses apôtres; saint Pierre qu'il avoit mis à leur tête, et saint Jean qu'il honoroit de son amitié particulière. Les évangélistes ne marquent point que ce fût son ordinaire d'en user ainsi aux autres pâques, ni aussi qu'il eût accoutumé de choisir un lieu où il y eût une grande salle tapissée. Aussi les saints Pères ont-ils remarqué, que cet appareil regardoit l'institution de l'eucharistie. Jésus - Christ vouloit nous faire voir avec quel soin il falloit que fussent décorés les lieux consacrés à la célébration de ce mystère. Il n'y a que dans cette circonstance, où il

<sup>(1)</sup> Matth. xxvi. 18. --- (2) Lue. xxii. 8, 40, et seq.

semble n'avoir pas voulu paroître pauvre. Les chrétiens ont appris par cet exemple tout l'appareil qu'on voit paroître dès les premiers temps, pour célébrer avec honneur l'eucharistie, selon les facultés des Eglises. Mais ce qu'ils doivent apprendre principalement, c'est à se préparer eux - mêmes à la bien recevoir : c'est-à-dire, à lui préparer comme une grande salle, un cœur dilaté par l'amour de Dieu, et capable des plus grandes choses; avec tous les ornemens de la grâce et des vertus, qui sont représentés par cette tapisserie dont la salle étoit parée. Préparons tout à Jésus qui vient à nous : que tout soit digne de le recevoir.

Le signe que donne Jésus de ce porteur d'eau, devoit faire entendre à ses disciples, que les actions les plus vulgaires sont dirigées spécialement par la divine providence. Qu'y avoit-il de plus ordinaire, et qui parût davantage se faire au hasard, que la rencontre d'un homme qui venoit de quérir de l'eau à quelque fontaine hors de la ville? et qu'y avoit-il qui parût dépendre davantage de la pure volonté, pour me pas dire du pur caprice de cet homme, que de porter sa cruche d'eau dans cette maison, au moment précis que les deux disciples devoient entrer dans la ville? Et néanmoins cela étoit dirigé secrètement par la sagesse de Dieu; et les autres actions semblables le sont aussi à leur manière, et pour d'autres sins que Dieu conduit : de sorte que s'il arrive si souvent des événemens si remarquables par ces rencontres, qu'on appelle fortuites, il faut croire que c'est Dieu qui ordonne tout, jusqu'à nos moindres mouvemens, sans pourtant intéresser notre liberté, mais en dirigeant tous les mouvemens à ses fins cachées.

Cet exemple nous fait voir que Jésus avoit des disciples cachés, que ses apôtres ne connoissoient. pas, si ce n'est quand de certaines raisons l'obligeoient à les leur déclarer. Ainsi, quand il voulut faire son entrée dans Jérusalem, il envoya encore deux de ses disciples à un village qu'il leur désigna; et leur ordonna d'en amener une ânesse qu'ils y trouveroient avec son anon, les assurant, qu'aussitôt qu'ils diroient que le Seigneur en avoit affaire, on les laisseroit aller (1). Il avoit donc plusieurs disciples de cette sorte, et à la ville et à la campagne, dont il connoissoit la fidélité et l'obéissance : et cependant il ne les découvroit à ses disciples que dans le besoin; leur apprenant par ce moyen la discrétion avec laquelle ils devoient ménager ceux qui se sieroient à eux, quand ce ne seroit que pour ne leur point saire de peine inutile, et ne leur point attirer de haine sans nécessité. Cette discrétion des disciples leur fait taire encore dans leurs évangiles, et si long-temps après la mort du Sauveur, le nom de celui dont il avoit ainsi choisi la maison, aussi bien que de celui où il envoya quérir l'ânon et l'ânesse. Ils ne taisoient pas de même d'autres noms : et par exemple, 'non-seulement on a remarqué que celui qui lui aida à porter sa croix, étoit un nommé Simon Cyrénéen; mais on circonstancie encore, qu'il étoit père d'Alexandre et de Rufus (2), connus parmi les fidèles. Tout se doit faire avec raison : il

<sup>(1)</sup> Matth. xxi. 2, 3. Marc. xi. 2, 3. Luc. xix. 30, 31. — (2) Marc. xv. 21.

y a des personnes qu'il faut nommer pour mieux circonstancier les choses; il y en a d'autres qu'une certaine discrétion oblige de taire.

Saint Pierre et saint Jean trouvèrent les choses comme notre Seigneur les leur avoit dites. Le porteur d'eau ne manqua pas de se trouver à l'endroit de la ville par où ils entroient, et d'aller à la maison que notre Seigneur avoit choisie : comme l'ânon s'étoit trouvé à point nommé à l'entrée de ce village, lié à une porte entre deux chemins. Il se trouva aussi là avec beaucoup d'autres personnes inconnues, un homme, qui demanda aux deux disciples ce qu'ils vouloient faire de cet anon (1). Et il sembloit que le hasard l'eût fait parler; mais non: car c'étoit précisément celui qui devoit laisser aller cet animal au premier mot des disciples, selon la parole de leur maître. Enfin il se trouva que cet anon n'avoit jamais été monté. Car il le falloit ainsi pour accomplir le mystère, et pour montrer que le Sauveur devoit un jour monter et conduire un peuple indocile, c'est-à-dire le peuple gentil, qui jusqu'à lui n'avoit point de loi, ni personne qui l'eût pu dompter. Tout est conduit, les petites choses comme les plus grandes; et tout cadre avec les grands desseins de Dieu.

Voilà donc tout disposé. Le grand cénacle tapissé est prêt; on y attend le Sauveur. Voyons maintenant les grands spectacles qu'il y va donner à ses fidèles. Contemplons, croyons, profitons; ouvrons le cœur plutôt que les yeux.

<sup>(1)</sup> Marg. x1. 4, 5, 6,

#### II, JOUR.

## La Pâque. La vie du chrétien n'est qu'un passage.

Lisons les paroles de saint Jean, xix, 1. Devant le jour de Pâque, Jésus sachant que son heure étoit venue de passer de ce monde à son Père; comme il avoit aimé les siens, qui étoient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin.

On sait que le mot de paque signifie passage. Une des raisons de ce nom, qui est aussi celle que saint lean regarde en ce lieu, c'est que la sête de Pâque sui instituée, lorsque l'ancien peuple devoit sortir de l'Egypte, pour passer à la terre promise à leurs pères; ce qui étoit la figure du passage, que devoit saire le peuple nouveau, de la terre à la céleste patrie. Toute la vie chrétienne consiste à bien saire ce passage; et c'est à quoi notre Seigneur va diriger plus que jamais toute sa conduite, ainsi que saint Jean semble ici nous en avertir.

La première chose que nous devons remarquer, c'est que nous devons saire cette pâque, ou ce passage, avec Jésus-Christ. Et c'est pourquoi cet évangéliste commence le récit de cette pâque de notre Seigneur par ces mots: Devant le jour de Pâque, Jésus sachant qu'il deveit passer de on monde à son Père.

O Jesus! je me présente à vous, pour faire ma pâque en votre compagnie: je veux passer avec vous du monde à votre Père, que vous avez voulu qui sût le mien. Le monde passe, dit votre apôtre (1): la

<sup>(1)</sup> I. Joan. 11. 17.

sigure de ce monde passe (1); mais je ne veux point passer avec le monde, je veux passer à votre Père. C'est le voyage que j'ai à faire, je le veux faire avec vous. Dans l'ancienne pâque, les Juiss qui devoient sortir de l'Egypte, pour passer à la terre promise, devojent paroître en habit de voyageurs, le bâton à la main, une ceinture sur les reins, afin de relever leurs habits, leurs souliers mis à leurs pieds, toujours prêts à aller et à partir; et ils devoient se dépêcher de manger la paque (2), asin que rien ne les retint, et qu'ils se tinssent prêts à marcher à chaque moment. C'est la figure de l'état où se doit mettre le chrétien pour faire sa pâque avec Jésus-Christ, pour passer à son Père avec lui. O mon Sauveur! recevez votre voyageur, me voilà prêt; je ne tiens à rien; je veux passer avec vous de ce monde à votre Père.

D'où me vient ce regret de passer? Quoi! je suis encore attaché à cette vie? Quelle erreur me retient dans ce lieu d'exil? Vous allez passer, mon Sauveur! et résolu que j'étois de passer avec vous, quand on me dit que c'est tout de bon qu'il faut passer, je me trouble, je ne puis supporter ni entendre cette parole. Lâche voyageur! que crains-tu? Le passage que tu vas faire, est celui que le Sauveur va faire aussi dans notre Evangile: craindras-tu de passer avec lui? Mais écoute.: Jésus sachant que son heure étoit venue de passer de ce monde (3). Qu'y a-t-il de si aimable dans ce monde? que tu ne veuilles point le quitter avec le Sauveur Jésus? Le quitteroit-il, s'il étoit bon d'y demeurer? Mais écoute,

<sup>(1)</sup> I. Cor. VII. 31. — (2) Exod. XII. 11. — (3) Joan. XIII. 1.

encore un coup, chrétien: Jésus passe de ce monde pour aller à son Père. S'il falloit seulement sortir du monde, sans aller à quelque chose de mieux, quoique ce monde soit peu de chose, et qu'on ne perdît pas beaucoup en le perdant, on pourroit y avoir regret, parce qu'enfin on n'auroit rien de meilleur. Mais, chrétien, ce n'est pas ainsi que tu dois passer. Jésus passe de ce monde, mais pour aller à son Père. Chrétien, qui dois passer avec lui, tu passes à un Père; le lieu d'où tu sors, est un exil; tu retournes à la maison paternelle.

Passons donc de ce monde avec joie; mais n'attendons pas le dernier moment, pour commencer notre passage. Lorsque les Israélites sortirent d'Egypte, ils ne devoient pas arriver d'abord à la terre promise: ils avoient quarante ans à voyager dans le désert; ils célébroient néanmoins leur pâque, parce qu'ils sortoient de l'Egypte, et qu'ils alloient commencer leur voyage. Apprenons à célébrer notre pâque dès le premier pas : que notre passage soit perpétuel: ne nous arrêtons jamais; ne demeurons point, mais campons partout à l'exemple des Israélites: que tout nous soit un désert, ainsi qu'à eux; soyons comme eux toujours sous des tentes; notre maison est ailleurs: marchons, marchons, marchons; passons avec Jésus-Christ: mourons au monde, mourons-y, tous les jours : disons avec l'apôtre : Je meurs tous les jours (1): je ne suis pas du monde; je passe; je ne tiens à rien.

<sup>(1)</sup> F. Cor. xv. 31,

#### III. JOUR.

Lavement des pieds. Puissance de Jésus-Christ; son humilité. Joan. x111. 1-5.

Comme il avoit toujours aimé les siens, il les aima jusqu'à la fin (1). En ce moment de son passage, lorsqu'il les alloit quitter, il les aima plus que jamais, et leur donna des marques plus sensibles de son amour. C'étoit la consolation qu'il leur vouloit laisser en les quittant. En effet, tout ce qu'il leur dit est plus tendre, tout ce qu'il fait plus rempli d'amour; témoin l'eucharistie qu'il leur va donner. Mais voici par où il commence. Après le souper, le diable ayant déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariot, le dessein de le livrer: Jésus sachant que son Père lui avoit tout mis entre les mains, et qu'il étoit sorti de Dieu, et qu'il y retournoit; il se leva de table, quitta ses habits, et mit un linge devant lui; puis ayant versé de l'eau dans un bassin, il commença à laver les pieds de ses disciples, et les essuya avec le linge qu'il avoit attaché autour de lui (2). Voilà notre lecture d'aujourd'hui. Qu'elle est belle! qu'elle est ravissante! Mon Sauveur, vous me remplissez de consolation par la lecture de votre Evangile! En quelque endroit que je l'ouvre, j'y trouve partout ces consolations, et des paroles de vie éternelle; mais je ne sais si j'y ai lu rien de plus touchant que cet endroit. Mon Sau-

<sup>(1)</sup> Joan. XIII. 1. — (1) Ibid. 2, 3, 4, 5.

,

veur, augmentez ma joie dans cette sainte lecture, afin que la chaste délectation dont elle me remplit, m'ôte tout le goût des joies du monde. Mais pour cela il faut peser toutes les paroles.

Après le souper (1); saint Jean va parler d'un autre souper, où il étoit couché sur le sein de Jésus; où Jésus donna à Judas le morceau trempé (2). Voilà donc un autre souper. Il y en eut deux, dont le dernier se sit après le lavement des pieds; et ce sut celui où il institua l'eucharistie: souper de cérémonie, qui peut-être fut précédé du souper de l'agneau pascal. Je n'entre pas dans ces questions, je ne cherche qu'à m'édisser : et il me sussit d'entendre que le festin où l'eucharistie sut instituée, sut un festin particulier, qui fut tout plein de mystère, comme nous le verrons bientôt. Que le premier done soit celui où l'on satisfit au besoin. Voilà Jésus qui se lève, et qui sort de table; et pour préparer ses disciples au mystérieux festin qu'il leur préparoit, il leur lave les pieds.

Jésus sachant que son Père lui avoit tout remis entre les mains, et qu'il étoit sorti de Dieu et retournoit à Dieu (3). Arrêtons-nous : saint Jean est ici tout occupé des grandeurs et de la puissance de Jésus; et il nous veut remplir de cette idée, asin que la peinture qu'il nous va faire de son humilité et de son amour, soit plus vive. Arrêtons-nous donc, encore un coup, et goûtons cette première parole: Son Père lui a tout remis entre les mains, selon ce qu'il a dit lui-même: Tout a été mis entre mes mains

<sup>(1)</sup> Joan. XIII. 2. — (2) Ibid. 23, 26. — (3) Ibid. XIII. 3.

par mon Père (1). Et ailleurs: La toute-puissance m'est donnée dans le ciel et dans la terre (2). Et quoique cette puissance lui appartint naturellement, parce que dès le commencement il étoit Dieu, toujours résident en Dieu, et inséparable de lui, et qu'il étoit ce Verbe Dieu, par qui Dieu a tout tiré du néant; le Père par ce moyen ne pouvant avoir aucune créature qui ne soit la créature du Fils, et ne lui doive le même hommage, conformément à cette parole; Tout ce qui est à moi, est à vous; et tout ce qui est à vous, est à moi (3): néanmoins cette puissance lui venoit de son Père, qui la lui ayant déjà donnée par son éternelle naissance, la lui donnoit au temps de sa passion d'une façon particulière; parce que c'étoit par sa passion qu'il devoit tout acquérir, et avoir à titre d'achat et d'acquisition, ce qu'il avoit déjà naturellement, et par le droit de sa naissance. Et celui à qui tout est donné d'une manière si excellente, c'est celui qui nous và laver les pieds. Voilà où saint Jean en veut venir. Humilions-nous donc de notre côté. O Jésus! je me soumets à votre empire; à celui que vous avez sur moi, comme créateur, à celui que vous avez comme rédempteur: vous êtes mon souverain Seigneur, mon doux et unique Maître: Vous êtes le Fils de Dieu, vous êtes le roi d'Israël (4). Quelle obéissance ne vous dois-je pas, étant à vous à tant de titres, et par des titres de cette nature, si authentiques, si immuables, si aimables, si divins?

<sup>(1)</sup> Mach. 20, -- (1) Ibid. 227212. 28. -- (2) Joan. 2722. 20. -- (3) Ibid. 1, 49.

# IV. JOUR.

Tout remis entre les mains de Jésus-Christ, spécialement les élus. Ibid.

Tour lui a été remis en main par son Père (1). Ce tout, qui lui a été remis en main par son Père, est principalement ce tout dont il a dit: Tout ce que mon Père me donne, vient à moi (2). Et ce tout c'est son Eglise; c'est dans son Eglise spécialement les saints, et parmi les saints ceux qui le sont jusqu'à la fin; et en un mot, les élus. Voilà ce tout bienheureux, qui est spécialement remis par le Père entre les mains de Jésus, et dont il a dit lui-même; Ils étoient à vous, et vous me les avez donnés. Et un peu devant: Vous avez donné puissance sur toute chair, sur tous les hommes, à votre Fils, afin qu'il donne la vie éternelle à tout ce que vous lui avez donné (3). Ajoutons toujours: et celui à qui le Père a remis en main tout ce qui lui est de plus cher, c'est-à-dire ses élus, ses bienaimés; c'est celui qui va nous laver les pieds. Mon Sauveur, vous vous abaissez jusque-là! Il est juste que je m'abaisse devant vous. Mon Sauveur, que je sois de ce tout que votre Père vous a donné, afin que vous lui donniez la vie éternelle! J'en serai, si je suis fidèle à votre grâce; si je garde vos commandemens. Donnez-moi ce que vous me commandez, afin que je sois de ce troupeau béni, dont vous avez dit: Mes brebis entendent ma voix, je les connois,

<sup>(1)</sup> Matth. XI. 27. — (2) Joan. VI. 37. — (3) Ibid. XVII. 6, 2.

ct elles me suivent; et je leur donne la vie éternelle, Ce que mon Père m'a donné est plus grand que tout; lui-même qui me l'a donné, est au-dessus de toutes choses, et l'on ne peut rien ôter de mes mains, non plus que des siennes, parce que mon Père et moi ne sommes qu'un (1). Qu'y a-t-il à craindre après cela? Rien du tout, sinon de manquer à sa vocation; il n'y a qu'à s'abandonner à ces mains toutes-puis, santes, et à dire à Jésus: O Seigneur! j'espère en vous; je me livre à vous; je ne serai point confondu (2),

### V. JOUR.

Jésus-Christ, vrai Dieu, et vrai homme, Joan. xIII, 3.

La même lecture, et s'arrêter à ces paroles: Jésus sachant que tout lui étoit remis entre les mains, et qu'il étoit sorti de Dieu, et qu'il retournoit à Dieu (3). Sorti de Dieu sans altération, sans succession, sans ordre de temps, avec une inexplicable pureté, comme le rayon sort du soleil, sans s'en séparer, et toujours portant en lui-même toute la vertu de son principe; ce qui fait que saint Paul l'appelle, l'éclat et le rejaillissement de la gloire de son Père (4): sorti néanmoins, non par extension comme le rayon qui n'est que la lumière étendue,

<sup>(1)</sup> Joan. x. 27, 28, 29, 30. — (1) Ps. xxx. 1. — (3) Joan, x111. 3; — (4) Hebr. 1. 3.

et portée bien loin au dehors; mais sorti de Dieu. comme la pensée sort de l'esprit en y demeurant toujours: sorti de lui, par conséquent, comme quelque chose de vivant, ou plutôt comme la vie même; ce qui fait dire à saint Jean, que la vie étoit en lui (1): c'est-à-dire, qu'elle y étoit comme dans le Père, qu'elle y étoit comme dans sa source; selon ce qu'il dit lui-même de sa propre bouche: Comme le Père a la vie en lui-même; ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir la vie en lui-même (2). Il est donc sorti de Dieu de cette manière, vivant de vivant, vie de la vie; sorti par la parfaite connoissance qu'il a éternellement de lui-même, comme sa pensée, son intelligence, sa sagesse; comme sa parole intérieure, par laquelle il se dit à lui-même tout ce qu'il est; comme l'expression vive et naturelle de ses perfections et de tout son être; comme portant en lui-même toute sa beauté; comme étant sa vive et parfaite image, et l'empreinte de sa substance (3). Sorti par conséquent comme un autre luimême, comme son Fils, de même nature que lui; Dieu comme lui; mais un même Dieu avec lui, un même Dieu que lui; parce qu'il ne sort pas par l'effusion d'une partie de sa substance; mais il sort de toute sa substance, puisque sa substance ne sousire pas de division ni de partage : de sorte que sa substance, sa vie, sa divinité lui est communiquée toute entière; lui est commune avec le Père, à qui il ne reste rien de propre et de particulier que d'être Père: comme il ne reste à la source, que d'être la source,

<sup>(4)</sup> Joan. 1. 4. — (2) Ibid. V. 26. — (3) Hebr. 1. 3.

tout le reste, pour ainsi parler, passant tout entier dans le ruisseau.

Voilà, autant qu'il est permis aux hommes de bégayer, voilà, dis-je, ce que c'est que sortir de Dieu. Ce'sont les expressions dont se sert l'Ecriture sainte, pour aider notre foible intelligence, pour l'élever au-dessus d'elle-même. Et tout cela nous est dit en abrégé dans le symbole de Nicée, lorsqu'il y est dit, que le Fils de Dieu est engendré, et sorti de la substance de son Père, Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu d'un vrai Dieu, de même substance que son Père, et un même Dieu avec lui, parce que le Seigneur notre Dieu est un seul Dieu, et que tout ce qui est Dieu et vrai Dieu, ne peut être qu'un ; l'unité étant la substance et l'essence même de la divinité. Mais pourquoi se perdre aujourd'hui dans ces sublimes pensées? si ce n'est pour considérer avec saint Jean par une ferme et vive foi, que vous, mon Sauveur, étant Dieu, égal à Dieu, et un même Dieu avec votre Père, d'où vous êtes sorti en demeurant éternellement dans son sein; néanmoins vous avez voulu vous rabaisser jusqu'à laver nos pieds, vous humiliant de cette sorte devant votre créature, pour nous apprendre à nous humilier, non-seulement devant vous, mais encore devant nos frères, devant nos égaux, devant des hommes saits comme nous, devant nos inférieurs, si notre bassesse naturelle nous permet de mettre quelqu'un en ce rang.

#### VI. JOUR.

Jésus-Christ, Dieu de Dieu, sorti de Dieu.
Joan. xIII. 3.

ENCORE la même lecture, le même mot : Sorti de Dieu (1). Vous êtes, mon Sauveur, sorti de Dieu; sorti premièrement dans l'éternité, conformément à cette parole de Michée : Sa sortie est dès les jours de l'éternité (2), d'une parfaite coexistence avec Dieu, de qui vous sortez; antrement, vous ne seriez pas le rayon de ce soleil; vous ne seriez pas l'éclat de sa gloire, ni l'empreinte de sa substance, puisque sa substance c'est l'éternité: vous ne seriez pas sa pensée, vous ne seriez pas son Fils, le Fils parfait d'un Père parfait; d'un Père toujours parfait, pour produire, pour engendrer, comme pour être. Vous êtes donc sorti de Dieu dans l'éternité, avant tous les temps; mais sorti de Dieu dans le temps, lorsque votre Père qui vous engendre, et vous porte éternellement dans son sein, unit à votre personne qui lui est égale et coéternelle, dans le sein de la bienheureuse Vierge, la nature humaine toute entière, c'est-à-dire, une ame unie à un corps humain, asin que le même qui est Dieu parfait, sût aussi homme parfait; Fils de Dieu et Fils de Marie, le même Fils, le même Dieu. En cette sorte, ô Jésus! vous êtes encore sorti de votre Père éternel, parce que vous n'avez point eu d'autre

<sup>(1)</sup> Joan. x111. 3. — (2) Mich. v. 2,

Père que lui; et que la mère que vous avez eue est demeurée vierge, n'ayant été rendue féconde qu'à cause que le Saint-Esprit est survenu en elle, et que la vertu du Très-haut l'a couverte de son ombre (1). Conçu d'une manière si pure et si divine, celle dont vous êtes né, ne l'est pas moins; puisque conçu du Saint-Esprit, vous êtes né de Marie toujours vierge, et vous sortez en cette sorte pour paroître aux hommes, comme vous dites vous-même:

Je suis sorti de mon Père, et je suis venu dans le monde (2): non que vous soyez venu où vous n'étiez pas; mais vous avez paru, où vous ne paroissiez pas: et voilà votre sortie dans le temps, lorsqu'étant fait homme mortel, vous avez paru parmi les mortels.

C'est ainsi que vous êtes venu dans le monde, en qualité d'homme; mais en même temps vous êtes demeuré comme Dieu dans le sein de votre Père, selon ce que disoit saint Jean votre précurseur: Personne n'a jamais vu Dieu; mais le Fils unique qui est dans le sein de son Père, nous en a raconté les merveilles (3), nous l'a fait connoître. Et, comme vous dites vous-même, Personne n'est monté au ciel, que celui qui est descendu du ciel, à savoir le Fils de l'homme qui est dans le ciel (4): vous en êtes descendu, et vous y êtes. Comme Dieu vous ne quittez jamais le ciel, qui est le lieu de la gloire de votre Père, et vous ne le pouvez jamais quitter. Comme homme mortel vous avez quitté cette gloire, qui vous étoit naturelle, et

<sup>(1)</sup> Luc. 1. 35. — (2) Joan. xv1. 28. — (3) Ibid. 1. 18. — (4) Ibid. 111. 13.

vous nous avez paru dans la bassesse: Et vous vous êtes fait homme, et vous avez habité au milieu de nous, et nous avons vu votre gloire, comme la gloire du Fils unique plein de grâce et de vérité (1).

Mais comment est-ce que saint Jean a dit qu'il avoit vu votre gloire? Est-ce à cause qu'il vous a vu ressuscité, et montant aux cieux? ou même qu'il vous a vu transfiguré sur le Thabor? Tout cela entre dans sa pensée; mais il déclare qu'il vous a vu dans votre gloire, lorsqu'il vous a vu plein de grace et de vérité; plein de la grâce des miracles, et guérissant tous les maux de nos corps; plein de la grâce qui nous sanctifie, puisque vos apôtres vous disoient: O Seigneur, augmentez-nous la foi (2); et que cet affligé vous crioit du fond de son cœur: Je crois, Seigneur, aidez mon incrédulité (3), C'est donc ainsi que saint Jean vous a vu plein de grâce; et par la même raison il vous a vu plein de vérité; parce que vous annonciez la vérité aux hommes par vos prédications, et qu'en même temps vous la leur mettiez dans le cœur par l'inspiration de votre grâce, les illuminant tout ensemble et au dedans et au dehors. Nous avons donc vu votre gloire, même au milieu de vos bassesses; parce que nous y avons vu la vérité et la grâce dont vous étiez plein, et plein nonseulement pour vous, mais encore pour nous; puisque nous avons tous reçu de votre plénitude, et grace pour grâce(4), comme le disoit saint Jean-Baptiste votre précurseur.

Nous voyions donc alors votre gloire au milieu de

<sup>(1)</sup> Joan. 1. 14. - (2) Luc. XVII. 5. - (3) Marc. 1X. 23. - (4) Joan. 1. 16.

vos infirmités: et si nous ne la voyions pas toute entière; si en même temps que nous vous voyions des yeux de la foi, comme le Fils unique de Dieu, nous vous voyions des yeux du corps comme le dernier des hommes, comme l'homme de douleurs et tout rempli d'insirmités, comme un ver et non pas comme un homme; c'est que vous cachiez volontairement votre gloire; vous en suspendiez l'effet : ce n'étoit point par force que vous étiez dans l'abaissement; c'étoit par amour et par bonté. Et néanmoins avec cette gloire dont vous étiez plein, et que vous aviez apportée en sortant de Dieu, vous venez nous laver les pieds! Quand donc j'aurois de la gloire, je la voudrois supprimer. Mais je n'en ai point : je n'ai rien; je ne suis rien; et il ne s'agit que d'abaisser, ou plutôt il ne s'agit que de tenir bas un pur néant.

# VII. JOUR.

Jésus-Christ sorti de la gloire de Dieu, y devoit retourner. Joan. x111. 3.

Les mêmes paroles: Sachant qu'il étoit sorti de Dieu, et qu'il y retournoit (1). Celui qui est sorti de Dieu de cette manière, ne peut pas qu'il n'y retourne. Il y avoit en lui une grandeur, qui devoit enfin l'emporter. Il ne pouvoit s'abaisser que par condescendance, pour s'approcher de nous; pour nous apporter ses grâces; pour nous donner un

<sup>(1)</sup> Joan. XIII. 3.

parfait modèle d'humilité, de douceur, de patience, de toutes les vertus; pour se rendre la victime de nos péchés. Pour cela il falloit qu'il descendît jusqu'au tombeau; mais, comme dit saint Pierre, il n'y pouvoit pas être détenu(1). Et il falloit que la vie qui étoit en lui, prévalût. Il falloit donc aussi que s'il quittoit sa gloire, il la reprît bientôt; s'il s'humilioit jusqu'à la mort, et à la mort de la croix, Dieu devoit ensuite l'exalter et lui donner un nom qui fut au-dessus de tout nom (2), pour accomplir aussi ce qu'il a demandé à son Père: Mon Père, glorifiezmoi en vous-même de cette gloire que j'ai eue en vous, avant que le monde fut (3). C'est ce que veut dire saint Jean par ces paroles : Sachant qu'il sortoit de Dieu, et qu'il y retournoit. Car il n'étoit pas possible, qu'il demeurât toujours séparé d'une gloire qui lui étoit si naturelle; et non-seulement il y devoit retourner, mais encore nous y ramener avec lui : ce qui aussi lui a fait dire : Mon Père, je veux que là où je suis, ceux que vous m'avez donnés y soient aussi avec moi; afin qu'ils contemplent ma gloire, que vous m'avez donnée, parce que vous m'avez aimé avant la création du monde (4). La contempler, c'est en jouir, c'est y participer, selon ce que dit saint Jean: Nous lui serons semblables, parce que nous le verrons comme il est (5). Et c'est l'accomplissement de ce qu'il a dit : Je leur ai donné la gloire que vous m'avez donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un; et que le monde saché que vous les avez aimés, comme vous m'avez aimé $(\theta)$ .

<sup>(1)</sup> Act. 11. 24. — (2) Philip. 11. 8, 9. — (3) Joan. xv11. 5. — (4) Ibid. xv. 12, 24. — (5) I. Joan. 111. 2. — (6) Joan. xv11. 22, 28.

Que ceux qui aiment Jésus-Christ, goûtent ces paroles; et qu'ils goûtent encore celles-ci : Je m'en vais vous préparer la place : et quand je m'en serai alle, et que je vous aurai préparé la place, je reviendrai, et je vous retirerai à moi; afin que là où je suis, vous y soyez aussi(1). Voilà donc la manière dont Jésus-Christ devoit retourner à Dieu; voilà ce que veulent dire ces paroles de saint Jean : étoit sorti de Dieu, et y retournoit. Et lorsqu'il fut sur le point d'accomplir ce glorieux retour, étant tel, et se sachant tel, comme le remarque saint Jean, il voulut bien nous laver les pieds. Silence, silence, encore un coup; taisez-vous mes pensées; laissez-moi contempler Jésus aux pieds de ses apôtres, à nos pieds de tous, et aux pieds de tous ses sidèles, qu'il regardoit dans ses apôtres.

# VIII. JOUR.

Jésus - Christ en vient au lavement des pieds.

Joan. xIII. 4.

Lisez y. 4 et 5. Il se leva de table, et il posa ses habits; les habits d'honneur que portoient les personnes libres, et ne se laissant que cette sorte d'habits que ceux qui servoient avoient accoutumé de garder. Et ayant pris un linge, il se l'attacha devant lui: de mot à mot, il s'en ceignit. Se ceindre, en général, étoit la posture de celui qui alloit servir, selon ce qui est écrit: Que vos reins soient ceints; et

<sup>(1)</sup> Joan. xiv. 2, 3.

un peu après: Soyez comme les serviteurs qui attendent leurs maîtres; et un peu après: Le maître se ceindra lui-même, et fera associr à table ses fidèles serviteurs; il viendra lui-même les servir (1). Voilà en général ce que c'est que se ceindre; mais se ceindre d'un linge, est l'habit d'un service encore plus vil, qui est celui de laver les pieds. Et remarquez que Jésus fait tout lui-même : lui-même il pose ses habits; il se met lui-même ce linge; il verse l'eau lui-même dans le bassin : de ces mêmes mains qui sont les dispensatrices de toutes les grâces; de ces mains qui sont les mains d'un Dieu, qui a tout fait par sa puissance; de ces mains dont la seule imposition, le seul attouchement guérissoit les malades et ressuscitoit les morts; de ces mêmes mains, il versa de l'eau dans un bassin, il lava et essuya les pieds de ses disciples. Ce n'est pas ici une cérémonie; c'est un service effectif qu'il leur rend à tous, et le service le plus vil; puisqu'il faut se mettre à leurs pieds pour le leur rendre; il faut laver les ordures et la poussière qui s'amassoient autour des pieds en marchant nu-pieds, comme on faisoit en ces pays-là. Voilà ce que fait Jésus, sachant tout ce qu'il étoit, dès l'éternité, et dans le temps, et ce qu'il alloit devenir par sa résurrection, et son ascension triomphante. Pénétrez - moi, ô Jésus, de votre grandeur naturelle, et de vos bassesses volontaires; asin que du moins dans ma petitesse naturelle, je n'aie point de difficulté à me tenir bas, et à servir mes frères!

<sup>(1)</sup> Luc. x11. 35, 36, 37.

## IX. JOUR.

Pierre refuse de se laisser laver les pieds; puis il obéit. Joan. x111.6 — 9.

Que saint Pierre étoit pénétré de ces grandeurs et de ces bassesses de son maître, lorsqu'il s'écrie tout transporté, Quoi, Seigneur, vous me laveriez les pieds (1)! Vous? à qui? à moi: Tu, mihi. Vous, le Fils de Dieu! à moi, un pécheur. Il lui disoit autrefois: Retirez-vous de moi, Seigneur, car je suis homme pécheur (2): un homme, un mortel, un néant; mais, ce qui est encore pis, un pécheur: Ha, retirez-vous de moi, je ne puis souffrir votre approche. A plus forte raison maintenant, que vous veniez me laver les pieds, et me rendre un service si indigne de vous; un maître à son disciple; un Seigneur, et un tel Seigneur, à son esclave: Ha, Seigneur! quoi que vous disiez, je ne le souffrirai jamais: jamais vous ne me laverez les pieds (3).

Le caractère de saint Pierre étoit la serveur. Elle n'étoit pas encore bien réglée; mais elle étoit extrême; et quoique Jésus lui dit: Vous ne savez pas encore ce que je veux faire, mais vous le saurez bientôt, et en son temps; comme s'il eût dit: Laissez-moi saire; je sais pourquoi je le sais; Pierre s'obstine, pour ainsi parler, et contraint Jésus de lui dire: Si je ne vous lave, vous n'aurez point de part avec moi. Et en même temps, avec la même

<sup>(1)</sup> Joan. XIII. 6, 7. — (2) Luc. V. 8. — (3) Joan. XIII. 6,

ferveur qui lui faisoit dire: Jamais vous ne me laverez les pieds; il s'écrie, Ha, Seigneur! nonseulement les pieds, mais encore les mains et la tête (1). Il ne savoit pas encore, ce que c'étoit d'être lavé par Jésus, et dans quel baptême il falloit être plongé à son exemple : il n'avoit pas encore pénétré cette parole de son maître: J'ai à être baptisé d'un baptême (2); il faut que je sois baptisé de mon propre sang; et je réserve ce baptême de souffrance à mes serviteurs: je leur laverai les pieds, je leur laverai les mains, je leur laverai la tête par ce baptême. Pierre ne savoit pas encore tout ce mystère; il ne savoit pas encore parfaitement combien nos pensées, combien nos actions étoient impures; ni combien nous avions besoin que notre tête et nos mains fussent lavées. Et néanmoins, possédé du désir d'être avec son maître, et d'avoir part avec lui, à l'abandon il s'écrie: Je vous livre tout, les pieds, les mains, la tête même; lavez-moi comme vous voudrez; je veux être avec vous quoi qu'il en coûte; à quelque prix que ce soit, je veux vous avoir; faites ce que vous voudrez, non-seulement de mes pieds, mais encore de mes mains et de ma tête. Vous serez écouté, Pierre; vos pieds et vos mains seront lavés; vous serez crucifié comme votre maître; votre tête aura son partage dans votre crucisiement, et vous serez crucisié la tête en bas. C'est ainsi que votre maître vous lavera: voilà le bain qu'il vous prépare : Vous ne le savez pas encore; mais on vous le fera savoir en son temps. O Seigneur! non-seulement les pieds, mais encore

<sup>(1)</sup> Joan. XIII. 7, 8, 9. - (2) Luc. XII. 50.

les mains et la tête. Imitons saint Pierre; abandonnons-nous à notre Sauveur. Nous ne savons pas
encore ce qu'il veut faire de nous: notre foiblesse
ne le pourroit pas souffrir; mais quoi que ce soit,
mon cœur est prêt: mon cœur est prêt, ô Dieu (1)!
encore un coup; je vous livre tout; pieds et mains,
tout ce que je suis, la tête même, et l'ame dont elle
est le siége.

## X. JOUR.

Se laver des moindres taches. Vous êtes purs, mais non pas tous. Joan. x111. 8 — 10.

En Orient, dans les pays chauds, l'usage du bain étoit fort fréquent, et après qu'on s'étoit lavé le matin, et pendant le jour, il ne restoit plus sur le soir que de se laver les pieds pour se nettoyer des ordures qu'on amassoit allant et venant. C'est le sens de cette parole de l'Epouse : J'ai lavé mes pieds: pourquoi voulez-vous que je me l'ève pour les salir (2) ? Jésus-Christ se sert de cette similitude, pour faire entendre à ses fidèles qu'après s'être lavé des grands péchés, il reste encore le soin de se purger de ceux que l'on contracte dans l'usage de la vie humaine, lesquels, bien que plus petits à comparaison des autres, ne laissent pas en euxmêmes d'être toujours grands, parce qu'une ame qui aime Dieu ne trouve rien de léger dans ce qui l'ossense; et si elle négligeoit de se purisier de ces

<sup>(1)</sup> Ps. LY1. 8. — (2) Cant. Y. 3.

fautes, elles la mettroient dans un état funeste, assoiblissant insensiblement les forces de l'ame; en sorte qu'il ne lui resteroit que très-peu de résistance contre les grandes tentations; ce qui la feroit succomber trop aisément; parce que ces tentations violentes ne peuvent être vaincues que par une très-ardente charité. C'est ce que Jésus-Christ nous apprend par ces paroles: Celui qui a été lavé n'a plus besoin que de laver ses pieds, et il est pur dans tout le reste; et vous, vous étes purs, mais non pas tous (1). Jésus-Christ nous apprend donc, par cette parole, qu'il ne nous est pas permis de négliger ces moindres péchés; et c'est ce qu'il a voulu signifier par le lavement des pieds. Et afin de pénétrer tout le mystère, le soin qu'il prend de laver les pieds à ses apôtres, au moment qu'il alloit instituer l'eucharistie et les y saire participer, nous apprend que le temps où nous devons nous appliquer à purger ces fautes vénielles, c'est celui où nous nous préparons à la communion, où il s'agit de s'unir parfaitement avec Jésus-Christ; à quoi ces péchés apportent un si grand obstacle, que si on mouroit avant que de les avoir expiés, la vision bienheureuse en seroit retardée, et peut-être durant plusieurs siècles. On doit donc se sentir d'autant plus obligé à purisier ces péchés avant la communion, que c'est par elle principalement qu'on s'en doit relever, les autres étant lavés par un autre sacrement; et la négligence de purger ces fautes pouvant aller à un excès qui rendroit l'attache à ces péchés nonseulement dangereuse, comme elle l'est toujours,

<sup>(1)</sup> Joan. xIII. 10.

mais encore mortelle. Car celui qui ne se soucie des péchés qu'à cause qu'ils damnent, montre que c'est la peine qu'il craint, mais qu'il n'aime pas véritablement la justice, c'est-à-dire, qu'il n'aime pas Dieu comme il y est obligé; et il doit craindre de perdre bientôt, par son'extrême langueur, tout ce qui lui reste de ce feu divin. Lavons donc soigneusement non-seulement nos mains et notre tête, mais encore nos pieds, avant que d'approcher de l'eucharistie; autrement l'Epoux viendra à nous avec une espèce de dédain : et encore que ces péchés journaliers n'empêchent pas qu'il ne nous dise ainsi qu'aux apôtres: Vous étes purs: il nous avertit néanmoins de nous en purger, quand nous voulons nous approcher de son corps et de son sang avec toute la pureté requise. Et il sait bien voir combien est grande cette obligation, lorsqu'en lavant les pieds à ses apôtres, pour leur inspirer le soin de se purisier de ces péchés, il leur dit : Si je ne vous lave, c'est-à-dire, si je ne lave ces taches des pieds: vous n'aurez point de part avec moi (1); non-seulement à cause qu'elles retardent, comme on vient de voir, la vision bienheureuse, et la parsaite union avec Dieu; mais encore à cause que la négligence de les mettoyer peut causer de dangereuses froideurs entre l'ame et Jésus-Christ, et même dans un certain degré devenir mortelle. Lavez-vous donc, chrétien, lavez-vous de tous vos péchés, jusqu'aux plus petits, lorsque vous devez approcher de la sainte table. Lavez vos pieds avec soin, renouvelez-vous tout-à-fait, de peur qu'il ne

<sup>(1)</sup> Joan. XIII. 8.

vous arrive de manger indignement le corps du Sauveur; puisque vous voyez si clairement que ce péché, qui peut-être ne seroit que véniel par sa nature, deviendroit mortel par l'attache que vous y auriez. Et quand même vous ne seriez pas tout-à-fait indigne, de cette indignité qui nous rend coupables du corps et du sang du Sauveur, nous pourrions nous rendre indignes des grandes grâces, sans lesquelles nous ne pouvons vaincre les grandes foiblesses, ni les grandes tentations dont la vie est pleine. Nous pourrions nous rendre indignes de cette parfaite communication avec l'Epoux, et causer entre lui et nous sinon la rupture, du moins ces froideurs, qui sont des dispositions à la rupture même.

Seigneur! lavez-moi les pieds, afin que je dise avec l'Epouse: Je me suis lavé les pieds; puis-je les salir de nouveau? La pureté est un attrait pour conserver la pureté: plus un habit est blanc, plus les taches qui sont dessus se font remarquer: plus on est net, plus on doit éviter de se souiller; dans le désir d'être rangé avec ceux dont il est écrit, qu'ils sont sans tache devant le trône de Dieu (1). C'est à quoi il faut aspirer, et se souvenir de cette belle doctrine de saint Augustin: qu'encore qu'on ne puisse vivre ici sans péché, on en peut sortir sans péché, parce que, comme les péchés y abondent, les remèdes pour les guérir n'y manquent pas.

<sup>(1)</sup> Apoc. RIV. 5.

## XI. JOUR.

Judas lavé comme les autres. Joan. XIII. 10, 11.

Vous êtes purs; mais non pas tous: car il savoit qui étoit celui qui le devoit trahir: et c'est pour cela qu'il dit, Vous êtes purs, mais non pas tous (1). Et cependant, quoiqu'il le connût, et que le diable fût déjà entré dans son cœur (2), pour lui inspirer le dessein de livrer son maître, il lui lave les pieds comme aux autres, et il l'avertit qu'il voit son crime, pour le porter à se corriger. Arrêtons-nous à considérer avec saint Paul (3), la bonté de Dieu qui nous attend, disons plus, qui nous invite à la pénitence, pendant qu'avec notre durcté et notre cœur impénitent, nous nous amassons à nous-mêmes des trésors de haine. Telle étoit la disposition de Judas.

Que de Judas parmi les chrétiens! Que de malheureux, que mille démonstrations des bontés de Dieu ne peuvent détourner de la résolution de malfaire! Ne soyons point de ce nombre. Si nous en avons été, n'en soyons plus; songeons du moins qu'il nous voit; qu'il voit celui qui le doit trahir : et cependant il lui lave les pieds : une eau sainte lui est présentée dans la pénitence : Jésus est prêt à le recevoir à son amour et à ses grâces, pourvu qu'il se lave, et se repente.

<sup>(1)</sup> Joan. XIII. 10, 11. - (2) Ibid. 2. - (3) Rom. 11. 4, 5.

#### XII. JOUR.

Lavement des pieds commandé. Bonté et humilité.

Joan. x111. 12 — 16.

IL falloit joindre l'instruction de la parole, à celle de l'exemple. Jésus reprit ses habits, et s'étant remis à table, avant que de reprendre le souper qu'il avoit interrompu, avant que d'en venir au repas céleste; il y parla en cette sorte: Vous voyez ce que je viens de faire: vous m'appelez votre maître, et votre Seigneur: et vous avez raison, car je le suis (1). Continuez la lecture, †. 14, 15, 16.

Vous y apprendrez que le Sauveur nous enseigne à rendre à nos frères le service que nous pouvons, même corporel, même sans y être tenus. Celui de laver les pieds étoit alors en grand usage, comme il paroît par ces paroles de saint Paul, où il compte parmi les conditions de la veuve qu'on devoit choisir pour servir les pauvres: qu'elle ait été hospitalière, qu'elle ait lavé les pieds des saints (2). Choisissons à cet exemple quelque service de cette nature, qui revienne à celui-là selon nos mœurs. Par exemple, allons servir les malades dans un hôpital, ou plutôt encore quelque malade qui soit sans secours, et qui ait besoin d'un tel service : et toutes les sois que nous le rendrons à quelqu'un, rendons-le comme Jésus-Christ, le plus sérieux, le plus effectif, et par conséquent le plus humble qu'il se pourra:

<sup>(1)</sup> Joan. x111. 12, 13. — (2) I. Tim. v. 9, 10.

et que ceux qui rendent quelquesois aux pauvres de tels services par cérémonie, comme les princes, les prélats, les supérieurs des communautés, entrent dans l'esprit de cette cérémonie: qu'ils entrent dans une prosonde et sincère humilité; qu'ils considèrent, que dans le sond notre nature est servile; que nous sommes nés sers par le péché, et que la dissérence des conditions ne peut pas essacer ce titre.

Ne servons pas seulement nos frères avec humilité, comme a fait le Sauveur; mais servons-les avec
amour, en nous souvenant de cette parole: Jésus
ayant toujours aimé les siens, il les aima jusqu'à la
fin (1). Ce ne fut donc pas seulement pour pratiquer
l'humilité, et nous en donner l'exemple, qu'il lava
les pieds à ses disciples; mais ce fut par un tendre
amour, par le plaisir qu'il avoit à leur montrer
combien il les estimoit; pour relever la dignité de
la nature humaine tombée dans la servitude. Servons donc nos frères dans le même esprit, par estime, par tendresse, et pour honorer Jésus-Christ
en eux.

Dans un sens moral, mais très-véritable et trèssolide, nous nous lavons les pieds les uns aux autres, lorsque nous prenons soin de nous avertir mutuellement de nos fautes; toujours prêts à les excuser; ne souffrant pas qu'on déshonore notre prochain dans les moindres choses, et le purgeant par ce moyen jusque des plus petits défauts; et cela, non-seulement par humilité, de peur qu'en jugeant les autres, nous nous attirions à nous-mêmes un sé-

<sup>(1)</sup> Joan. XIII. 1.

vère jugement pour nos défauts; mais par une sincère et véritable tendresse pour tous les chrétiens qui sont nos frères, et pour tous les hommes, qui sont notre chair.

Jésus-Christ, après avoir dit: Faites comme je vous ai fait (1), et avoir montré aux hommes le service qu'ils doivent rendre à leurs semblables: afin de leur faire entendre, à combien plus forte raison ils doivent servir ses ministres, il ajoute: Celui qui reçoit ceux que j'envoie, me reçoit moiméme: et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé (2). Le bel enchaînement: de remonter des ministres de Jésus-Christ, à lui-même, et de lui-même jusqu'à Dieu son Père! Accoutumonsnous à regarder Jésus-Christ dans nos pasteurs, et dans Jésus-Christ toute la majesté de son Père.

En tenant ces discours à ses apôtres, Jésus-Christ y insère toujours quelque chose du traître Judas, pour les confirmer, non-seulement dans la foi, en leur faisant sentir qu'il savoit tout; mais encore dans les sentimens de bonté et d'humilité; puisque connoissant, comme il dit, ceux qu'il avoit choisis, et sachant les noirs desseins de ce traître, il n'avoit pas laissé de lui laver les pieds; et non-seulement cela, mais encore de le faire mettre à sa table, de lui servir à manger comme aux autres; et ce qui est au-dessus de tout, de lui donner, comme aux autres, son corps et son sang.

<sup>(1)</sup> Joan. XIII. 15. — (2) Ibid. 29.

## XIII. JOUR.

Trouble de Jésus: Un de vous me trahira.

Joan. XIII. 21.

Jésus ayant dit ces choses, se troubla en son esprit, et se déclara, en disant: Un de vous me trahira. Ce trouble dans l'ame sainte et dans l'esprit de Jésus, est digne d'une attention extraordinaire. Ce qui se présente d'abord à notre esprit, c'est la cause de ce trouble: Un de vous me trahira. Le crime, la trahison, la perfidie d'un des disciples de Jésus, c'est ce qui lui cause ce trouble intérieur. Ce qui le trouble donc, en général, c'est le péché: c'est, en particulier, les péchés de ceux qui lui étoient le plus unis, comme Judas, qu'il avoit mis au nombre de ses apôtres. Quand il songeoit que sa passion, par laquelle il venoit détruire le péché, devoit introduire dans le monde tant de nouveaux crimes, des crimes si énormes, si singuliers, si inouis, la trahison d'un Judas, les inhumanités des Juiss, leur ingratitude, en un mot, le déicide : c'est là ce qui lui causoit, plus que tout le reste, ce trouble intérieur; et on ne se trompera pas en croyant que c'étoit là la partie la plus amère de son calice.

Nous voyons trois endroits principaux, où il est parlé du trouble de la sainte ame de Jésus; celui-ci : au chapitre x11 du même Evangile, \*v. 27, lorsqu'il dit: Mon ame est troublée : et dans le chapitre x1, \*v. 33, où voyant les larmes des Juiss, et de Marie,

sœur de Lazare, qui pleuroient sa mort, il frémit en son esprit, et se troubla lui-même.

Il n'y a nul doute, dans l'endroit où nous sommes, que le sujet de son trouble ne fût le crime de Judas, et de tous ceux qui devoient coopérer à sa mort. Car l'évangéliste le remarque, lorsqu'il dit qu'il se troubla, et qu'il dit en même temps; Un de vous me trahira. On doit croire aussi, que lorsqu'il dit à la veille de sa passion: Mon ame est troublée, c'étoit là principalement ce qui le troubloit : c'étoit, dis-je, le péché; puisque rien ne méritoit tant de l'émouvoir. Enfin, s'il a paru si troublé à la mort de Lazare, et aux larmes qu'elle fit verser; il ne faut pas croire que la seule mort du corps lui causat ce frémissement et ce trouble : c'est qu'il regardoit la mort de l'ame dans celle du corps qui en étoit la sigure. Il regardoit, que c'est le péché qui a amené la mort dans le monde: Lazare étoit l'image du pécheur, et du pécheur dans son état le plus funeste et le plus affreux, qui est celui où l'on est par le péché d'endurcissement et d'habitude, lorsqu'on pourrit dans son crime.

Ainsi ce trouble que Jésus ressentit ici dans son esprit, c'est l'horreur dont il fut saisi, en considérant le péché: c'est ce qui lui causa ce saisissement qu'il fit paroître en frémissant. Et s'il nous est permis de pénétrer dans ses sentimens les plus intimes, ce qui le troubla le plus vivement en cette occasion, c'est qu'il regarda le mauvais effet que sa mort, et le mérite de son sang répandu, devoient produire dans les pécheurs, en leur étant une occasion de s'abandonner au péché, par l'espérance qu'elle leur

donnoit d'en obtenir le pardon. C'est là ce qu'il y a de plus horrible dans le péché, d'y faire servir la bonté de Dieu et la grâce de la rédemption. Si c'est là ce que le péché a de plus horrible, c'est là aussi par conséquent, ce qui causoit au Sauveur le plus d'horreur, le plus de saisissement, le plus de trouble.

Et pour venir au trouble qu'il ressentit aux approches de sa mort, il n'étoit pas seulement causé par les crimes, par les cruautés, par les injustices et les perfidies qui devoient le mener au dernier supplice; mais encore, parce qu'il voyoit qu'il en seroit en quelque façon l'occasion innocente. Car encore que bien éloigné de donner lieu à la jalousie et aux injustices des Juiss, il n'ait rien omis pour les corriger, et que leur malice seule fût la cause de leurs fureurs; néanmoins il ne laissoit pas d'être véritable, que la sainteté de Jésus, sa doctrine, ses miracles, ses vives et pressantes répréhensions, qui devoient opérer leur salut, excitèrent cette jalousie, et cette haine implacable contre Jésus-Christ; et que Judas prit occasion de s'éloigner de lui, des paroles qu'il avoit dites en faveur de Marie, lorsqu'elle avoit épanché sur lui tant de parsums précieux.

Il faut ajouter à tout cela, qu'il avoit à soussir la mort, comme la juste punition de tous les péchés dont il étoit chargé; et il y alloit en quelque saçon comme coupable. Ainsi l'horreur du péché le saisissoit; il s'en voyoit tout environné, tout pénétré. Il voyoit, ô cruel spectacle pour le Sauveur du genre humain! il voyoit croître le péché par le mauvais usage qu'on seroit de sa mort. Elle saisoit dire à plusieurs, qu'il n'étoit pas le Fils de Dieu; que tous les

miracles par lesquels il l'avoit prouvé, n'étoient qu'illusion. Elle étoit scandale aux Juiss, et solie aux gentils, et aux sidèles mêmes. Quelle occasion de vengeance! puisqu'en général tous ceux qui ne voudroient pas en prositer, en devenoient plus coupables, plus punissables, plus damnés. Combien étoit touché de leur malheur ce bon Sauveur, qui aimoit si tendrement tous les hommes, particulièrement ses sidèles, et qui ne s'étoit sait homme que pour les sauver. O Jésus! c'est ce qui troubloit principalement votre sainte ame: c'est ce qui lui causa cette émotion, et les autres que nous verrons dans la suite. Ayons donc horreur du péché; et voyons, dans le trouble de Jésus, combien notre conscience en devroit être troublée.

# XIV. JOUR.

# Qu'est-ce que le trouble de Jésus? Ibid.

It me semble, ô mon Sauveur! que vous me faites entendre en quelque façon ce que c'étoit que ce trouble, dont il est si souvent parlé dans votre Evangile. C'est déjà bien certainement un trouble dans l'intérieur; autrement l'évangéliste ne diroit pas, Il se troubla dans son esprit: ni lui-même, Men ame est troublée. Mais qu'est - ce donc. dans son intérieur, que ce trouble? si ce n'est l'horreur d'un grand mal, d'un mal extrême, du plus grand de tous les maux, qui est le péché, avec toutes les affreuses circonstances qu'on vient de voir que Jésus

avoit en vue: horreur, qui excitée dans son ame sainte, rejaillissoit sur le corps, et y causoit des effets à peu près semblables à ceux que nous éprouvons à la vue des objets les plus fâcheux; à quoi il faut ajouter au temps de la passion, ce que je vais tâcher de pénétrer avec le secours de l'Ecriture.

Le trouble de l'ame consiste principalement dans la diversité des pensées qui nous montent dans l'esprit à l'occasion des objets extraordinaires. Pourquoi étes-vous troublés, et pourquoi s'élève-t-il tant de différentes pensées dans votre cœur? dit Jésus luimême à ses disciples (1), lorsqu'il les vit si effrayés, de ce qu'il leur apparoissoit après sa mort. Ces pensées, dont l'ame est distraite et agitée, en sorte qu'elle ne sait quel parti prendre et à quoi se déterminer, c'est ce qui la trouble: elle ne se possède plus, elle n'est plus maîtresse d'elle-même.

Oserons-nous dire, qu'il y a eu quelque chose de semblable dans l'ame sainte de Jésus? Maintenant, dit-il, mon ame est troublée: et que dirai-je? Dirai-je à mon Père: Mon Père, sauvez-moi de cette heure affreuse, où j'aurai tant à souffrir? Mais c'est pour cette heure-là que je suis venu: mon Père, glorifiez votre nom (2).

Voilà cette diversité de pensées: on voit une espèce de perplexité dans ces paroles: Que dirai-je? une espèce d'irrésolution dans celles-ci, Que demanderai-je à mon Père? qu'il me délivre de tant de maux? Mais tout se termine enfin par s'abandonner tout entier à Dieu, et n'avoir pour objet que sa gloire.

<sup>(1)</sup> Luc. xxiv. 38. - (1) Joan. xii. 27, 28.

Y a-t-il eu une véritable irrésolution dans la sainte ame de Jésus? A Dieu ne plaise; car l'irrésolution ne venant que de la foiblesse de la raison, lorsqu'on ne voit pas assez clair pour se déterminer à ce qu'il faut faire: une telle disposition pouvoit-elle se trouver dans l'ame du Sauveur, à qui la sagesse éternelle étoit unie, et ne cessoit de la diriger dans tous ses mouvemens? Mais encore qu'il n'y eût point une véritable irrésolution dans une ame si ferme et si éclairée, il y a eu quelque chose de semblable; puisqu'il a souffert en lui-même ces différentes pensées, que causent d'un côté l'horreur naturelle d'une mort accompagnée de tant de terribles circonstances; et de l'autre, une parfaite détermination à s'y livrer, parce que Dieu le vouloit ainsi.

## XV. JOUR.

# L'horreur du péché, cause du trouble de notre Seigneur. Ibid.

Pour comprendre combien cet état est fâcheux et affligeant, il ne faut que se souvenir que ce qui faisoit l'horreur de Jésus-Christ, n'étoit pas seulement la mort douloureuse qu'il avoit à souffrir. Car encore que cette horreur de la mort et de la douleur soit naturelle au genre humain, et que Jésus-Christ l'ait dû prendre avec toute sa vivacité en prenant notre nature toute entière; c'étoit le péché qu'il regardoit comme l'objet qui lui étoit le plus opposé, et qui faisoit son aversion. Il regardoit la mort,

ainsi qu'on l'a vu, comme l'esset, comme la peine du péché; la sienne étoit causée par mille énormes péchés: elle en augmentoit la grièveté et le nombre, à la manière qui a été dite. Ah quel calice! combien grande, combien excessive en est l'amertume!

Un ancien Père raconte la disposition de trois solitaires dans les injures qu'on leur faisoit. L'un se recueilloit en lui-même, et examinoit en tremblant, s'il ne s'étoit point emporté, s'il n'avoit point manqué de patience. L'autre regardoit celui par qui il stoit outragé, comme un homme qui s'attiroit à lui-même de grands maux par les justes jugemens de Dieu; et il en étoit attendri jusqu'à en pleurer. Mais les larmes du dernier étoient bien plus abondantes, et bien plus amères; parce qu'il s'attachoit à considérer que les outrages qu'on lui faisoit étoient autant d'offenses contre Dieu, dont encore il avoit été l'occasion, quoiqu'innocente. Laissons la première disposition, qui ne peut convenir au Sauveur: mais les deux autres étoient en lui d'autant plus vives, qu'il avoit plus de tendresse pour les hommes, une impression beaucoup plus forte des jugemens de Dieu, et une horreur du péché au-dessus de tout ce qu'on peut penser.

Quand donc il lui plaisoit, quand il étoit convenable, et il l'étoit principalement dans le temps de sa passion, de se livrer tout entier à ce sentiment de compassion pour les pécheurs, et d'horreur pour le péché même; ce qu'il souffroit est inexplicable: et il ne faut pas s'étonner de lui avoir entendu dire: Mon ame est troublée (1), ni de lui entendre dire bientôt: Mon ame est triste jusqu'à la mort (2).

Mon Sauveur! ce trouble de votre sainte ame étoit nécessaire d'un côté, pour exciter et pour guérir l'insensibilité de la mienne, qui loin d'être troublée de son péché, n'en sent ni le poids ni la blessure; et de l'autre, pour expier ce trouble de mes sens émus par les diverses passions qui me tyrannisent tour à tour. Seigneur, guérissez-moi de tant de maux; que je cesse d'être insensible au péché; que je cesse d'être si sensible aux plaisirs et aux douleurs qui viennent du corps, où je me trouve plongé par l'acquisition et la perte des biens périssables.

## XVI. JOUR.

Ce trouble étoit volontaire en notre Seigneur et nécessaire pour nous. Ibid.

Coument s'accorde ce trouble, cette agitation, et pour tout dire à la fois, cette profonde tristesse de l'ame de notre Sauveur, avec la parfaite union du Verbe, et la bienheureuse jouissance qu'elle attiroit avec elle? C'est un mystère, qu'il ne faut pas espérer de pénétrer en cette vie. Il nous suffit de penser que comme l'union de l'ame avec le corps a ses règles, qui font que l'ame, selon ses divers rapports et ses différens objets, a des sentimens, reçoit

<sup>(1)</sup> Joan. XII. 27. — (2) Matth. XXVI. 38.

des impressions, forme des pensées contraires en quelque façon les unes aux autres, ce qui donne lieu non-seulement aux philosophes, mais encore à l'apôtre même, de distinguer l'ame d'avec l'esprit (1), c'est-à-dire, de distinguer l'ame comme en deux parties, et la partie animale d'avec la spirituelle et la raisonnable; ce qui souffre encore plusieurs autres subdivisions, en sorte qu'il semble quelquesois qu'il y ait plusieurs hommes dans un seul homme, tant ces sentimens différens sont véritables et viss des deux côtés: ainsi l'union du Verbe avec l'ame, et par l'ame avec le corps, et encore celle du Verbe fait homme avec les sidèles qui sont ses membres, et avec tout le genre humain qu'il porte en luimême, ont leurs règles prescrites par le Verbe même, qui demeurant toujours immuable, excite dans l'ame qui lui est unie et appropriée de cette admirable manière qui la fait être véritablement l'ame d'un Dieu, des sentimens dissérens, selon les divers rapports qu'elle a avec lui, avec son corps naturel, avec son corps mystique, avec tous ses membres, et en un mot avec tous les hommes: en sorte qu'il a dû souffrir par rapport à nous, et, comme parlent les Pères, par économie, par dispensation, par condescendance, ce qui n'eût point convenu à son état s'il n'eût été qu'une personne ordinaire et particulière: d'où aussi il est arrivé, que sans aucune diminution de la force qui le tenoit invinciblement et inviolablement uni à la volonté. de Dieu, et au Verbe qui régloit tous ses mouvemens; par le ministère qu'il exerçoit de chef, de

<sup>(1)</sup> Heb. IV. 12.

victime, de modèle du genre humain, il a dû souffrir les délaissemens et les foiblesses, que demandoient l'expiation de nos péchés, l'exemple qu'il nous devoit, et les grâces qu'il falloit nous mériter par ce moyen. C'est pour nous que sans déroger à la vérité de cette parole : Je ne suis pas seul, car mon Père demeure avec moi (1), il n'a pas laissé de s'écrier: Mon Dieu! mon Dieu! pourquoi m'avezvous délaissé (2). C'est pour nous, que tout heureux qu'il étoit dans la haute partie de l'ame, par la jouissance du Verbe qu'il ne pouvoit pas ne pas posséder, puisqu'il faisoit avec lui une seule et même personne, il a fallu qu'il pût dire selon la partie insérieure: Je suis triste jusqu'à la mort, et encore: L'esprit est prompt, mais la chair est infirme (3): et le reste que nous trouverons dans la suite. Car ces peines intérieures saisoient partie de ce qu'il devoit souffrir pour le péché: ces foiblesses faisoient partie du remède qu'il devoit apporter aux nôtres, et de l'exemple qu'il nous devoit donner pour les soutenir et pour les vaincre. Il falloit qu'il y eût en lui des infirmités, des détresses, des désolations, des délaissemens auxquels nous pussions nous unir pour porter les nôtres. C'est par-là qu'il est devenu ce pontife compatissant, qui sait nous plaindre dans nos maux, à cause qu'il les a expérimentés, et qu'il a passé par toute sorte d'épreuves; tenté, comme dit saint Paul (4), ainsi que nous, en toutes choses, à la réserve du péché.

C'est pour toutes ces raisons, et sans doute pour

<sup>(1)</sup> Joan. XVI. 32. — (2) Matth. XXVII. 46. — (3) Ibid. XXVI. 38, 41. — (4) Heb. IV. 15. V. 2, 8.

beaucoup d'autres, qui ne sont pas encore révélées, que l'ame de Jésus-Christ a été livrée par le Verbe aux horreurs, aux troubles, aux foiblesses, aux délaissemens, que nous avons vus; qu'elle s'y est livrée elle-même volontairement, en s'appliquant aux objets capables de les exciter, et se mettant dans des dispositions qui y étoient le plus convenables : ce qui fait dire à saint Jean, qu'il étoit troublé à la vérité, mais aussi qu'il se troublei luimeme (1), n'y ayant rien de forcé dans le trouble qu'il souffroit, et au contraire tout y étant dirigé et ordonné par le Verbe qui présidoit dans cette personne adorable, et par l'ame qui s'abandonnoit à cette conduite, de toute sa volonté et de toute sa pensée.

C'est par une intime participation de ces états du Sauveur, que des ames saintes, au milieu du trouble des sens, et parmi des angoisses inexplicables, jouissent dans un certain fond, d'un imperturbable repos, où elles sont dans la jouissance autant qu'on y peut être en cette vie. Elles n'ont donc qu'à s'unir au trouble, aux insirmités, aux délaissemens de Jésus, pour, par ce moyen, trouver leur soutien dans l'union intime qui le tenoit si inséparablement attaché à la divinité, et aux ordres de la sagesse incréée.

Ainsi, le saint homme Job poussé en quelque façon de deux esprits opposés, pendant qu'il dispute avec Dieu, pour soutenir devant lui son innocence; qu'il fulmine, pour ainsi dire, contre lui, et qu'il lui fait son procès, comme à celui qui l'a condamné

<sup>(1)</sup> Joan. x11. 27. x1. 33.

par un jugement inique, et par une espèce d'oppression et de calomnie (1): pénétré en même temps de sa souveraine justice, il lui demande pardon avec une humilité admirable, et reconnoît en tremblant, qu'il n'y a point de sainteté irrépréhensible à ses yeux (2): et pendant que les objets affreux que Dieu lui met dans l'esprit, même durant son sommeil, sans lui vouloir laisser aucun repos, semblent lui faire perdre tout courage, jusqu'à dire qu'il est au désespoir, qu'il en est réduit au cordeau, et à se défaire lui-même (3); dans le fond de sa conscience il jouit du repos des justes, et pousse la consiance jusqu'à dire: Quand il me tueroit, j'espérerai en lui : et encore : Mon témoin est dans le ciel, et celui qui me justifie dans les lieux hauts: mes amis sont des discoureurs : c'est devant vous que mes yeux répandent leurs larmes (4).

# XVII. JOUR.

J'ai désiré d'un grand désir de manger cette pâque. Jésus-Christ notre pâque. Luc. xx11. 15.

Pendant que Jésus parloit à ses disciples de celui qui le devoit trahir, ils continuoient le souper : et le Fils de Dieu voulant établir la nouvelle pâque par l'institution de l'eucharistie, la commença par ces paroles : J'ai désiré d'un grand désir de manger

<sup>(1)</sup> Job. x. 3. x111. 3. xv1. 18. xv11. 2. x1x. 6. xx111. 3, 4, 5, 6.—
(2) Ibid. 1x. 15, et seq. — (3) Ibid. v11. 14, 15.—(4) Ibid. x111. 15.
xv1. 20, 21.

cette pâque avec vous, devant que de souffrir (1): ce qui fut suivi, comme on verra, de l'institution de l'encharistie: et cette institution, et ce grand désir qu'il nous témoigne en ce lieu, de faire avec nous cette pâque, avant que de souffrir, fait partie de l'amour immense dont Jésus, qui avoit toujours aimé les siens, les aima, comme dit saint Jean, jusqu'à la fin(2).

Pour donc entrer dans son dessein, et dans des dispositions convenables aux siennes, souvenonsnous que la pâque, la sainte victime d'où devoit sortir le sang de la délivrance, devoit, comme beaucoup d'autres victimes de l'ancienne alliance, nonseulement être immolée, mais encore mangée, et que Jésus-Christ voulut se donner ce caractère de victime, en nous donnant à manger à perpétuité ce même corps, qui devoit être une seule fois offert pour nous à la mort: et c'est pourquoi il disoit: J'ai désiré avec ardeur de manger avec vous cette pâque avant que de mourir (3). Ce n'étoit pas la pâque légale, qui alloit finir, que Jésus-Christ désiroit avec tant d'ardeur de manger avec ses disciples: il l'avoit souvent célébrée et mangée avec eux : et une autre pâque faisoit ici l'objet de son désir : et c'est pourquoi quand il dit: J'ai désiré avec ardeur de manger avec vous cette pâque, la pâque de la nouvelle alliance; c'est de même que s'il disoit : J'ai désiré d'être moi-même votre pâque, d'être l'agneau immolé pour vous, la victime de votre délivrance; et par la même raison que j'ai désiré d'être une vic-

<sup>(1)</sup> Luc. xx11. 15.—(2) Joan. x111. 1.—(3) Luc. xx11. 15.

time véritablement immolée, j'ai désiré aussi d'être une victime véritablement mangée: ce qu'il accomplit par ces paroles: Prenez, mangez: ceci est mon corps donné pour vous (1): c'est la pâque d'où doit sortir le sang de votre délivrance. Vous sortirez de l'Egypte, et vous serez libres aussitôt après que ce sang aura été versé pour vous: il ne vous restera plus qu'à manger à l'exemple de l'ancien peuple, la victime d'où il est sorti. C'est ce que vous accomplirez dans l'eucharistie, que je vous laisse en mourant, pour être éternellement céléhrée après ma mort. Manger les chairs de l'agneau pascal, étoit aux Israélites un gage sacré qu'il avoit été immolé pour eux. La manducation de la victime étoit une manière d'y participer; et c'étoit en cette sorte qu'on participoit aux sacrifices pacifiques, ou d'actions de grâces, comme il est marqué dans la loi (2). Saint Paul dit aussi, que les Israélites qui mangeoient la victime, par-là étoient rendus participans de l'autel et du sacrifice, et s'unissoient même à Dieu à qui il étoit offert; de même que ceux qui mangeoient les victimes offertes aux démons, entroient en société avec eux (3). Si donc Jésus est notre victime, s'il est notre pâque, il doit avoir ces deux caractères: l'un d'être immolé pour nous à la croix, l'autre d'être mangé à la sainte table comme la victime de notre salut. Et c'est ce qu'il désiroit, avec tant d'ardeur, d'accomplir avec ses disciples. L'un et l'autre caractère devoit être également réalisé en sa personne: comme il devoit être immolé en son propre

<sup>(1)</sup> Matth. XXVI. 26. Luc. XXII. 19. — (2) Levit. III. 7. — (3) I. Cor. X. 18, 19, 20, 21.

corps, et en sa propre substance, il falloit qu'il fût mangé de même: Prenez, mangez: ceci est mon corps livré pour vous: aussi véritablement mangé qu'il est véritablement livré; aussi présent à la table où on le mange, qu'à la croix où on le livre à la mort, où il s'offre épuisé de sang pour l'amour de vous.

Entrons donc, comme dit saint Paul (1), dans les mêmes dispositions où a été le Seigneur Jésus. S'il a désiré avec tant d'ardeur de célébrer cette. pâque avec nous, ayons le même désir de faire la pâque asec lui. Cette pâque est la communion; Jésus a saim pour nous de cette viande céleste; il désire d'être mangé, et par ce moyen d'être en tout point notre victime. Ayons la même ardeur de participer à son sacrifice, en mangeant ce divin corps immolé pour nous. S'il est notre victime, soyons la sienne. Offrons nos corps, comme dit saint Paul, ainsi qu'une hostie vivante, sainte et agréable (2). Mortifions nos mauvais désirs : éteignons en nous toute impureté, toute avarice, tout orgueil (3); humilions-nous avec celui qui se sentant égal à Dieu, n'à pas laissé de s'anéantir lui-même, en se rendant obéissant jusqu'à la mort, et à la mort de la croix (4). Prenons des sentimens de mort : si nous sommes à Jésus-Christ, si nous le mangeons, crucifions notre chair avec ses vices et ses convoitises (5). C'est là notre pâque: notre pâque, c'est d'être unis avec lui, pour passer de cette vie à une meilleure, des sens à l'esprit, du monde à Dieu.

<sup>(1)</sup> Philip. 11. 5. — (2) Rom. XII. 1. — (3) Coloss. 111. 5. — (4) Philip. XI. 6, 8. — (5) Gal. v. 24.

C'est à ce prix, que nous pourrons nous rendre dignes de manger avec Jésus-Christ la pâque qu'il a tant désirée, et de nous nourrir de la chair de son sacrifice.

#### XVIII. JOUR.

Jésus-Christ mange la pâque avec nous : nous devons la manger avec lui.

Lisez les mêmes paroles de saint Luc, xxii. 15, 16; et appuyez sur ces mots: Avec vous: devant que de souffrir.

Jésus, qui nous a institué un baptême, a voulu le recevoir lui-même : Jésus, qui nous a institué l'eucharistie pour être notre pâque, a voulu avant toutes choses là recevoir avec nous. Il est notre chef, comprenons-le bien; car c'est là le grand mystère de notre salut. Il est notre chef, et ce qui est fait pour nous, il le prend lui-même. Il commence en sa personne l'usage du baptême : il commence aussi en sa personne l'usage de l'eucharistie. Quand il est baptisé, nous sommes baptisés en lui : nous recevons aussi en lui l'eucharistie qu'il reçoit. Il ne faut donc point douter qu'en l'instituant il ne la reçoive : il ne faut, dis-je, point douter qu'il n'ait mangé ce qu'il a présenté à ses disciples. Quoi donc, aura-t-il mangé sa propre chair? cela fait horreur. Homme charnel, que craignez-vous, et jamais ne cesserez-vous d'écouter vos sens? Ignorez-vous le pouvoir de celui qui vous

parle? S'il se donne lui-même à manger aux siens, d'une manière qui loin de leur faire horreur, leur inspire de la confiance, du respect et de l'amour; qui doute qu'il n'ait pu se manger lui-même en cette sorte? Sans quoi il n'auroit pas dit : J'ai désiré avec ardeur de manger avec vous cette pâque (1). Or cette pâque, cet agneau pascal, nous avons vu que c'étoit son propre corps. Il le mange donc d'une manière aussi réelle, et tout ensemble aussi élevée au-dessus des seus, qu'il nous le donne : et c'est là sa pâque et la nôtre; c'est son passage et le nôtre. Je m'en vais, dit-il, je monte vers mon Père et vers le vôtre, vers mon Dieu et vers le vôtre (2). Je monte vers lui, parce qu'il est mon Père et mon Dieu: vous y monterez aussi avec moi; parce qu'il est, quoique d'une autre manière, votre Père et votre Dieu. Nous avons donc vous et moi à accomplir ce passage, où nous passons du monde à Dieu.

Mais quand Jésus retourne à Dieu, il retourne au sein de son Père, au lieu de son origine, à son lieu natal, pour ainsi parler, où il est toujours, et qu'il ne peut jamais quitter : il retourne à son propre bien, à sa propre gloire : il retourne en quelque façon à lui-même : il vit de lui-même. La vie étoit en lui, comme elle étoit dans le Père : il est lui-même la vie : il est la nôtre, il est la sienne : il est la nôtre, et nous avons besoin de le manger; il est la sienne, et il n'a besoin, pour ainsi parler, que de se manger lui-même. C'est le mystère qu'il accomplit par cette pâque, qu'il désiroit tant de manger avec ses disciples. Nous le mangeons, nous vivons de lui :

<sup>(1)</sup> Luc, xx11. 15. — (2) Joan. xx. 17.

il se mange, il vit de lui-même, et il retourne à son Père, pour jouir dans son sein de cette vie; et c'est pourquoi il ajoute: Je vous dis en vérité, que je ne mangerai point de cette pâque si désirée, jusqu'à ce que le mystère en soit accompli dans le royaume de Dieu (1). Dans ce bienheureux royaume ma pâque sera accomplie, parce que j'aurai passé du monde à mon Père. Mais ma pâque, c'est aussi la vôtre; et parce que je suis votre chef, et que vous êtes mes membres, il faut que vous fassiez le même passage. Mangez donc la victime du passage : mangez mon corps, et passez à Dieu avec moi : commencez à y passer en esprit : vous y passerez un jour en personne et selon le corps, lorsque vous ressusciterez par la vertu de mon corps, qui aura sanctisié le vôtre. Alors la pâque sera accomplie en vous, comme elle le va être en moi : vous passerez à ma gloire : votre corps y passera comme votre ame, et il sera revêtu d'immortalité: et tous ensemble, le chef et les membres, nous jouirons de la gloire et de la sélicité de notre passage; et il n'y aura plus rien à désirer pour le parfait accomplissement de notre pâque. Célébrons-en donc, en attendant, le sacré symbole dans l'eucharistie, et mangeons avec Jésus-Christ la pâque si désirée.

Mon Sauveur, par combien de prodiges y signalez-vous votre amour envers nous? C'est vous qui nous donnez ce sacré banquet. Vous êtes la viande qu'on y mange : vous êtes celui qui la mangez, puisque ceux qui la mangent sont vos membres, c'est-à-dire, sont d'autres vous-mêmes. Remplissons-

<sup>(1)</sup> Luc. xx11. 16,

nous donc de Jésus-Christ: on lui est uni dans ce banquet corps à corps, ame à ame, esprit à esprit. Qui est digne de cette union, (\*) [ sinon celui qui peut dire avec l'apôtre; Je vis, non plus moi; mais Jésus-Christ vit en moi (1): ] qui est déjà en quelque façon un Jésus-Christ, pour le devenir encore davantage en s'y unissant? Qu'il n'y ait donc plus rien d'humain en nous. Revêtons-nous, comme dit saint Paul (2), de notre Seigneur Jésus-Christ, de sa bonté, de sa douceur, de son humilité, de sa patience, de son zèle, de son immense charité: ne respirons que le ciel, où Jésus-Christ est assis à la droite de son Père : qu'il n'y ait plus que notre corps qui soit sur la terre; mais que nous vivions dans le ciel (3), comme en étant citoyens. Soyons assamés de Jésus-Christ, de son royaume, de sa justice : car il est aussi affamé de nous : il désire d'un grand désir de manger avec nous cette pâque; de nous unir à lui, et d'agir sans cesse sur nous et en nous par son esprit, pour nous rendre de plus en plus conformes à lui, jusqu'à ce qu'en nous mettant entièrement avec lui, nous lui soyons tout-àsait semblables, en le voyant face à face, et tel qu'il est (4). Et c'est là cette pâque qu'il accomplira dans le royaume de Dieu, dans le texte que nous méditons. Amen, amen.

<sup>(\*)</sup> Les mots placés entre deux [ ] ne sont pas dans l'original.

<sup>(1)</sup> Gal. 11. 20. — (2) Rom. znn. 14. — (3) Philip. 111. 10. — (4) I. Joan. 111. 2.

# XIX. JOUR.

### L'eucharistie mémorial de la mort du Sauveur.

Avant que de souffrir. Ce sont les dernières paroles du verset 15 du chapitre xx11 de saint Luc. Cherchons avec humilité pourquoi il falloit que Jésus-Christ instituât et qu'il mangeât cette pâque avec ses disciples, avant que de souffrir, plutôt qu'après et lorsqu'il fut ressuscité.

Il avoit dessein dans ce mystère de nous rendre sa mort présente; de nous transporter en esprit au calvaire, où son sang fut répandu, et coula à gros bouillons de toutes ses veines. Ceci, dit-il, est mon corps donné pour vous, rompu pour vous, et percé de tant de plaies : Ceci est mon sang répandu pour vous (1). Voilà ce corps, voilà ce sang qui nous sont mis devant les yeux, comme séparés l'un de l'autre. Asin que tout cadrât à son dessein, il falloit que ce mystère fût institué à la veille de cette mort sanglante; la nuit même où il devoit être livré, comme remarque saint Paul (2); lorsque Judas machinoit son noir dessein, et qu'il étoit prêt à partir pour l'exécuter. Que dis-je, prêt à partir? Il part de la table (3), où lui et les autres disciples mangeoient pour la dernière sois avec leur Maître, où il venoit de leur donner son corps et son sang, et à Judas comme aux autres : il part à ce moment pour l'aller

<sup>(1)</sup> Matth. xxvi. 26, 28. Luc. xxii. 19, 20. — (2) I. Cor. xi. 23. — (3) Joan. xiii. 30.

livrer: dans deux heures il le mettra entre les mains de ses ennemis. Jésus est lui-même déjà tout troublé de sa mort prochaine, du trouble mystérieux que nous avons vu: c'est en cet état; c'est parmi ce trouble, et la mort, pour ainsi parler, déjà présente, qu'il institue la nouvelle pâque.

Toutes les fois donc que nous assistons, que nous communions à son mystère; toutes les fois que nous entendons ces paroles : Ceci est mon corps, ceci est mon sang; nous devons nous souvenir dans quelles conjonctures, à quelle nuit, au milieu de quels discours, elles furent proférées. Ce fut en disant devant, ce fut en répétant après: Un de vous me trahira: la main de celui qui me trahira, est avec moi à la table (1). L'institution de la cène est faite dans cette conjoncture: pendant que les apôtres, avertis de la persidie d'un de leurs compagnons, se regardoient les uns les autres, et demandoient avec étonnement et avec frayeur : Sera-ce moi? que Judas le demandoit lui-même, et que le Sauveur lui dit : Oui, c'est vous, vous l'avez dit (2) : ajoutant encore, pour lui faire sentir qu'il lisoit au fond de son cœur ses noires machinations: Va, achève, malheureux: fais promptement ce que tu as à faire (3). C'est au milieu de ces actions et de ces paroles; et pendant qu'il désignoit des yeux et de la main, celui qui alloit faire le coup; c'est, dis-je, parmi toutes ces choses, qu'il institua l'eucharistie.

Ne la mangeons donc jamais, n'assistons jamais à la célébration de ce mystère, que nous ne nous

<sup>(2)</sup> Matth. xxvi. 21. Luc. xxii. 21. — (3) Matth. xxvi. 22, 25. — (3) Joan. xiii. 27.

transportions en esprit à la triste nuit où il sut établi, et que nous ne nous laissions pénétrer des préparatifs assreux du sacrisce sanglant de notre Sauveur: car c'est pour cette raison que saint Paul, en racontant cette institution, nous remet devant les yeux cette nuit assreuse: J'ai, dit-il, appris du Seigneur ce que je vous ai enseigné: que le Seigneur Jésus, la nuit où il devoit être livré, prit du pain: et le reste (1). C'est dans cette nuit; songezy bien, et remarquez cette circonstance.

Il pourroit sembler, que l'eucharistie étant un mémorial de cette mort, en devoit être précédée. Mais non: c'est aux hommes, dont les connoissances sont incertaines, et la prévoyance tremblante, à laisser arriver les choses, avant que d'ordonner qu'on s'en souvienne. Mais Jésus, bien assuré de ce qui alloit arriver, et du genre de mort qu'il devoit souffrir, sépare par avance son corps et son sang: Ceci est mon corps, ceci est mon sang, dit-il (2), mon corps livré: mon sang répandu; souve-nez-vous-en: souvenez-vous de mon amour, de ma mort, de mon sacrifice, et de la manière admirable dont s'accomplira votre délivrance.

Ainsi quand Dieu institua la pâque, à la veille de la délivtance du peuple de Dieu; lorsque tout le monde étoit en attente de ce qu'il feroit la nuit suivante, pour accomplir cet ouvrage, il leur dit: Immolez un agneau; prenez-en le sang, lavez-en vos portes; je viendrai, je verrai ce sang, et je passerai; l'ange exterminateur ne vous frappera pas, et j'épargnerai à cette marque les maisons des

<sup>(1)</sup> I. Cor. x1. 23. - (2) Matth. xxv1. 26, 28. Luc. xxu. 19, 20.

Israélites, pendant que je remplirai celles des Egyptiens de carnage et de deuil, en faisant mourir tous leurs premiers nés: et ce sera là le coup de votre délivrance. C'est ce que Dieu dit dans l'Exode (1). Mais que dit-il dans le même lieu? Vous renouvellerez tous les ans la même cérémonié; vous immolerez un agneau, vous le mangerez avec les mêmes observances; et quand vos enfans vous demanderont: Quelle est cette religieuse cérémonie? vous leur répondrez: C'est la victime que nous célébrons en mémoire du passage du Seigneur, lorsque frappant toute l'Egypte, il épargna, il passa les maisons des Israélites, et nous délivra par ce moyen de la servitude où nous étions (2).

Dieu donc, qui savoit ce qu'il vouloit faire, en institua aussi le mémorial, avant que la chose sût arrivée; asin qu'en saisant la pâque, non-seulement il se souvinssent de leur délivrance, mais qu'ils se souvinssent encore que ce sacré mémorial avoit été établi à la veille d'un si grand ouvrage, et pendant que tout le peuple étoit en attente d'un si grand événement.

La nouvelle pâque est instituée dans le même esprit: et toutes les fois qu'on la célèbre parmi nous; et on la célèbre non pas tous les ans, comme la pâque ancienne, mais tous les jours; toutes les fois, dis-je, qu'on la célèbre, et que nos enfans, qui nous la verront célébrer avec tant de religion et de respect, nous demanderont, Quelle est cette cérémonie? nous leur dirons: C'est le mystère que Jésus-Christ institua avant sa mort, mais cette mort déjà

<sup>(1)</sup> Exod. x11. 3, 6, 7, 12, 13, 23. - (2) Ibid. 25, 26, 27.

présente; pendant qu'on tramoit le noir complot qui le devoit mettre en croix le lendemain; pour nous laisser un mémorial de cette mort, et la perpétuer en quelque sorte parmi nous. Venez, venez, mes enfans; préparez-vous à communier avec nous, et souvenez-vous de votre Sauveur immolé pour l'amour de vous.

Il falloit donc, pour accomplir l'ancienne figure de la pâque, il falloit que la nouvelle pâque, qui devoit être le mémorial éternel de la mort de Jéșus-Christ, fût instituée avant cette mort. J'ai désiré, dit Jésus, de la manger avec vous avant que de souffrir (1). Et qu'étoit-ce, en esset, que la pâque ancienne, si ce n'étoit la figure de la véritable délivrance du peuple de Dieu? Immolez un agneau, prenez-en le sang, lavez-en vos portes, je vous délivrerai à cette marque (2). Dieu avoit-il besoin du sacrifice d'un agneau pour accomplir ses ouvrages? Avoitil besoin d'un signal, et de cette marque de sang, pour connoître les maisons qu'il vouloit épargner? Tout cela manisestement se saisoit en notre sigure, pour nous apprendre que nous ne serions délivrés que par le sacrifice de Jésus-Christ, l'agneau sans tache immolé pour le péché du monde, et en vue du sang de son sacrifice. Et Jésus-Christ établit le mémorial d'un si grand bienfait, comme Dieu avoit établi celui de la délivrance du peuple ancien, avant que la chose sût arrivée; asin que nous connussions que notre Dieu n'est pas comme les hommes, qu'il sait prévoir toutes choses, et les faire comme il convient à un Dieu,

<sup>(1)</sup> Luc. xx11. 15. - (2) Exod. x11. 3, 4, 5.

Accoutumons-nous donc, en assistant au saint sacrifice, et encore plus en communiant, à nous remplir la mémoire de la mort de notre Sauveur, et de la nuit où il fut livré. Regardons l'institution de l'eucharistie, comme un nouvel engagement qu'il prenoit encore avec nous et avec son Père, pour se dévouer à la mort. Et quelle merveille, qu'il l'ait prévue à la veille qu'elle arriva; puisque non-seulement il l'avoit prévue long-temps auparavant, comme on le voit en tant de lieux de son Evangile; mais encore comme on le voit dans la loi et dans les prophètes, dès l'origine du monde, par tant de prédictions, par tant de figures admirables?

#### XX. JOUR.

Paroles de Jésus, pour toucher Judas de componction.

Joan. xIII. 10 — 27.

RAPPELONS à notre mémoire toutes les paroles de Jésus-Christ, sur le sujet de Judas dans cette nuit, dès le lavement des pieds. Vous étes purs, disoit-il, mais non pas tous. Car il savoit qui étoit celui qui le devoit trahir; et un peu après: Je ne parle pas de vous tous; je connois ceux que j'ai choisis; mais il faut que l'Ecriture soit accomplie, où il est dit: Celui qui mange à ma table lèvera le pied contre moi; et je vous le dis avant que la chose arrive, asin que vous connoissiez qui je suis, lorsqu'elle sera arrivée (1).

Ce n'étoit pas seulement pour l'instruction de ses

sidèles disciples que Jésus-Christ parloit ainsi; c'étoit pour la conversion de ce perfide. Car qu'y a-t-il de plus puissant, pour convertir un pécheur, que de lui dire: Tu es vu; comme Nathan disoit à David: C'est vous qui êtes cet homme (1); vous êtes cet adultère, cet homicide; vous l'avez fait en secret, et moi je le découvrirai à toute la terre. Et David, averti de cette sorte, confessa son péché, et commença sa pénitence. C'est ainsi que le Sauveur luimême dit à Judas (2): C'est toi, c'est toi, malheureux: tu caches en vain tes noirs desseins; tu vas en vain chercher les Juiss dans le secret et parmi les ténèbres de la nuit : Tu es vu; on lit dans ton cœur; perside, tu veux trahir ton Sauveur. Pourquoi nous cachons-nous, malheureux, si nous ne pouvons éviter les yeux de Jésus-Christ? N'est-ce pas assez que Dieu nous voie? Le comptons-nous pour rien, et ses yeux nous sont-ils indissérens?

Il poursuit; et de peur de n'être pas assez entendu: Un de vous, dit-il, me trahira. Ils se regardoient les uns les autres, ne sachant de qui il vouloit par-ler; et comme ils lui demandoient chacun en particulier: Est-ce moi, Seignour? il leur répondit: Colui qui met la main au plat avec moi me trahira (3). Mais comme plusieurs pouvoient l'y mettre ensemble, et que ce signal n'étoit pas précis, Pierre fit signe à Jean, le disciple bien-aimé de Jésus, qui reposoit dans le repas sur sa poitrine, qu'il lui demandêt qui c'étoit: Et c'est celui, dit Jésus, à qui je donnerai un morceau trempé; et l'ayant trempé, il le donna à

<sup>(1)</sup> II. Reg. XII. 7, 13. — (2) Matth. XXVI. 25. — (3) Joan. XIII. 21, 22. Matth. XXVI. 22, 23.

Judas, fils de Simon Iscariot (1). Le voilà bien connu et bien désigné par son nom, par sa famille, par son caractère. Il s'appeloit Judas, son père étoit Simon, le titre de sa famille étoit Iscariot, l'homme de meurtres, parce qu'il devoit tuer le Sauveur, et parce qu'il devoit enfin se tuer lui-même. Où fuirastu, malheureux! Tu es vu : ta destinée est marquée. Et nous, sommes-nous moins vus, quand nous trahissons notre maître, quand nous allons souvent de l'église, souvent de la table même du Sauveur, où? à quel complot? à quelle entreprise? Dieu le sait; quand nous nous cachons pour vendre notre maître; à quel prix? qui n'en rougiroit, et oserons-nous le penser?

Ils furent extrêmement affligés à ces paroles du Sauveur; de savoir qu'un de leur compagnie devoit trahir leur maître. Quel scandale pour les Juiss! C'est un méchant; ses propres disciples le livrent, et ne le peuvent plus souffrir. Quelle douleur à ceux qui avoient de l'amour pour leur maître, de lui voir faire un tel affront? Quand quelqu'un offense le Sauveur, ce devroit être une affliction pour tous ses disciples, c'est-à-dire, pour tous les chrétiens. Tous furent affligés, et lui demandoient: N'est-ce pas moi (2), qui suis ce traître et ce malheureux? Et Judas, qui devoit se consondre et se convertir, en voyant l'horreur et l'affliction que ce discours causoit à tous ses frères, Join d'en être touché, prend avec les autres un air de confiance, et dit comme eux: Seigneur, est-ce moi? et Jésus lui répondit : Vous l'avez dit, c'est vous - même (3)? Cependant il n'est point ému, et

<sup>(1)</sup> Joan. XIII. 23, 24, 26. — (2) Matth. XXVI. 22. — (3) Ibid. 25.

content de saire bonne mine, il persiste dans son dessein. Vous en êtes étonné! Mais quoi? quand vous machinez quelque crime, et que vous saites cependant bonne contenance, Jésus ne vous voit-il pas? Ignorez-vous qu'il ne vous dise: C'est vousmême? N'est-ce pas pour vous qu'il dit: Le Fils de l'homme s'en va, ainsi qu'il a été écrit de lui? Il n'y a pour lui rien de surprenant, ni de nouveau dans cette entreprise; mais malheur à celui par qui le Fils de l'homme sera livré! Il vaudroit mieux pour cet homme qu'il n'eut jamais été (1). Il ne dit pas : Il vaudroit mieux absolument; car par rapport au conseil de Dieu, et au bien qui revient au monde de la trahison de Judas, il faut bien qu'il vaille mieux qu'il ait été: mais la puissance de Dieu n'empêche, ni n'excuse la malice de l'homme. Le bien qu'il tire de notre crime ne nous justifie pas. Malheur, malheur à cet homme, par qui Jésus est ofsensé! Il vaudroit mieux pour cet homme qu'il n'eût jamais été, puisqu'il est né pour son supplice, et que son être ne lui sert de rien que pour rendre sa misère éternelle.

Disons donc non plus sur Judas, mais sur tous les pécheurs endurcis, et sur nous-mêmes: Malheur, malheur à cet homme! Maudit soit le jour de manaissance, disoit Job, disoit Jérémie, en la personne des méchans et des réprouvés: Ma mère, pourquoi m'avez-vous conçu? Malheureux celui qui est venu annoncer à mon père: Un fils vous est né! Pourquoi le sein de ma mère n'a-t-il pas été mon tombeau? Nuit affreuse, nuit malheureuse, où j'ai été conçu! Que

<sup>(1)</sup> Matth. xxv1. 24.

ee soit une nuit d'horreur, de tourbillon et de tempête! que les étoiles n'y luisent jamais! que l'aurore n'en dissipe jamais l'obscurité, puisqu'elle ne m'a pas étouffé en venant au monde, et n'a pas fait de moi un avorton. Mais s'il falloit que je naquisse, pourquoi m'a-t-on nourri? Que ne suis-je mort dans mon enfance! Et pourquoi falloit-il prolonger mes jours pour augmenter mes malheurs avec mes crimes (1). Il n'y auroit de remède à mes maux que le néant, et je ne l'obtiendrai jamais. Je subsisterai malheureux, pour konorer la puissance de Dieu par mon supplice, pour être en butte à ses traits, pour être un spectacle de sa vengeance (2). Eternellement, éternellement: ah malheureux que je suis! malheureux, encore un coup! Disons sans cesse, malheureux! disons - le pendant qu'il est temps: viendra le temps qu'on le dira inutilement, et qu'il ne servira de rien de connoître son malheur.

Malheur à celui par qui le Fils de l'homme sera trahi; malheur à lui! Jésus le plaint; s'il le plaint, s'il en a pitié, il veut qu'il se convertisse : ce n'est pas en vain qu'il dit : Il vaudroit mieux pour cet homme que jamais il ne fût né (3). Il est encore temps de se convertir; mais après le crime consommé, la miséricorde épuisée, tant de salutaires avertissemens rendus inutiles, il n'y a plus pour lui de miséricorde. Jésus lui parle pour la dernière fois avant son crime : Fais vite ce que tu as à faire (4); de même qu'il dira bientôt : Dormez maintenant,

<sup>(1)</sup> Job. 111. 1, 2, 3, et seq. Jerem. xv. 10. xx. 14, 15, et seq. — (2) Exod. 1x. 16. Rom. 1x. 17. — (3) Matth. xxvi. 24. Marc. xiv. 21. — (4) Joan. xiii. 27.

et reposez-vous, le Fils de l'homme va être livré (1). C'étoit dire: Il seroit honteux de dormir en cette occasion; veillez donc. Le fais vtte, dit de ce ton, veut donc dire: Ne le fais pas, tu es connu, tu es découvert; reconnois-toi aussi toi-même, ne passe pas outre. Ou bien, fais vtte pour moi: car je suis pressé de souffrir, et de sauver les hommes; mais pour toi, que veux-tu faire? ami Judas, quel est ton dessein? Pourquoi viens-tu? tu trahis le Fils de l'homme avec un baiser (2). Ah! tu es encore mon ami, si tu le veux; et ce baiser qui est de ta part un baiser de traître, pourroit encore être de la mienne un baiser d'ami et de Sauveur, si tu avois recours à ma clémence (3).

Reviens, reviens, prévaricatrice d'Israël; et pourquoi voulez-vous périr, maison de Jacob? Pour moi, je ne veux point la mort du pécheur; mais qu'il se convertisse, et qu'il vive.

# XXI. JOUR.

Pacte, et trahison de Judas. Joan. xm. 27, 30.

Er après qu'il lui eut donné le morceau trempé, Satan entra en lui; et Judas l'ayant reçu, il partit incontinent (4). C'étoit là le dernier avertissement qu'il devoit recevoir de Jésus-Christ avant qu'il allât consommer son crime. Ce signal donné à saint Jean, de servir Judas à table, de lui présenter un mor-

<sup>(1)</sup> Matth. xxvi. 45.— (2) Ibid. 50. Luc. xxii. 46.— (3) Jerem. 211. 12. Esech. xxxiii. 11.— (4) Joan. xiii. 26, 27.

moins à ce traître, selon la coutume, une marque d'honneur et de familiarité. Ce sut apparemment dans le même temps qu'il lui dit: C'est toi (1), je te connois; ce qui étoit la manière de l'avertir la plus pressante. Judas y sut insensible; et en même temps Satan s'empara de lui (2). Dès auparavant il lui avoit mis dans le cœur de trahir son Mattre (3). Mais maintenant après ce morceau il entre en lui, il se met en possession de ce malheureux, et il lui est entièrement livré. Et voilà un moment après qu'il sort de la compagnie de Jésus, pour ne plus y revenir que pour le livrer.

Il recut bien un autre morceau, si on peut l'appeler ainsi, mais qui n'est point marqué en particulier, parce qu'il fut donné à tous; ce fut le corps du Sauveur. Car saint Luc marque expressément qu'il dit encore après la cène: La main de celui qui me trahira est avec moi dans cette table (4). Il a mis sa main jusque sur la viande céleste, jusque sur la coupe qui est remplie de mon sang : morceau funeste, breuvage terrible pour Judas! Je ne puis douter que sa communion impie et sacrilège ne hâtât sa perte, et ne lui fût une occasion de scandale contre son maître. Car encore que l'Ecriture ne marque point en ce lieu que Judas ait été scandalisé du mystère de l'eucharistie, il suffit qu'elle nous le marque en un autre endroit. Judas fut du nombre de ceux qui murmurèrent à Capharnaum à la première proposition de ce mystère. Ce fut lui qui

<sup>(1)</sup> Matth. XXVI. 25. — (2) Joan. XIII. 27. — (3) Ibid. 2. — (4) Luc. XXII. 21.

donna occasion au Sauveur de demander à ses apôtres: Et vous, voulez-vous aussi vous en aller avec les autres qui me quittent? Car comme saint Pierre lui eut répondu au nom de tous, ainsi qu'il avoit accoutumé: Seigneur, à qui irions-nous? Vous avez des paroles de vie éternelle; et nous avons cru et connu que vous êtes le Christ, le Fils de Dieu: Jésus lui fit bien connoître qu'il ne recevoit pas sa déclaration pour tous, puisqu'il répartit: Ne vous ai-je pas choisi vous douze; et il y en a un de vous qui est un diable. Et, dit saint Jean, il emendoit Judas, fils de Simon Iscariot, qui le devoit livrer (1), encore qu'il fût un des douze.

Cette parole nous sait voir que Judas sut un de ces impies murmurateurs, à qui la promesse de Jésus, de donner son corps à manger, et son sang à boire, sut un scandale. S'il sut scandalisé de la promesse, on doit croire qu'il ne le fut pas moins de l'esset. Judas sut précipité de crime en crime. Aveuglé premièrement par son avarice, qui lui faisoit dérober l'argent, dont son mastre l'avoit fait le gardien (2), il s'accoutumoit à murmurer contre lui. Il commença ses murmures à l'occasion de la promesse de l'eucharistie; il les continua lorsque Marie répandit tant de précieux parfum sur la tête et sur les pieds du Sauveur, et il crut qu'elle lui ôtoit tout l'argent qu'elle employoit pour cela (5). Il partit incontinent après, pour aller faire son marché avec les Juiss (4). Un esprit corrompu tourne tout en poison. Le sacré banquet de l'eucharistie acheva de

<sup>(1)</sup> Joan. VI. 60, 68, 69, 70, 71, 72. — (2) Ibid. XII. 6. — (3) Ibid. 5, 6. — (4) Matth. XXVI. 13, 14. Marc. XIV. 10.

perdre le traître disciple; et ce sut en sortant de cette table sacrée qu'il alla premièrement à la trahison, et de là au désespoir et au cordeau.

Jésus, qui fait tout pour notre salut, permit que Judas reçût le don sacré avec les autres; afin que nous vissious les essets funestes d'une communion indigne. Voyez le bien-aimé disciple à la table du Sauveur, et y reposant sur sa poitrine; voilà l'image de ceux qui communient dignement. Ils se reposent sur la poitrine de Jésus: à l'exemple de saint Jean, ils apprennent à cette source les secrets célestes: comme lui ils sont honorés de la familiarité et des caresses de leur maître : et fidèles imitateurs de sa chasteté, de sa bonté, de sa douceur, qui sont les vrais caractères de saint Jean, ils sont dignes d'être, comme lui, ses disciples bien-aimés. Voyez de l'autre côté un Judas à la communion : la disposition où il est, celle où il entre : ô Dieu, quelle opposition! quel effroyable contraste! qui ne trembleroit à cette vue?

#### XXII. JOUR.

# Institution de l'eucharistie.

Libra les paroles de l'institution de la cène, en saint Matthieu, xxvi. 26, 27, 28: en ajoutant les paroles des autres auteurs sacrés, qui sont du même sujet. Pendant qu'ils soupoient; comme ils mangeoient encore (suivant le grec), Jésus prit du pain, le bénit, et après avoir rendu grâces (1), le rompit,

<sup>(1)</sup> I. Cor. x1. 24.

et le donna à ses disciples, en leur disant: Prenez, mangez; ceci est mon corps, donné pour vous : saites ceci en mémoire de moi (1). Et prenant la coupe après le souper, il rendit grâces, et la donna à ses disciples, en leur disant: Buvez-en tous; c'est mon șang, le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour plusieurs en rémission de leurs péchés; toutes les fois que vous le boirez, faites-le en mémoire de moi (2). Voilà tout ce qui regarde l'institution. Seulement au lieu que saint Luc fait dire au Sauveur: Ceci est mon corps donné pour vous; saint Paul lui fait dire: Ceci est mon corps rompu pour vous (3): toujours dans le même sens; il est livré à la mort, il est froissé de coups, percé de plaies, violemment suspendu à une croix; en ce sens rompu et brisé: voilà le corps que Jésus nous donne; le même corps qui alloit bientôt soussirir ces choses, qui les a maintenant souffertes. Encore un mot sur le texte. Au lieu que la Vulgate traduit : le sang qui sera répandu pour vous; l'original porte: qui est répandu: qui se répand; en temps présent, dans saint Matthieu et dans saint Marc; et sur le corps, le même original porte, dans saint Paul: le corps qui est rompu; qui se rompt, pareillement en temps présent. Et, en esset, dans saint Luc, la version porte, aussi bien que l'original: qui est donné, qui se donne: Quod DATUR, et non pas au futur, sera donné (4); dans le même sens que Jésus disoit : Pâque sera dans deux jours, et le Fils de l'homme sera livré (5); est livré, selon le grec : il le va être ; l'ouvrage est en train,

<sup>(1)</sup> Luc. xx11. 19. — (2) Ibid, 20. I, Cor. x1. 25. — (3) I. Cor. x1. 24.1 dans le grec, — (4) Luc. xx11. 19. — (5) Matth. xxv1. 2.

en tient déjà le conseil pour trouver le moyen de le prendre et de le faire mourir (1): Et le Fils de l'homme s'en va, comme il a été écrit de lui: mais malheur à celui par qui le Fils de l'homme sera livré: est livré, selon le grec (2). Il parle toujours en temps présent, à cause que sa perte étoit résolue, tramée pour le lendemain, et qu'on alloit dans deux heures commencer à procéder à l'exécution; et afin aussi qu'en quelque temps que nous recevrions son corps et son sang, nous regardassions sa mort comme présente.

Chrétien, te voilà instruit: tu as vu toutes les paroles qui regardent l'établissement de ce mystère : quelle simplicité? quelle netteté dans ces paroles! il ne laisse rien à deviner, à gloser: et s'il y faut quelque glose, c'est seulement en remarquant que selon la force de l'original, il faudroit traduire: Ceci est mon corps, mon propre corps; le même corps qui est donné pour vous: Ceci est mon sang, mon propre sang; le sang de la nouvelle alliance: le sang répandu pour vous en rémission de vos péchés. Car c'est aussi pour cette raison que le syrien, aussi ancien que le grec, et sait du temps des apôtres, lit: Ceci est mon propre corps: et que dans la liturgie des Grecs il est porté, que ce qu'on nous donne, ce qu'on fait de ce pain et de ce vin, c'est le propre corps de Jésus, son propre sang. Voilà la glose s'il en faut. Quelle simplicité, encore un coup! quelle netteté! quelle force dans ces paroles! S'il avoit voulu donner un signe, une ressemblance toute

<sup>(1)</sup> Matth. xxv1. 3, —(2) Ibid. 24. Marc. x1v. 21. Luc. xx11. 22.

pure, il auroit bien su le dire: il savoit bien que Dieu avoit dit, en instituant la circoncision : Vous oirconcirez votre chair: ce sera le signe de l'alliance entre vous et moi (1). Quand il a proposé des similitudes, il a bien su tourner son langage d'une manière à le saire entendre; en sorte que personne n'en doutât jamais : Je suis la porte : celui qui entre par moi, sera sauvé (2). Je suis la vigne, et vous les branches: et comme la branche ne porte de fruit qu'attachée au cep : ainsi vous n'en pouvez porter, si vous ne demeurez en moi (3). Quand il sait des comparaisons, des similitudes; les évangélistes ont bien su dire : Jésus dit cette parabole; il fit cette comparaison. Ici, sans rien préparer, sans rien tempérer, sans rien expliquer, ni devant, ni après, on nous dit tout court : Jésus dit : Ceci est mon corps; Ceci est mon sang: mon corps donné; mon sang répandu: voilà ce que je vous donne. Et vous, que ferez-vous en le recevant? Souvenezvous éternellement du présent que je vous fais en cette nuit: Souvenez-vous, que c'est moi qui vous l'ai laissé, et qui ai fait ce testament; qui vous ai laissé cette pâque, et qui l'ai mangée avec vous, avant que de souffrir. Si je vous donne mon corps, comme devant être, comme ayant été livré pour vous; et mon sang comme répandu pour vos péchés; en un mot, si je vous le donne comme une victime, mangez-le comme une victime; et souvenez-vous que c'est là un gage qu'elle a été immolée pour vous. () mon Sauveur! pour la troisième fois, quelle net-

<sup>(1)</sup> Gen. XVII. 11. -- (2) Joan. X. 9. -- (3) Ibid. XV. 5.

teté! quelle précision! quelle force! Mais en même temps, quelle autorité et quelle puissance dans vos paroles! Femme, tu es guérie (1): elle est guérie à l'instant. Ceci est mon corps; c'est son corps: Ceci est mon sang; c'est son sang. Qui peut parler en cette sorte, sinon celui qui a tout en sa main? Qui peut se faire croire, sinon celui à qui faire et parler c'est la même chose?

Mon ame, arrête-toi ici, sans discourir: crois aussi simplement, aussi fortement que ton Sauveur a parlé, avec autant de soumission, qu'il fait paroître d'autorité et de puissance. Encore un coup, il veut, dans ta foi, la même simplicité qu'il a mise dans ses paroles. Ceci est mon corps; c'est donc son corps: Ceci est mon sang; c'est donc son sang. Dans l'ancienne façon de communier, le prêtre disoit: Le corps de Jésus-Christ; et le fidèle répondoit: Amen, il est ainsi: Le sang de Jésus-Christ; et le fidèle répondoit: Amen, il est ainsi. Tout étoit fait, tout étoit dit, tout étoit expliqué par ces trois mots. Je me tais, je crois, j'adore: tout est fait, tout est dit.

### XXIII. JOUR.

Fruit de l'eucharistie : vivre de la vie de Jésus-Christ. Ibid.

Mon ame, tu as établi le fondement; tu as cru en simplicité, par un simple acte. Epanche-toi maintenant, dans la méditation d'un si grand biensait:

<sup>(1)</sup> Luc. XIII. 12.

développe-toi à toi-même tout ce qu'il contient; tout ce que Jésus t'a donné par ce peu de mots. Vous êtes donc ma victime, ô mon Sauveur! mais si je ne faisois que vous voir sur votre autel et sur votre croix, je ne saurois pas assez que c'est à moi, que c'est pour moi que vous vous offrez. Mais aujourd'hui que je vous mange, je sais, je sens, pour ainsi parler, que c'est pour moi que vous vous êtes offert. Je suis participant de votre autel, de votre croix, du sang qui y purifie le ciel et la terre, de la victoire que vous y avez remportée sur notre ennemi, sur le démon, sur le monde; victoire qui vous fait dire: Le monde vous affligera; mais prenez courage; j'ai vaincu le monde (1).

Si vous vous êtes offert pour moi, donc vous m'aimiez: car pour qui donne-t-on sa vie, si ce n'est pour ses amis? Je vous mange en union avec votre sacrifice; par conséquent avec votre amour : je jouis de votre amour tout entier, de toute son immensité; je le ressens tel qu'il est : j'en suis pénétré. Yous venez yous-même me mettre ce seu dans les entrailles, afin que je vous aime d'un amour semblable au vôtre. Ah! je vois maintenant, et je connois, que vous avez pris pour moi cette chair humaine; que vous en avez porté les infirmités pour moi; que c'est pour moi que vous l'avez esserte; qu'elle est à moi. Je n'ai qu'à la prendre, à la manger, à la posséder, à m'unir à elle. En vous incarnant dans le sein de la sainte Vierge, vous n'avez pris qu'une chair individuelle: maintenant vous prener la chair de nous tous, la mienne en particulier:

<sup>(1)</sup> Joan, XVI. 33.

vous vous l'appropriez, elle est à vous : vous la rendrez comme la vôtre par le contact, par l'application de la vôtre; premièrement pure, sainte, sans tache; secondement, immortelle, glorieuse: je recevrai le caractère de votre résurrection, pourvu que j'aie le courage de recevoir celui de votre mort. Venez, venez, chair de mon Sauveur; charbon ardent, purifiez mes lèvres, brûlez-moi de l'amour qui vous livre à la mort. Venez, sang que l'amour a fait répandre : coulez dans mon sein, torrent de flamme. O Sauveur! c'est donc ici votre corps, ce même corps percé de plaies. Je m'unis à toutes; c'est par-là que tout votre sang s'est écoulé pour moi. Vous languissez, vous mourez, vous passez; c'est ici votre passage : je passe, j'expire avec vous, Que m'est le monde? rien du tout. Je suis crucifié au monde, et le monde à moi. Il ne me plaît pas, et je ne veux pas lui plaire. Il ne me goûte pas: tant mieux pour moi, pourvu que je ne le goûte pas aussi. La rupture s'est faite de part et d'autre : ce n'est pas comme quand l'un aime et l'autre hait: je ne puis souffrir le monde, qui de son côté ne me peut souffrir : tel qu'est un mort à l'égard d'un mort, tel est le monde pour moi, et moi pour le monde. Heureuse rupture! Màis le monde dira ceci, dira cela; le monde dira que je veux encore lui plaire dans ma séparation: qu'importe qu'il dise? Je suis attaché à la croix avec Jésus-Christ: je vis, non plus moi, mais Jésus-Christ en moi: et ce que j'ai de vie dans la chair, je l'ai en la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé, et s'est livré pour moi (1).

<sup>(1)</sup> Gal. 11. 19, 20. VI. 14.

Si je suis encore touché d'un amour humain, je vis encore : si je hais celui qui me hait, je vis encore : si je ressens les injures, je vis encore : si je suis touché du plaisir, je vis encore : si la douleur me pénètre, je vis encore. Adieu, adieu; je m'en vais; je ne suis plus de rien; je ne suis plus moi; c'est pour Jésus-Christ que je vis; c'est Jésus-Christ qui vit en moi. C'est ainsi qu'il faudroit être : c'est le fruit de l'eucharistie : ha, que j'en suis loin! mais je n'y viendrai que par elle.

#### XXIV. JOUR.

Par la communion, le fidèle consommé en un avec Jésus-Christ. Matth. xxv1. 26.

mation de notre union avec le Sauveur : son corps n'est pas à lui, mais à nous : notre corps n'est pas à nous, mais à Jésus-Christ. C'est le mystère de la jouissance : le mystère de l'Epoux et de l'Epouse. Il est écrit : Le corps de l'Epoux n'est pas en sa puissance, mais en celle de l'Epouse (2). Sainte Eglise, chaste Epouse du Sauveur; ame chrétienne, qui l'avez choisi pour votre Epoux dans le baptême, en foi, et avec des promesses mutuelles; le voyez-vous ce corps sacré de votre Epoux; le voyez-vous sur la sainte table où on le vient de consacrer? Il n'est plus en sa puissance, mais en la vôtre : Prenez-le, dit-il, il est à vous : C'est mon corps livré pour

<sup>(1)</sup> Matth. XXVI. 26. - (2) I. Cor. VII. 4.

vous (1): vous avez sur lui un droit réel. Mais aussi votre corps n'est pas à vous : Jésus le veut posséder. Ainsi vous serez unis corps à corps : et vous serez deux dans une chair; qui est le droit de l'Epouse, et l'accomplissement parfait de ce chaste, de ce divin mariage.

L'usage passe, mais le droit demeure. On n'est pas toujours dans ce chaste embrassement; mais on y est de désir, on y est de droit : Ainsi, dit notre Sauveur, qui me mange demeure en moi, et moi en lui (2): il n'y demeure pas pour un moment; cette jouissance mutuelle a un esset permanent: Qui me mange, qui jouit de moi, demeure en moi: mais l'union est réciproque; demeure en moi, et moi en lui. Que cette union est réelle! Que l'effet en est permanent! Le corps de Jésus-Christ est en ma puissance; j'ai reçu ce droit sacré par le baptême; je l'exerce dans l'eucharistie; mon corps est donc au Sauveur, comme le corps du Sauveur est à moi. Il y faut joindre un chaste et parfait amour. Comme mon Père est vivant, et que je vis pour mon Père: ainsi celui qui me mange vivra pour moi (3): il ne respirera que mon amour; il n'aura de vie que celle qu'il recevra de moi.

C'est aussi à quoi nous conduit le souvenir de la mort de notre Sauveur. Dans ce tendre, dans ce bienheureux, dans ce cher souvenir, l'amour de Jésus-Christ nous presse, pendant que nous pensons que si un seul est mort pour tous, tous aussi sont morts; et un seul est mort et ressuscité pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-

<sup>(1)</sup> Luc. xx11. 19. 1. Cor. VI. 16. — (2) Joan. VI. 57. — (3) Ibid. 58.

mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux (1).

Prenons donc ce corps sacré avec transport, avec ce bienheureux excès dont parle saint Paul dans le même endroit: Si, dit-il (2), nous sommes transportés en notre esprit, et hors de nous-mêmes, c'est pour Dieu. Oui, à la présence de ce corps, je suis hors de moi; je m'oublie moi-même; je veux jouir de l'Epoux et de lui seul. Quoi! je prendrois ce qui est uni avec Jésus-Christ, jusqu'à faire un corps avec lui; pour l'unir à une impudique, et devenir avec elle un même corps! A Dieu ne plaise (3)! Mais tout ce qui partage mon cœur, tout ce qui en ôte à Jésus-Christ la moindre parcelle, est pour moi cette impudique qui veut m'enlever à Jésus-Christ. Que tous les mauvais désirs se retirent: Mon corps uni au corps de Jésus n'est pas pour l'impureté, mais pour Jésus-Christ, et Jésus-Christ aussi est pour mon corps (4). Voici le parfait accomplissement de cette parole : l'eucharistie nous explique toutes les paroles d'amour, de correspondance, d'union, qui sont entre Jésus-Christ et son Eglise, entre l'Epoux et l'Epouse, entre lui et nous.

Dans le transport de l'amour humain, qui ne sait qu'on se mange, qu'on se dévore, qu'on voudroit s'incorporer en toutes manières, et comme disoit ce poète, enlever jusqu'avec les dents ce qu'on aime, pour le posséder, pour s'en nourrir, pour s'y unir, pour en vivre? Ce qui est fureur, ce qui est impuissance dans l'amour corporel, est vérité, est sagesse

<sup>(1)</sup> II. Cor. v. 14, 15. — (2) Ibid. 13. — (3) I. Cor. vi. 15, 16. — (4) Ibid. 13.

dans l'amour de Jésus: Prenez, mangez, ceci est mon corps: dévorez, engloutissez, non une partie, non un morceau, mais le tout.

Mais il faut que l'esprit s'y joigne; car qu'est-ce aussi que s'unir au corps, si on ne s'unit à l'esprit? Celui qui est uni au Seigneur, qui lui demeure attaché, est un même esprit avec lui (1). Il n'a qu'une même volonté, un même désir, une même félicité, un même objet, une même vie.

Unissons - nous donc à Jésus, corps à corps, esprit à esprit. Qu'on ne dise point: L'esprit suffit: le corps est le moyen pour s'unir à l'esprit; c'est en se faisant chair que le Fils de Dieu est descendu jusqu'à nous; c'est par sa chair que nous devons le reprendre pour nous unir à son esprit, à sa divinité. Nous sommes faits participans, dit saint Pierre (2), de la nature divine; parce que Jésus-Christ a aussi participé à notre nature. Il faut donc nous unir à la chair que le Verbe a prise, afin que par cette chair nous jouissions de la divinité de ce Verbe, et que nous devenions des dieux, en prenant des sentimens divins.

Purifions donc notre corps et notre esprit, puisque nous devons être unis à Jésus-Christ, selon l'un et selon l'autre. Rendons-nous dignes de recevoir ce corps virginal, ce corps conçu d'une vierge, né d'une vierge. Purifiez - vous, sacrés ministres, qui nous le donnez. Que votre main, qui nous le donne, soit plus pure que la lumière; que votre bouche, qui le consacre, soit plus chaste que celle

<sup>(1)</sup> I. Cor. VI. 17. - (2) II. Pet. 1. 4.

des vierges les plus innocentes. O quel mystère! Avec quelle pureté doit-il être célébré! Le mariage est saint et honorable entre tous; et la couche nuptiale est sans tache (1); mais elle n'est pas encore assez sainte' pour ceux qui doivent consacrer la chair de l'Agneau. Par cette sainte institution de la continence que l'Eglise a toujours eue en vue, les doctes le savent, depuis le temps des apôtres, qu'elle a ensin établie, quand elle a pu, dès les premiers siècles, partout où elle a pu, et d'une manière plus particulière dans l'Eglise d'Occident, et dans celle de Rome spécialement, consacrée et fondée par les deux princes des apôtres saint Pierre et saint Paul; l'Eglise veut préparer à ce corps vierge, à ce corps formé d'une vierge, des ministres dignes de lui, et nous donner une vive idée de la pureté de ce mystère. Prenez, mangez, ceci est mon corps; purifiez votre corps, qui le doit recevoir; votre bouche, où il doit entrer. La pureté de la bouche, c'est qu'il n'en sorte que des paroles de bénédiction; la pureté de la bouche, c'est de modérer sa langue; la tenir le plus qu'on peut dans le silence; la pureté de la bouche, c'est de désirer le chaste baiser de l'Epoux; et renoncer à toute autre joie qu'à celle de le posséder: Amen, amen.

<sup>(1)</sup> Hebr. XIII. 3.

#### XXV. JOUR.

L'eucharistie est le gage de la rémission des péchés. Matt. xxvi. 27, 28.

Burez-en tous; ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance; le sang répandu pour vous en rémission de vos péchés (1). C'est ici la partie la plus étonnante du mystère, et celle aussi, comme on voit, où Jésus parle avec plus de force. Qu'il nous donne à manger la chair de son sacrifice, la chair de la pâque; c'est la coutume; c'est le dessein de ce sacrifice: mais jamais on n'en a bu le sang, ni celui d'aucune victime, encore qu'on eût mangé les chairs. Moise, dit saint Paul, ayant récité devant tout le peuple toutes les ordonnances de la loi, prit du sang des victimes avec de l'eau, et en jeta sur le livre même et sur tout le peuple, en disant: C'est le sang du testament que Dieu a déjà fait pour vous (2). Voilà, ce semble, tout ce qu'on peut saire du sang des victimes, en arroser tout le peuple, mais non pas le lui donner à boire. Jésus-Christ seul va plus avant. Moïse dit, en jetant le sang des victimes sur le peuple : Ceci est le sang de l'alliance; à quoi le Sauveur regarde manisestement, lorsqu'il dit: Ceci est mon sang de la nouvelle alliance. C'est donc du sang en l'une et en l'autre occasion. Tout le peuple en est touché, mais disséremment; car il

<sup>(1)</sup> Matth. xxv1. 28. Marc. x1v. 24. Luc. xx11. 20.—(2) Exod. xx1v. Hebr. 1x. 19, 20.

en est touché par aspersion sous Moïse; et l'aspersion qu'ordonne Jésus c'est de le boire : c'est la bouche, c'est la langue, qui en doit être arrosée par cette aspersion : Buvez-en tous, dit-il, car c'est mon sang, le sang de la nouvelle alliance ; le sang répandu en rémission des péchés (1).

Cette différence des deux testamens est pleine de mystère. Une des raisons, qui étoit donnée aux anciens pour ne point manger le sang, c'est à cause qu'il étoit donné, dit le Seigneur, afin qu'étant répandu autour de l'autel, il soit en expiation de nos ames et en propitiation pour nos péchés; et pour cela j'ai commandé aux enfans d'Israël, et aux étrangers qui demeurent parmi eux, de n'en manger point (2). On leur défend de manger du sang, à cause qu'il est répandu pour la rémission des péchés: et au contraire, le Fils de Dieu veut qu'on le boive, à cause qu'il est répandu pour la rémission des péchés.

C'est par la même raison qu'il étoit écrit: Toute victime qu'on immolera pour expier le péché dans le sanctuaire, ne sera pas mangée, mais elle sera consumée par le feu (3): et cette observance significit que la rémission des péchés ne pouvant pas s'accomplir par les sacrifices de la loi; ceux qui les offroient demeuroient sous l'interdit, et dans une espèce d'excommunication, sans participer à la victime qui étoit offerte pour le péché. Mais, par une raison contraire, Jésus-Christ ayant expié nos ames, et ayant parfaitement accompli la rémission des péchés, par l'oblation de son corps et l'effusion de son sang, il nous ordenne de manger ce corps li-

<sup>(1)</sup> Matth. xxv1. 27. — (2) Levil. xv11. 11, 12. — (3) Ibid. v1. 30.

vré pour nous, et de boire le sang de la nouvelle alliance, versé pour la rémission des péchés; pour nous montrer qu'elle étoit faite, et que nous n'avions plus qu'à nous l'appliquer.

Goûtons donc dans l'eucharistie la grâce de la rémission des péchés, en disant avec David: Bienheureux ceux à qui leurs iniquités sont remises, et dont les péchés sont couverts. Bienheureux celui à qui le Seigneur n'impute point de péché, et qui ne s'impose point à lui-même (1), dans la pensée qu'il a qu'ils lui sont pardonnés. Et encore: Mon ame, bénis le Seigneur, et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon ame, bénis le Seigneur, et n'oublie pas ses bienfaits. C'est lui qui remet tous tes péchés; c'est lui qui guérit toutes tes maladies.... Il ne nous a pas traités selon nos péchés; il ne nous a pas rendu ce que méritoient nos fautes... Autant que le levant est loin du couchant, autant il a éloigné de nous nos iniquités (2).

Quel repos à une conscience troublée de son crime, et alarmée de la justice divine qui le presse, de goûter dans le corps et dans le sang de Jésus la grâce de la rémission des péchés, et par-là même d'en effacer tous les restes!

Apprenons que l'eucharistie est un remède des péchés. Si nous nous purgeons des grands, elle essacera les petits, et nous donnera de la sorce pour éviter et les petits et les grands.

C'est le péché qui met la séparation entre Dieu et nous. Se purifier des péchés, c'est ôter tout empêchement, et rendre les embrassemens entre l'Epoux

<sup>(1)</sup> Ps. XXXI. 1, 2. — (2) Ibid. CII. 1, 2, 3, 10, 11.

céleste et son Eglise, plus ardens, plus purs, plus intimes.

# XXVI. JOUR.

Jésus-Christ notre victime et notre nourriture.

Dire a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que celui qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle (1).

Qu'est-ce à dire, qu'il a donné son Fils unique? C'est qu'il l'a donné à la mort, ainsi qu'il avoit dit auparavant: Comme Moïse a élevé le serpent dans le désert; il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé (2): c'est-à-dire, qu'il soit élevé et mis en croix. C'est donc ainsi que Dieu a donné son Fils unique: il l'a donné à la mort, et à la mort de la croix.

Mais comment est-ce que Dieu a fait pour donner son Fils unique à la mort? Le Fils de Dieu, en qui est la vie, et qui est lui-même la vie, peut-il mou-rir? Afin qu'il pût mourir, Dieu l'a fait homme, l'a fait Fils de l'homme d'une manière admirable, in-compréhensible, très-véritable, très-réelle, mais singulière, qui étonne toute la nature; et par ce moyen s'est accompli ce que Dieu vouloit, que le Fils de l'homme, qui est en même temps le Fils de Dieu, fût élevé à la croix, et donné à la mort pour la vie du monde.

Dieu donc a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Il l'a premièrement donné au monde, quand il s'est fait homme; et il l'a en second

<sup>(1)</sup> Joan. 111. 16. — (2) Ibid. 14.

lieu donné au monde, quand il l'a donné pour en être la victime. La même chair qu'il avoit prise, pour se rendre semblable à nous et s'unir à nous, il nous la donne de nouveau, en la donnant pour nous en sacrifice.

Voilà deux choses qui devoient être accomplies dans la chair de notre Sauveur : l'une que le Fils de Dieu devoit venir en chair, pour s'unir à nous et nous être semblable : l'autre, que le même Fils de Dieu devoit s'immoler dans la même chair qu'il avoit prise, et l'offrir pour nous en sacrifice. Une troisième chose se doit accomplir en cette chair immolée; il faut encore qu'elle soit mangée pour la consommation de ce sacrifice, en gage certain que c'est pour nous que le Fils de Dieu l'a prise et qu'il l'a offerte, et qu'elle est tout-à-fait à nous. C'est une troisième merveille qui doit s'accomplir dans la chair de Jésus-Christ. Comment le fera-t-il? Nous faudra-t-il dévorer sa chair, ou vive, ou morte, en sa propre espèce et nature? Et puisqu'il faut que son sang nous soit aussi bien donné à boire, que sa chair à manger; asin que donné ainsi, il nous soit en gage que c'est pour la rémission de nos péchés qu'il a été répandu; faudra-t-il avaler ce sang en sa propre forme? A Dieu ne plaise. Dieu a trouvé le moyen, que sans rien perdre de la substance de son corps et de son sang, nous les prissions seulement d'une manière dissérente de celle dont ils sont naturellement exposés à nos sens. Par ce moyen, nous avons toute la substance de l'un et de l'autre; et Dieu, en nous les donnant dans une forme étrangère, nous sauve l'horreur de

manger de la chair humaine, et de boire du sang humain, en leur propre forme.

Et comment a-t-il fait cela? Il a pris du pain, et il a dit: Ceci est mon corps, mon vrai corps, mais sous la figure du pain; il a pris une coupe pleine de vin, et il a dit: Ceci est mon sang, mon vrai sang, sous la figure de ce vin dont j'ai rempli la coupe que je vous présente. Comme donc, asin que son Fils éternel et immortel pût mourir, il l'a fait Fils de l'homme: ainsi afin qu'on pût manger cette chair et boire ce sang, il a fait ce corps, pain d'une certaine manière; puisqu'il a revêtu son corps de l'espèce et de la forme du pain : il a voulu que son sang fût encore versé dans nos bouches, et coulât en nous sous la forme et la figure du vin. Nous avons donc toute la substance de l'un et de l'autre; les figures anciennes s'accomplissent, notre foi est contente, notre amour a ce qu'il demande : il a Jésus-Christ tout entier, en sa propre et véritable substance; et l'Eglise le mange; l'Eglise le reçoit : comme épouse elle jouit de son corps; elle lui est unie corps à corps, pour lui être aussi unie cœur à cœur, esprit à esprit. Comment tout cela s'est-il pu faire? Dieu a tant aimé le monde : l'amour peut tout; l'amour fait, pour ainsi dire, l'impossible pour se contenter, et pour contenter son cher objet. Dieu aussi a fait pour nous l'impossible; je dis pour nous; car pour lui, il n'y en a point; tout lui est possible. Mais ce qui étoit impossible à la nature à faire, et au sens humain à comprendre; il l'a fait: son Fils est devenu le Fils de l'homme; et il s'est approché de nous : la nature humaine, qu'il a mise

en quelque façon entre lui et nous, n'a point empêché que ce ne soit lui-même en personne qui vint à nous, même comme Dieu: au contraire, il y est venu par l'homme même, et la chair qu'il a prise a été notre lien avec lui. De même, quand le Fils de l'homme a été donné à la mort, il a été vrai que le Fils de Dieu mouroit lui-même, dans la nature qu'il avoit prise. S'il faut ensuite manger cette chair, donnée pour nous en sacrifice; son amour en trouvera le moyen : Prenez, mangez, ceci est mon corps: ne vous informez pas de la manière : c'est la substance qu'il vous faut; car c'est à la substance qu'est unie la divinité et la vie. Sous la figure de ce pain, c'est mon propre corps : sous la figure de ce vin, c'est le même sang qui a été répandu pour vous. Mangez, buvez: tout est à vous: ne songez pas à ce que vos sens vous présentent; c'est à votre soi que je parle; c'est à elle que je dis: Ceci est mon corps. Souvenez-vous done que c'est moi qui vous le dis. Nul autre que moi, nul autre qu'un Dieu, nul autre que le Fils de Dieu, par qui tout a été fait, ne pourroit parler de cette sorte. Souvenezvous que sous la figure de ce pain et de ce vin, c'est mon corps, c'est mon sang, que je vous donne: ce corps donné à la mort, ce sang répandu pour vos péchés.

Et comment tout cela s'est-il fait? Dieu a tant aimé le monde. Il ne nous reste qu'à croire, et à dire avec le disciple bien-aimé: Nous avons cru à l'amour que Dieu a eu pour nous (1). La belle profession de foi! le beau symbole! Que croyez-vous, chrétien?

<sup>(1)</sup> I. Joan. 1V. 16.

Je crois l'amour que Dieu a pour moi. Je crois qu'il m'a donné son Fils; je crois qu'il s'est fait homme; je crois qu'il s'est fait ma victime; je crois qu'il s'est fait ma nourriture, et qu'il m'a donné son corps à manger, son sang à boire, aussi substantiellement qu'il a pris et immolé l'un et l'autre. Mais comment le croyez-vous? C'est que je crois à son amour, qui peut pour moi l'impossible, qui le veut, qu'il e fait. Lui demander un autre comment, c'est ne pas croire à son amour et à sa puissance.

Si nous croyons à cet amour, imitons-le. Quand il s'agit de la gloire de Dieu et de son service, notre zèle ne doit rien trouver d'impossible. Si vous pouvez croire, dit-il, tout est possible à celui qui croit (1). Remarquez: si vous pouvez croire: toute la difficulté est de croire; mais si une fois vous croyez bien, tout vous est possible. Dieu entre dans les desseins de votre zèle; et sa puissance vient à votre aide. L'obstacle que vous avez à vaincre, n'est pas dans les choses que vous avez à exécuter pour Dieu: il est en vous-même; il est en votre foi: Si vous pouvez croire. Mais Dieu nous aide à croire. Je crois, Seigneur! Aidez mon incrédulité (2).

#### XXVII. JOUR.

Notre Seigneur avoit promis sa chair et son sang dans l'eucharistie. Joan. v1. 32-59.

Pour comprendre tout le dessein du Fils de Dieu dans l'eucharistie, il faut encore écouter ce qu'il en dit

<sup>(1)</sup> Marc, IX. 22. — (2) Ibid. 23.

en saint Jean, vi. Nous trouverons qu'il y fait trois choses. Il y explique premièrement ce qu'il nous donne; secondement, le fruit qu'on en doit tirer; troisièmement, le moyen d'en tirer ce fruit.

chair et son sang: et dès qu'il en parle, les hommes s'écrient: Comment cet homme nous peut-il donner sa chair à manger (1)? L'homme raisonne toujours contre lui-même, et contre les bontés de Dieu. Quand Jésus, pour nous préparer au mystère qu'il devoit laisser à son Eglise au jour de la cène, dit qu'il nous donneroit sa chair à manger et son sang à boire, les Juiss tombèrent dans trois erreurs. Ils crurent qu'il leur parloit de la chair d'un homme pur, du fils de Joseph; voilà leur première erreur: d'une chair semblable à celle dont les hommes nourrissent leur corps; voilà la seconde: d'une chair enfin, qu'ils consumeroient en la mangeant; c'étoit la troisième.

Contre la première: Je suis, dit-il, le pain vivant descendu du viel (2). La chair que nous mangeons, n'est donc pas la chair du sits de Joseph; c'est la chair du fils de Dieu, une chair conçue du Saint-Esprit, et sormée du sang d'une vierge. Le Saint-Esprit surviendra en vous, et la vertu du Très-haut vous couvrira de son ombre: et la chose sainte qui nattra de vous, aura le nom de Fils de Dieu (3). Quod nascetur ex te sanctur. Sanctur, au substantif, pour ceux qui savent un peu la grammaire, et qui entendent la sorce de ce neutre, c'est-à-dire, une chose substantiellement sainte: manière de parler

<sup>(1)</sup> Joan. VI. 53. —(2) Ibid. 32, 33, 34, 41, 42, 43. —(3) Luc. I. 35.

qui fait voir que la sainteté est substantielle en Jésus-Christ? Pourquoi? Parce que sa personne est sainte par elle-même, par la sainteté essentielle et substantielle du Fils de Dieu. Et c'est pourquoi, continue l'ange, il sera appelé le Fils de Dieu. Qu'est-ce à dire, il sera appelé: est-ce qu'il ne le sera pas essentiellement; et qu'on lui en donnera le nom par quelque sigure? A Dieu ne plaise: au contraire, il le sera appelé par excellence. Le Père qui l'engendre dans l'éternité, l'engendrera dans le sein de Marie: la vertu du Très-haut la couvrira de son ombre, s'insinuera dans son sein; et la chair que prendra le Fils de Dieu dans le sein de cette vierge, sera formée par le Saint-Esprit. Ce sera donc une chair sainte, de la sainteté du Fils de Dieu, qui se l'unit : elle sera pleine de vie, source de vie, vivante et vivisiante par elle-même. Ainsi la première erreur est détruite.

Pour résuter la seconde, qui consistoit à s'imaginer que la vie que Jésus-Christ promettoit par sa
chair, seroit cette vie commune et mortelle; il répète, il inculque, dans tout son discours, que c'est
la vie éternelle, tant de l'ame que du corps, qu'il
nous veut donner: La volonté de mon Père est,
que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, et
que je les ressuscite au dernier jour..... Qui mange
de ce pain, de cette viande céleste, de ma chair
que je donnerai pour la vie du monde, vivra éternellement (1).

Pour détruire la troisième erreur des Juiss, qui s'imaginoient une chair qu'on consumeroit en la man-

<sup>(1)</sup> Joan. v1. 39, 52 et 59.

geant, il leur dit: Cela vous scandalise? Vous serez donc bien plus étonnés, quand vous verrez le Fils de l'homme monter au lieu d'où il est venu (1). Comme s'il disoit: On mangera ma chair, je l'ai dit; mais je n'en demeurerai pas moins vivant et moins entier. D'où il conclut: Ne vous imaginez donc pas que je vous parle d'une chair humaine à l'ordinaire, ou de la chair du fils de Joseph; ni que je vous parle d'une chair qui doive vous être donnée pour entretenir cette vie mortelle, ni par conséquent d'une chair qui doive être mise en pièces et consumée en la mangeant: La chair, en ce sens, ne sert de rien: c'est l'esprit qui vivifie : les paroles que je vous dis sont esprit et vie (2). Quoiqu'il n'ait parlé, pour ainsi dire, que de sa chair, que de son sang, que de manger celle-là, que de boire l'autre; tout ce qu'il a dit est esprit, c'est-à-dire manisestement que dans sa chair, dans son sang, tout est esprit, tout est vie, tout est uni à la vie et à l'esprit; parce que sa chair et son sang sont la chair et le sang du Fils de Dieu.

Autant donc que nous désirons la vie, autant devons-nous désirer cette chair qui nous la donne, qui la contient, qui est la vie même. Il est sorti de moi une vertu; je l'ai senti sortir (3). C'étoit une vertu pour guérir les corps: combien plus en sortira-t-il pour vivisier les ames? Approchons-nous donc de cette chair, touchons-la, mangeons-la: il en sortira une vertu qui portera la vie dans nos ames, et qui dans son temps la donnera à nos corps.

Il en est de même du sang de Jésus : ce sang est (1) Joan. VI. 62, 63. — (2) Ibid. 64. — (3) Luc. VIII. 46.

plein de vertu pour nous vivisier; car c'est le sang du Fils de Dieu : le sang du nouveau Testament, comme il l'appelle lui-même; et c'est-à-dire, comme l'interprète saint Paul (1), le sang du Testament éternel, par lequel le grand pasteur des brebis a été tiré de la mort. Il est donc lui-même ressuscité des morts par la vertu de son sang; parce qu'il devoit entrer dans sa gloire par ses souffrances. C'est par ce même sang, par ce sang du Testament et de l'alliance éternelle, que nous devons aussi hériter de son royaume, et avoir la vie éternelle. Mangeons, buvons, vivons, nourrissons-nous, unissons-nous à la vie par cette chair, par ce sang vivisiant. Il les a pris pour s'approcher de nous. Ce n'est pas aux anges qu'il a voulu s'unir; c'est la postérité d'Abraham, c'est la nature humaine qu'il a voulu prendre. Et parce que les hommes sont composés de chair et de sang; il a voulut aussi être composé de l'un et de l'autre (2): c'est par - là qu'il s'unit à nous, et c'est par-là qu'il nous sauve. Nous l'avons dit souvent, et il ne se faut point lasser de le dire: cette chair et ce sang sont devenus le lien de notre union avec lui, l'instrument de notre salut, la source de notre vie; parce qu'il les a pris pour nous; parce qu'il les a offerts pour notre salut; parce qu'il nous les donne encore pour nous vivisier. Allons avec une sainte avidité à cette viande céleste : tout y est esprit et vie.

<sup>(1)</sup> Hebr. x111. 20. — (2) Ibid. 11. 14, 16.

## XXVIII. JOUR.

La foi donne l'intelligence de ce mystère. Joan. v1. 43 — 70.

CE n'est pas tout de savoir quel don nous recevons de Jésus-Christ, il saut encore apprendre de lui deux choses très-nécessaires; dont l'une est le fruit que nous en devons retirer, et l'autre est le moyen de le recevoir. Tout cela nous est expliqué dans le même chapitre vi que nous avons commencé, Mais ce qu'il y faut d'abord entendre, c'est que Dien seul nous en peut donner l'intelligence; conformément à cette parole: Ne murmures point entre vous: personne ne peut venir à moi, si mon Père, qui m'a envoyé, ne le tire (1). Ann donc de venir à Jésus, et pénétrer ses paroles, il faut être tiré par le Père. Et qu'est-ce qu'être tiré par le Père, sinon être enseigné de Dieu comme ajoute le Sauveur : Il est écrit dans les prophètes : Ils seront tous enseignés de Dieu. Ceux qui ont oui la voix de mon Père, et qui ont appris ce qu'il leur enseigne, viennent à moi (2). Ainsi être tiré de lui, c'est écouter sa voix, et être enseigné par la douce et toutepuissante insinuation et inspiration de la vérité. Quand on est instruit de cette sorte, on ne murmure point de ses paroles; 'on les entend; on les goûte: et c'est pourquoi il dit à la sin: Il y en a parmi vous qui ne croient point; et c'est pour cela que je vous ai dit que personne ne peut venir à moi,

<sup>(1)</sup> Joan. VI. 43, 44. — (2) Ibid. 45.

s'il ne leur est donné par mon Père (1). Celui-là donc est tiré à Jésus-Christ, à qui il est donné de croire. Le Père nous tire à Jésus-Christ, quand il nous inspire la foi. Je crois, Seigneur, je crois; je ne suis pas de ceux qui veulent se retirer de vous. à cause de la hauteur de vos paroles : au contraire, je suis de ceux qui vous disent avec saint Pierre: Mastre, à qui irions-nous? vous avez des paroles de vie éternelle: nous avons cru et connu que vous êtes le Christ, le Fils de Dieu (2). Croyez donc et connoissez: croyez premièrement comme vrai enfant de l'Eglise, docile et soumis, et vraiment enseigné de Dieu. Après avoir été enseigné de Dieu, et avoir été doucement tiré à la foi, vous le serez encore à l'intelligence, autant qu'il est nécessaire pour confirmer votre soi; et vous direz en toute occasion, mais particulièrement dans la communion : Nous avons cru et connu que vous êtes le Christ, le Fils de Dieu (3). Ce n'est pas assez; au jour suivant nous irons plus loin s'il plaît à Dieu. Prions le Père de Jésus-Christ, qui a bien voulu être le nôtre, qu'îl nous tire, qu'il nous enseigne au dedans, qu'il nous fasse entendre sa voix et pénétrer sa parole.

# XXIX. JOUR.

La vie éternelle est le fruit de l'eucharistie. Joan. vi. 26, 35, 47.

Le même chapitre. Nous y devons trouver deux choses : la première est le fruit spirituel que nous

<sup>(1)</sup> Joan. V1. 65, 66. - (2) Ibid. 69, 70. - (3) Ibid. 70.

devons tirer de l'eucharistie : la seconde est le moyen d'en tirer ce fruit. Pour le fruit, il est aisé de l'entendre : ce fruit est de nous détacher de la vie, et de nous attacher à Dieu. C'est sur quoi Jésus-Christ s'explique clairement par ces paroles: En vérité, en vérité je vous le dis : vous me cherchez, non point parce que vous avez vu des miracles; mais parce que vous avez mangé des pains que j'ai multipliés dans le désert, et que vous en avez été nourris. Travaillez, non point à la nourriture qui périt, mais à celle qui ne périt pas, que le Fils de l'homme vous donnera : car c'est celui que le Père céleste . v**ous a dé**signé**, en impr**imant sur lui son sceau et son caractère (1), et en confirmant sa doctrine et sa mission par tant de miracles. Vous vous expliquez, mon Sauveur! Votre dessein est de nous détacher de la nourriture et de la vie périssable, qui fait tous nos soins, à laquelle nous travaillons toute l'année; et transporter notre diligence et notre travail à la nourriture et à la vie qui ne périt point. Enseignez-moi, mon Sauveur: tirez-moi de cette manière admirable, qui fait qu'on va à vous : dégoûtezmoi de tous les soins qui n'aboutissent qu'à vivre pour mourir : faites-moi goûter cette vie où l'on ne meurt jamais.

Quel miracle faites-vous, afin que nous croy ions en vous (2)? Que faites-vous de si merveilleux? Il est vrai, vous nous avez rassasiés de pain dans le désert. Mais ce pain est-il comparable à la manne que Moïse a donnée à nos pères, de laquelle il est écrit: Il leur a donné à manger le pain du ciel. Le

<sup>(1)</sup> Joan. VI. 26, 27. - (2) Ibid. 30, 31.

pain que vous nous avez donné étoit le pain de la terre : et il y a autant de dissérence entre vous et Moïse, qu'il y en a entre la terre et le ciel.

On voit clairement, par ce discours, qu'ils ne songeoient qu'aux moyens de sustenter cette vie mortelle; et que ce n'étoit pas sans raison, que Jésus-Christ leur avoit reproché leurs désirs charnels. Car ils ne portent point leur pensée plus loin que la manne, dont leurs corps surent nourris dans le désert; ni ils ne connoissent d'autre ciel, que les nuées d'où elle leur avoit été envoyée; sans songer qu'elle n'avoit été appelée le pain du ciel, et le pain des anges, qu'en sigure de Jésus-Christ, qui leur devoit apporter la vie éternelle. Il se sert donc de l'expression dont l'Ecriture se sert pour relever la merveille de la manne, à élever les esprits au vrai pain des anges, à la vérité qui les rend heureux, et qui s'étant incarnée s'est rendue familière et sensible aux hommes pour les faire vivre.

Il leur dit donc qu'il est descendu du ciel; que qui vient à lui n'a jamais faim, et que qui croit en lui n'a jamais soif; qu'il est par conséquent le vrai pain (1), la vraie nourriture des ames, qui viennent à lui par la foi; qu'il ne faut pourtant pas que les hommes espèrent de le pouvoir atteindre par sa divinité, ni de s'y unir en elle-même; que c'est un objet trop haut pour une nature pécheresse et livrée aux sens corporels; qu'il s'est fait homme pour s'approcher d'eux; que la chair qu'il a prise, est le seul moyen qu'il leur a donné pour s'unir à lui; et que pour cela il l'a remplie de la divinité même,

<sup>(1)</sup> Joan. v1. 33, 35, 48.

par conséquent d'esprit et de grâce, ou, comme parle saint Jean, de grâce et de vérité, et ailleurs: l'esprit ne lui est pas donné avec mesure: et nous avons tous reçu de son esprit (1); que de là donc il s'ensuit, que nous avons en lui la vraie vie, la vie éternelle, la vie de l'ame et du corps: et non pas précisément en lui comme Fils de Dieu, mais en lui comme Fils de l'homme: car c'est par-là qu'il commence. Travaillez à vous préparer la nourriture qui vous sera donnée par le Fils de l'homme: pourvu que vous le croyiez en même temps le pain descendu du ciel, c'est-à-dire, le Fils de Dieu; et que vous croyiez que sa chair, par laquelle il veut vous vivisier, est pleine d'esprit et de vie.

Ainsi la fin où il veut venir, est de nous faire vivre; mais de la vie éternelle, et selon l'ame et selon le corps : c'est, dit-il, la volonté de mon Père, que je ne perde rien de ce que mon Père m'a donné, et que, pour donner la vie au corps comme l'ame, je le ressuscite au dernier jour; et encore : Vos pères ont mangé la manne, et sont morts : celui qui mangera de ce pain, vivra éternellement (2).

C'est donc là le fruit de l'eucharistie; elle est faite pour contenter le désir que nous avons de vivre : et pour cela nous donner la vie éternelle, dans l'ame, par la manifestation de la vérité; et dans le corps, par la glorieuse résurrection. Seigneur, qu'ai - je à désirer? de vivre : de vivre en vous, de vivre pour vous, de vivre de vous et de

<sup>(1)</sup> Joan. 1. 14, 16. III. 34. — (2) Ibid. VI. 39, 40, 59.

votre éternelle vérité, de vivre tout entier, de vivre dans l'ame, de vivre même dans le corps; de ne perdre jamais la vie; de vivre toujours! j'ai tout cela dans l'eucharistie; j'y ai donc tout, et il ne reste qu'à jouir.

#### XXX. JOUR.

# Désir insatiable de l'eucharistie. Joan. v1. 34, 40, 47.

Seigneur, donnez - nous toujours ce pain (1): ce pain dont vous avez dit, qu'il donne la vie éternelle. C'est ce que disent les Juiss: et ils expriment par-là le désir de toute la nature humaine, ou plutôt de toute la nature intelligente. Elle veut vivre éternellement : elle veut ne manquer de rien; en un mot, elle veut être heureuse. C'est encore ce qu'exprimoit la Samaritaine, lorsque Jésus lui ayant dit: O femme! celui qui boit de l'eau que je donne n'a jamais soif: elle répond aussitôt: Seigneur, donnez-moi cette eau, asin que je n'aie jamais soif, et que je ne sois pas obligée à venir ici puiser de l'eau (2), dans un puits si prosond, avec tant de peine. Encore un coup, la nature humaine veut être heureuse; elle ne veut avoir ni faim ni soif; elle ne veut avoir aucun besoin, aucun désir à remplir, aucun travail, aucune fatigue: et cela, qu'est-ce autre chose, sinon être heureuse? Voilà ce que veut la nature humaine, voilà son fond. Elle se trompe dans les moyens; elle a soif des plaisirs des sens; elle veut exceller; elle a soif des honneurs

<sup>(1)</sup> Joan. VI. 34. — (2) Ibid. IV. 10, 11, 13, 15.

du monde. Pour parvenir aux uns et aux autres, elle a soif des richesses; sa soif est insatiable : elle demande toujours, et ne dit jamais: C'est assez; toujours plus et toujours plus. Elle est curieuse; elle a soif de la vérité; mais elle ne sait où la prendre, ni quelle vérité la peut satisfaire : elle en ramasse ce qu'elle peut par-ci par-là, par de bons, par de mauvais moyens: et comme toute ame curieuse est légère, elle se laisse tromper par tous ceux qui lui promettent cette vérité qu'elle cherche. Voulez-vous n'avoir jamais faim, jamais n'avoir soif? venez au pain, qui ne périt point, et au Fils de l'homme qui vous l'administre; à sa chair, à son sang, où est tout ensemble la vérité et la vie; parce que c'est la chair et le sang, non point du sils de Joseph, comme disoient les Juiss, mais du Fils de Dieu. O Seigneur, donnez-moi toujours ce pain! Qui n'en seroit affamé? qui ne voudroit être assis à votre table.? qui la pourroit jamais quitter?

Mais pour nous piquer davantage du désir d'en approcher, Jésus-Christ nous dit, que ce n'est pas une chose aisée ou commune. Il faut être aimé de Dieu, touché, tiré, prévenu, choisi. Voyez combien de ses auditeurs s'en éloignent? combien murmurent; combien se scandalisent! Ses disciples même se retirent d'avec lui; il y en a même parmi ses apôtres, qui ne croient pas. Plus ces infidèles se rebutent, plus les vrais disciples doivent s'approcher. Venez; écoutez; suivez le Père qui vous tire, qui vous enseigne au dedans, qui vous fait sentir vos besoins, et en Jésus-Christ le vrai moyen de les rassasier. Mangez, buvez, vivez, nourrissez-

vous, contentez-vous, rassasiez-vous. Si vous êtes insatiables, que ce soit de lui, de sa vérité, de son amour : car la Sagesse éternelle dit en parlant d'elle-même: Ceux qui me mangent auront encore faim, et ceux qui me boivent auront encore soif(1). Hé, nous venons entendre de sa bouche : Celui qui boit de l'eau que je donnerai, n'aura jamais soif (2); et encore: Celui qui vient à moi, n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif (3). Il n'aura jamais ni faim ni soif d'autre chose que de moi; mais il aura une faim et une soif insatiable de moi : et jamais il ne cessera de me désirer. En même temps qu'il sera insatiable, il sera néanmoins rassasié; car il aura la bouche à la source : Les fleuves d'eau vive lui sortiront des entrailles. L'eau que je lui donnerai, deviendra en lùi une source d'eau jaillissante pour la vie éternelle (4). Il aura donc toujours soif de ma vérité; mais aussi il pourra toujours boire, et je le mènerai à la vie, où il n'aura plus même à désirer; parce que je le réjouirai par la beauté de ma face, et je remplirai tous ses désirs. Venez donc, Seigneur Jésus, venez; l'Esprit dit toujours: Venez: l'Epouse dit toujours: Venez. Vous tous qui écoutez, dites: Venez: et que celui qui a soif, vienne: vienne qui voudra recevoir gratuitement l'eau vive (5). Venez; on n'exclut personne : venez; il n'en coûte rien, il n'en coûte que le vouloir. Viendra le temps, qu'on ne dira plus: Venez. Quand cet Epoux tant désiré sera venu, alors on n'aura plus besoin de

<sup>(1)</sup> Eccli. XXIV. 29. — (2) Joan. IV. 14. — (3) Ibid. VI. 35. — (4) Ibid. VII. 38. IV. 14. — (5) Apoc. XXII. 17, 20.

dire, Venez. On dira éternellement: Amen: il est ainsi, tout est accompli: Alleluia (1): louons Dieu; il a bien fait toutes choses; il a fait tout ce qu'il avoit promis; et il n'y a plus qu'à le louer.

#### XXXI.º JOUR.

Nouveaux murmurateurs capharnaïtes. Joan, v11.64.

Ecoutons un peu nos murmurateurs; je ne dis pas ceux du peuple juif, les Capharnaïtes, et les autres dont il est parlé dans saint Jean. Ecoutons les murmurateurs chrétiens, qui font semblant de s'éloigner du sentiment des murmurateurs de Capharnaüm, et qui disent: Nous ne leur ressemblons pas. S'ils avoient compris que ce manger et ce boire, dont le Sauveur leur parloit, étoit la foi; ils n'auroient pas murmuré, ils n'auroient pas à la fin abandonné Jésus-Christ. Ainsi tout le dénouement, c'est qu'il faut avoir la foi, et que tout le reste ne sert de rien: conformément, disent-ils, à cette dernière explication du Sauveur: C'est l'esprit qui vivifie: la chair ne sert de rien: les paroles que je vous dis, sont esprit et vie (2).

Mon Sauveur, je ne suis pas ici recueilli devant vous pour disputer, ni pour faire une controverse; mais comme vous ne permettez pas en vain les hérésies, et que vous voulez tirer des contradicteurs un plus grand éclaircissement de vos vérités, j'écouterai les murmures des hérétiques, pour mieux entendre, pour mieux goûter votre vérité. Ils sont, Sei-

<sup>(1)</sup> Apoc. x1x. 4. — (2) Joan. V1. 64.

gneur, je le crois, ils sont vraiment, quoi qu'ils disent, de nouveaux Capharnaïtes, qui viennent étourdir votre Eglise douce et modeste, et vos enfans qui ne sont pas disputeurs, ni contentieux, mais sidèles, du bruit de cette question : Comment celui-ci nous peut-il donner sa chair à manger (1)? Et ils répondent hardiment: Il ne le peut pas, au pied de la lettre: il faut entendre spirituellement, c'est-àdire, selon leur pensée, il faut entendre sigurément tout ce discours. Qu'on est grossier, continuent-ils, de préparer autre chose que la foi et que l'esprit pour manger votre chair et votre sang! Ecoutons donc ces hommes si spirituels, si élevés, qui regardent avec dédain votre humble troupeau, parce qu'il croit simplement à votre parole, et ne cherche point à en détourner le sens ni la force, pour contenter sa raison. Donnez-moi la grâce, ô Seigneur! de découvrir leurs vaines subtilités, et les piéges qu'ils tendent aux ignorans, qui en même temps sont superbes. Car ils passent jusqu'à cet excès de nous prendre pour de vrais Capharnaïtes, à cause que nous ne voulons pas croire avec eux, qu'avoir dit que c'est l'esprit qui vivisie, c'est avoir dit qu'on ne mange votre chair, et qu'on ne boit votre sang que par la soi. Voici donc leur explication: La chair ne sert de rien, c'est-à-dire, qu'il ne sert de rien de manger réellement votre chair : Mes paroles sont esprit et vie, c'est-à-dire, tout ce que j'ai dit de ma chair et de mon sang n'est qu'une figure. Voilà, Seigneur, ce qu'ils disent; mais je ne vois point tout cela dans votre Evangile. Je le vais re-

<sup>(1)</sup> Joan. VI. 53.

lire, Seigneur, et en peser de nouveau toutes les paroles: et j'espère non-seulement croire toujours d'une ferme foi, comme je le crois; mais encore entendre clairement, si vous le voulez, que ces murmurateurs se trompent; qu'ils vous font dire ce que vous ne dites pas. Mais, Seigneur, je remettrai à un autre temps cette humble lecture: aujourd'hui j'ai assez gagné de m'être humilié, et d'avoir soumis mon esprit à la foi de votre Eglise catholique.

#### XXXII. JOUR.

Notre Seigneur nous donne à manger le même corps, qu'il a pris pour nous. Joan. vi. 29, 33, 50, 55, 59.

L'azuraz de Dieu est que vous croyiez en celui qu'il a envoyé. Je suis le pain de vie : celui qui vient à moi, n'aura jamais faim : et celui qui croit en moi a la vie éternelle (1). Il est donc constant que c'est par la foi que nous devons profiter de cette céleste nourriture, pour en recevoir la vie éternelle : et il ne s'agit plus que de savoir ce qu'il nous enseigne aujour-d'hui, que nous devons croire pour cela. Or il nous enseigne clairement qu'il faut croire deux choses : la première, que le Fils de Dieu est descendu du ciel, et qu'il a pris une chair humaine, en laquelle il est venn à nous : la seconde, que pour avoir part à la vie qu'elle contient, il la faut manger.

La première de ces vérités est clairement ensei-(1) Joan. VI. 29, 35, 47. gnée dans ces paroles si souvent répétées: Je suis descendu du ciel: ce n'est pas Moïse qui vous donne le vrai pain descendu du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain descendu du ciel; car le pain de Dieu est celui qui descend du ciel, et qui donne la vie au monde (1): et encore: Je suis descendu du ciel pour saire la volonté de mon Père, et ressusciter tout ce qu'il m'a donné (2): et encore: C'est ici le pain descendu du ciel: et encore: Je suis le pain descendu du ciel: et encore: C'est ici le pain descendu du ciel: et encore: C'est ici le pain descendu du ciel: et encore: C'est ici le pain descendu du ciel: et encore: C'est ici le pain descendu du ciel (3).

Voilà donc le fondement de toute la doctrine du Sauveur très-clairement expliqué: qui est, qu'il est descendu du ciel, c'est-à-dire, qu'il s'est incarné, qu'il a pris chair.

Mais la seconde vérité, qu'il faut manger cette chair pour avoir part à la vie qu'elle contient, n'est pas moins expliquée ni moins inculquée dans tout la discours du Fils de Dieu, à commencer par ces paroles: Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde; ou, comme porte l'original: Le pain que je donnerai, est ma chair que je donnerai pour la vie du monde (4): Ce qui ayant donné lieu aux Juiss de dire entre eux: Comment est-ce qu'il nous peut donner sa chair à manger (5)? le Fils de Dieu s'explique encore davantage, et insiste de plus en plus à dire: Si vous ne mangez ma chair et ne buvez mon sang, vous n'aurez point la vie en vous: (parce que la vie est pour vous dans cette chair que j'ai prise) et sans discontinuer: Qui mange

<sup>(1)</sup> Joan. VI. 38, 32, 33. — (2) Ibid. 38, 39. — (3) Ibid. 50, 51, 59. — (4) Ibid. 52. — (5) Ibid. 53, 54.

ma chair et boit mon sang, aura la vie éternelle (1). Il ne se lasse point de le répéter, puisqu'il ajoute aussitôt après: Car ma chair est vraiment viande, et mon sang est vraiment breuvage: qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui: qui me mange, vivra pour moi: qui mange de ce pain aura la vie éternelle (2).

On voit comme Jésus-Christ enfonce, pour ainsi dire, toujours et de plus en plus dans la matière : il introduit le discours de la nourriture céleste à l'occasion du pain matériel, qu'il venoit de leur donner: et il en vient jusqu'à dire qu'il faudra manger sa chair et boire son sang : ce qu'il inculque aussi pressamment, qu'il a fait son incarnation; nous enseignant clairement par-là que nous devons aussi réellement manger sa chair et boire son sang, qu'il les a pris l'un et l'autre : et c'est là notre salut, c'est notre vie; car par ce moyen il ne prend pas seulement en général une chair humaine; il prend la chair de chacun de nous, lorsque chacun de nous reçoit la sienne. Alors il se fait homme pour nous, il nous applique son incarnation: et, comme disoit saint Hilaire, il ne porte, il ne prend la chair que de celui qui prend la sienne: il n'est point notre Sauveur, et ce n'est point pour nous qu'il s'est incarné, si nous-mêmes nous ne prenons la chair qu'il a prise, Ainsi l'œuvre de notre salut se consomme dans l'eucharistie, en mangeant la chair du Sauveur. Il y faut apporter la foi; car c'est par-là qu'il commence: il faut croire en Jésus-Christ, qui donne sa chair à manger; comme il faut croire à Jésus-

<sup>(1)</sup> Joan. VI. 55. - (2) Ibid. 56, 57, 58, 59.

Christ descendu du ciel, et revêtu de cette chair. Ce n'est pourtant pas la soi qui sait que Jésus-Christ est descendu du ciel, et a paru en chair: ce n'est non plus la foi qui fait que cette chair est donnée à manger. Croyons ou ne croyons pas, cela est: croyons ou ne croyons pas, Jésus-Christ est descendu du ciel en chair humaine: croyons ou ne croyons pas, Jésus-Christ donne à manger la même chair qu'il a prise; car il est dit absolument: Ceci est mon corps (1); et non pas : Ceci le sera, si vous y croyez; comme il est dit absolument: Le Verbe a été fait chair (2); le Verbe est descendu du ciel en terre; et non pas: Il est fait chair par votre foi; et il descend du ciel si vous y croyez. O vérité de la chair mangée! je vous crois, comme je crois la vérité de la chair prise par le Fils de Dieu, la vérité du Fils de Dieu descendu du ciel. Mon Sauveur, avec quelle force vous me confirmez votre incarnation! Ha, celui qui ne croit pas qu'on reçoit réellement votre propre chair, en sa propre et véritable substance, ne croit pas comme il faut que vous l'avez prise; et il n'a point de part au pain de vie.

## XXXIII. JOUR.

Présence réelle du corps et du sang de Jésus-Christ dans l'eucharistie. Joan. v1. 54, 55, 56, 57. Matth. xxv1. 26, 27, 28.

St vous ne mangez la chair du Fils de l'homme: Prenez, mangez: ceci est mon corps: Si vous ne

<sup>(1)</sup> Matth. xxv1. 26. - (2) Joan. 1. 14.

buvez son sang: buvez-en tous: Ceci est mon sang. De dire qu'il n'y ait pas un rapport maniseste dans ces paroles; que l'une n'est pas la préparation et la promesse de l'autre; et que la dernière n'est pas l'accomplissement de celle qui a précédé : c'est vouloir dire que Jésus-Christ, qui est la sagesse éternelle, parle et agit au hasard. Visiblement il a parlé en saint Jean, chapitre vi, pour préparer l'institution de l'eucharistie. Il a dit en saint Jean: Travaillez à la nourriture que le Fils de l'homme vous donnera: et encore: Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde (1). Il la donnera, dit-il; c'est visiblement une préparation, et une promesse, avec laquelle il ne faut pas s'étonner que l'institution et l'exécution ait un rapport si maniseste : autrement on pourroit dire de même, que lorsqu'il est descendu dans le Jourdain, et que le Saint-Esprit y est descendu sur lui visiblement (2), il ne songeoit ni à consacrer l'eau, ni à nous montrer l'esprit, desquels il a dit que nous renaîtrions. Mais si la manisestation de la Trinité dans son baptême, a préparé la déclaration qu'il en vouloit mettre dans le nôtre, lorsqu'il a dit : Allez : baptisez au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit (3); et que son baptême et le nôtre aient entre eux un rapport si maniseste, et en aient en même temps un pareil avec ce qu'il a dit en saint Jean: Si vous ne renaissez d'eau et du Saint-Esprit (4): on doit croire, qu'il a aussi préparé l'institution de l'eucharistie; et que ce qu'il a

<sup>(1)</sup> Joan. VI. 27, 52. — (1) Ibid. I. 31, 34. III. 5. — (3) Matth. XXVIII. 19. — (4) Joan. III. 5.

dit en saint Jean, chapitre vi, est fait pour cela : et sans tout ce raisonnement la chose parle.

Le rapport des paroles qu'on lit dans saint Jean, et de celles de l'institution est visible (1): là Manger; et ici Manger: là Boire; et ici Boire: là la chair; et ici la chair; ou ce qui est la même chose, le corps : là le sang : ici le sang : là le manger et le boire, la chair et le sang séparément; et ici la même chose. Si cela ne fait pas voir précisément, que tout cela n'est qu'un seul et même mystère, une seule et même vérité, il n'y a plus d'analogie ni de convenance; il n'y a plus de rapport, ni de suite dans notre foi, ni dans les paroles et actions du Sauveur. Mais, si le manger et le boire de saint Jean, est le manger et le boire de l'institution; donc en saint Jean, c'est un manger et un boire par la bouche; puisque dans l'institution visiblement c'en est un de cette nature. Si la chair et le sang, dont il est parlé en saint Jean, n'est pas la chair et le sang en esprit et en figure, mais la chair véritable et le sang véritable, en leur propre et naturelle substance, il en est de même dans l'institution: et l'on ne peut non plus interpréter: Ceci est mon corps: ceci est mon sang, d'un corps en figure, d'un sang en figure; que dans saint Jean: Si vous ne mangez ma chair, et si vous ne buvez mon sang, de la figure de l'un et de l'autre. Or qui pourroit seulement songer que Jésus-Christ ait voulu dire: Si vous ne mangez ma chair en figure, et mon sang de même, il n'y a point de vie pour vous : et, ma chair en figure est vraiment viande; et mon

<sup>(1)</sup> Matth. xxvi. 26, 28. Joan. vi. 54, 55.

sang en figure est vraiment breuvage; et ainsi du reste? cela seroit insensé. Il ne l'est donc pas moins de dire, que, Ceci est mon corps: Ceci est mon sang, ne soit pas la vérité; mais la figure de l'un et de l'autre.

Vous dites, que souvent dans l'Ecriture, Manger, c'est croire; Boire, c'est croire; et que c'est là le manger et le boire, dont il est parlé dans saint Jean. Mais puisque manger et boire, à la fois c'est la même chose; Jésus-Christ ne se seroit pas arrêté jusqu'à quatre sois réitérées à distinguer le manger d'avec le boire, ni la viande d'avec le breuvage, s'il n'avoit pas regardé à autre chose. Visiblement donc il a regardé aux paroles de l'institution, où manger, c'est prendre par la bouche; où boire, c'est boire dans une coupe et en avaler la liqueur. Ainsi, quoi qu'il en soit des autres passages, où manger et boire, c'est croire; dans l'endroit que nous méditons, il n'est plus permis de dire que le manger et le boire soit un manger et un boire impropre et allégorique, ni autre chose qu'un manger et un boire véritable et proprement dit, un manger et un boire par la bouche du corps.

Je le crois ainsi, mon Sauveur! si vous ne mangez ma chair: si vous ne buvez mon sang: c'est-àdire, si vous n'obéissez à cette parole: Prenez, mangez: Ceci est mon corps; Buvez: Ceci est mon sang: et il n'y a d'autre différence entre ces paroles, sinon que par l'une vous promettez, dans l'autre vous donnez; dans l'une vous préparez, dans l'autre vous instituez; dans l'une vous vous étendez davantage sur le fruit, dans l'autre vous vous attachez plus précisément à exposer la chose même. Mais partout, c'est le même corps, le même sang, reçu de la même manière, et toujours pour la même fin, qui est de s'unir substance à substance, à la chair et au sang que vous avez pris. Encore un coup, voilà, mon Sauveur, ce que je crois. La foi me vivisie; il est certain : mais cette foi qui me vivisie, c'est de croire que vous avez pris une chair humaine, un sang humain : et que vous me les donnez aussi véritablement à manger et à boire, même par la bouche du corps, que vous les avez pris dans le sein de votre bienheureuse mère.

#### XXXIV. JOUR.

Manger et boire le corps de notre Seigneur réellement, et avec foi. Ibid.

Que l'homme est insensé, de se servir de la foi pour en détruire l'objet! Il faut manger votre chair et boire votre sang : il faut croire qu'on la mange, et qu'on le boit ; donc manger et boire, c'est croire : on ne mange point, on ne boit point autrement : et parce qu'il le faut faire avec foi, ce n'est que par la foi qu'on le fait. C'est de même que si l'on disoit : Jésus-Christ est descendu du ciel, et il a pris chair humaine dans le sein d'une vierge : cette vierge a cru, et ce qu'elle a cru s'est accompli en elle, conformément à cette parole : Bienheureuse, qui avez cru : ce qui vous a été dit s'accomplira en vous (1). Vous avez cru que vous conce-

<sup>(1)</sup> Luc. 1. 45.

vriez le Fils de Dieu, et que vous en seriez la mère: vous l'avez conçu; vous l'enfanterez; et tout ce que vous avez cru, vous arrivera: vous l'avez conçu en quelque sorte dans votre esprit par la soi, avant que de le concevoir véritablement dans votre sein : donc cette conception n'est qu'une conception par la foi, et vous n'avez pas véritablement conçu le Fils de Dieu dans vos entrailles; il n'y est pas véritablement descendu en chair et en os; et tout cela n'est que figure et allégorie. C'est ainsi que raisonnent ceux qui disent : Il faut manger la chair du Sauveur; il en faut boire le sang; il faut faire l'un et l'autre avec foi : donc la foi est tout ce manger et tout ce boire, et il n'y a rien davantage. C'est ainsi que les hommes disputent contre Dieu, et contre eux-mêmes: contre Dieu, en ne croyant pas qu'il puisse faire pour l'amour de nous des choses incompréhensibles; contre eux-mêmes, en refusant leur croyance à ses bienfaits, à cause qu'ils sont trop grands.

De même, quand le Sauveur a dit : Quelqu'un m'a touché : car j'ai senti sortir de moi une vertu (1): et qu'il a si vivement distingué cette femme qui le touchoit avec foi, de toute la troupe qui le touchoit simplement en pressant son corps; il a voulu dire, que cette femme ne l'a pas touché véritablement selon le corps, et qu'elle ne l'a touché que par la foi et selon l'esprit. C'est ainsi que pensent ceux qui disent : Manger le corps, boire le sang, par la bouche simplement, ce n'est rien; et la vertu ne sort que lorsqu'on mange et qu'on boit avec foi :

<sup>(1)</sup> Matth. v. 30. Luc. viii. 46.

donc il ne faut entendre ici que la seule foi : et pour tirer la vertu qui est dans le corps et dans le sang de Jésus, on n'a pas besoin de joindre ces deux choses ensemble; c'est à savoir, d'un côté, manger et boire selon le corps; et de l'autre, s'y unir avec la foi. Je me perds, mon Sauveur! je me perds, encore un coup; non point dans la hauteur de vos mystères; car je les crois sans les comprendre, et je ne vous demande pas, à l'exemple des incrédules, comment vous pouvez les accomplir. Mais je me perds dans l'égarement des hommes, et dans la perversité de leurs voies; parce que je vois qu'ils aiment mieux raffiner sur vos paroles, pour en éluder la force, que d'y croire simplement et de vivre.

## XXXV. JOUR.

Manger le corps, et boire le sang de Jésus-Christ, c'est y participer véritablement et réellement. Ib.

Tour ceci, dites-vous, n'est que mystère et allégorie: manger et boire, c'est croire: manger la chair, et boire le sang, c'est les regarder comme séparés à la croix, et chercher la vie dans les blessures de notre Sauveur. Si cela est, mon Sauveur, pourquoi ne parlez-vous pas simplement, et pourquoi laisser murmurer vos auditeurs jusqu'au scandale et jusqu'à vous abandonner, plutôt que de leur dire nettement votre pensée?

Quand le Sauveur a proféré des paraboles, quoique beaucoup moins embrouillées que cette longue allégorie allégorie qu'on lui attribue, il en a si clairement expliqué le sens, qu'il n'y a plus eu à raisonner ni à questionner après cela: et si quelquefois il n'a pas voulu s'expliquer aux Juiss, qui méritoient par leur orgueil qu'il leur parlât en énigme, il n'a jamais refusé à ses apôtres une explication simple et naturelle de ses paroles; après laquelle personne ne s'y est jamais trompé. Ici, plus on murmure contré lui, plus on se scandalise de si étranges paroles; plus il appuie, plus il répète, plus il s'enfonce, pour ainsi parler, dans l'embarras et dans l'énigme. H n'y avoit qu'un mot à leur dire; il n'y avoit qu'à leur dire: Qu'est-ce qui vous trouble? Manger ma chair, c'est y croire; boire mon sang, c'est y penser : et tout cela n'est autre chose que méditer ma mort. C'étoit fait; il n'y restoit plus de difficulté; pas une ombre. Il ne le fait pas néanmoins; il laissé succomber ses propres disciples à la tentation et au scandale, faute de leur dire un mot. Cela n'est pas de vous, mon Sauveur; non cela assurément n'est pas de vous; vous ne venez pas troubler les hommes par de grands mots qui n'aboutissent à rien; ce seroit prendre plaisir à leur débiter des paradoxes seulement pour les étourdir.

Quand le Sauveur eut prononcé cette sentence: Ce qui entre dans la bouche n'est pas ce qui souille Phomme; mais ce qui en sort (1): ses apôtres lui vinrent dire: Savéz-vous bien que cette parole a scandalisé les pharisiens? Laissez-les, dit-il, ce sont des aveugles et des conducteurs d'aveugles.

<sup>(1)</sup> Matth. xv. 11, et seq.

Mais pour ses apôtres, il leur expliqua tellement l'allégorie, qu'il n'y eut jamais sur cela le moindre embarras, ni dans leur esprit, ni dans l'esprit de ceux qui les ont suivis.

Prenez garde, leur disoit-il, au levain des pharisiens et des sadducéens: et ils pensoient en euxmêmes qu'il leur reprochoit qu'ils avoient oublié à porter des pains: mais connoissant leur pensée, il leur dit: Gens de petite foi, qui croyez que je ne songe qu'au pain; ne vous souvenez-vous pas combien de milliers d'hommes j'ai nourri premièrement de cinq pains, et ensuite de sept? Comment donc n'avez-vous pas entendu que ce n'est pas du pain que je vous parle? Ils entendirent alors qu'il parloit de la doctrine des pharisiens (1).

Il les vit embarrassés de cette parole : Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus; et encore un peu de temps, et vous me verrez. Comme il leur vit l'esprit peiné, et qu'ils se disoient l'un à l'autre: Que neut-il dire? Nous ne savons ce qu'il veut dire: il leur répondit : Hé bien ; il faut donc maintenant vous parler sans allégorie, sans proverbe, sans similitude; et il leur parla si clairement, qu'ils lui dirent ensin eux-mêmes.: Maître, cette fois vous parlez nettement, et il n'y a point de proverbe ni d'ambiguité dans vos discours (2). N'y a-t-il que cette occasion où les paroles vous manquent? N'aviez-vous point de moyen de vous expliquer, ni d'empêcher vos disciples, non pas de s'embarrasser dans vos discours, mais de s'y perdre, et de vous quitter tout-à-fait?

<sup>(1)</sup> Matth. xv1. 6, 7, 8, 9, 12. — (2) Joan. xv1. 16, 17, 18, 29.

La Samaritaine s'embarrasse, et croit que l'eau dont vous lui parlez, est une eau de la nature de celle qu'elle venoit puiser au puits de Jacob, pour étancher sa soif; mais vous lui expliquâtes nettement que l'eau dont vous lui parliez, étoit une eau qui devenoit une source inépuisable et intarissable dans ceux qui en buvoient, et qui leur donnoit la vie éternelle. Qui depuis a jamais cru après cela, que l'eau que vous donniez à boire à vos disciples, fût une cau matérielle? Il est vrai que cette semme demeure encore un peu dans l'embarras, et qu'elle dit encore au Sauveur : Seigneur, donnez-moi cette eau, afin que je ne sois plus obligée de venir à ce puits. Mais Jésus-Christ, qui sentit qu'il s'étoit assez expliqué, et que ce reste de doute se dissiperoit de lui-même, changea de discours. La semme entre dans d'autres matières, et ravie de la doctrine du Sauveur, sans s'embarrasser davantage de cette eau, elle laisse sa cruche auprès du puits, pour aller dire à ses citoyens : Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait? N'est-ce point le Christ (1)? ce qu'elle dit, non pas en doutant; mais pour les induire à croire aussi ce qu'elle croyoit déjà. A-t-elle quitté le Sauveur, comme font ici ses propres disciples, sous prétexte de cette eau, qu'elle sembloit n'avoir pas encore bien entendue? Point du tout; elle sentit bien que ce n'étoit rien : personne aussi n'a relevé son doute, et s'il eût pu rester quelque embarras, il est levé clairement dans un autre endroit par l'évangéliste, lorsqu'après avoir raconté ce discours de notre Seigneur, sem-

<sup>(1)</sup> Joan. 1v. 10, 11, 13, 14, 15, 16, 28, 29.

blable à ceux qu'il avoit tenus à la Samaritaine : Celui qui croit en moi, il sortira de ses entrailles des fleuves d'eau vive : ajoute aussitôt après : Il dissoit cela de l'esprit que ses fidèles devoient recevoir (1).

Mon Sauveur, vous ne laissez rien sans explication: tout ce qui pouvoit donner de fausses idées est clairement expliqué dans votre Evangile: personne ne s'y trompe; personne n'est tenté de vous quitter. Je ne vous quitterai pas, à Dieu ne plaise, pour vous avoir entendu parler de votre chair qu'il nous faut manger, ni de votre sang qu'il nous faut boire: je ne chercherai non plus à éluder la force de cette parole; je la prendrai au pied de la lettre, comme vous l'avez prononcée: s'il le falloit prendre autrement, vous me l'auriez expliqué comme tout le reste des paraboles, des similitudes, des allégories.

## XXXVI. JOUR.

Renaissance spírituelle expliquée par notre Seigneur à Nicodéme. Joan. 111. 1, 2, 3, et seq.

Venous ensin à Nicodème, et au discours que lui tint le Fils de Dieu sur le sujet du baptême. Il entendit trop charnellement ce qui lui avoit été dit : qu'il falloit renastre de nouveau : et il poussa l'ignorance jusqu'à demander : Comment est-ce que l'on peut renastre étant déjà vieux? Faudra-t-il rentrer dans le ventre de sa mère (2), pour en sortir encore

<sup>(1)</sup> Joan. VII. 38, 39. — (2) Ibid. III. 4.

une sois, et redevenir dans sa vieillesse un ensant nouvellement né? Jésus-Christ pouvoit ici lui répéter: Oui, je vous le dis, il faut renaître: encore un coup, il faut renaître : și on ne renaît, on n'a point de part à mon royaume : il pouvoit, dis-je, répéter sans cesse son premier discours, et sans s'expliquer davantage, laisser Nicodême dans ses grossières idées. Il ne le fait pas : et aussitôt que ce pharisien lui a fait septir sa dissiculté, il la résout par ces paroles: Si vous ne renaissez de l'eau et du Saint-Esprit, vous n'aurez point de part à mon royaume(1): ce qui veut dire manisestement : Ce n'est pas dans le ventre de sa mère, c'est dans l'eau qu'il faut entrer: ce n'est pas pour y recevoir une naissance charnelle, c'est pour y être renouvelés par le Saint-Esprit. Il n'en falloit pas davantage, et toute la difficulté étoit résolue. Mais le Sauveur ne s'en tient pas là; et pour ôter toute idée d'une naissance charpelle, il poursuit en cette sorte: Ce qui est né de la chair, est chair: et ce qui est ne de l'esprit, est esprit. Ne vous étonnez donc pas, si je vous dis qu'étant nés selon la chair, il faut encore naître (2) selon l'esprit. Que pouvoit-on désirer de plus sur la difficulté proposée? Etre baptisé, c'est-à-dire, se plonger dans l'eau pour être purifié, étoit chose bien connue des Juiss: et il ne restoit qu'à leur expliquer qu'il y auroit un haptême, où le Saint-Esprit se joignant à l'eau renouvelleroit l'esprit de l'homme. Cela est dit clairement; et Nicodême n'en revient plus à sa naissance charnelle, ni personne ne se l'est jamais imaginée à son exemple.

<sup>(1)</sup> Joan. 111. 5. - (2) Ibid. 6, 7.

Il est vrai qu'il lui restoit à entendre l'opération du Saint-Esprit, dont Jésus-Christ lui parla d'une manière admirable, de laquelle il n'est pas ici question. Mais comme sa dissiculté sur la naissance charnelle étoit résolue sans retour, et qu'il n'étoit pas nécessaire de l'instruire davantage sur la manière dont le Saint-Esprit agissoit en nous et y formoit des pensées, dont la fin comme le principe passoient notre intelligence; Jésus-Christ ne lui parle plus que de la foi qu'il faut avoir à ses paroles: Nous disans ce que nous savons : et nous rendons témoignage des choses que nous avons vues : et on ne veut pas le recevoir (1); et le reste, qu'il seroit aisé d'expliquer, s'il en étoit question. Quoi qu'il en soit, il est bien certain qu'il ne reste aucun doute à Nicodême : il n'est point tenté de quitter le Fils de Dieu; et la renaissance du corps n'a fait aucune dispute parmi ses disciples. Pourquoi ne parler pas avec la même netteté à un si grand peuple, qui croyoit en lui, jusqu'à dire qu'il étoit vraiment ce prophète qui devoit venir (2); c'est-à-dire, qu'il étoit le Christ? Pourquoi ne leur ôter pas cette peine qui les troubloit tant, d'avoir à manger son corps et boire son sang par la bouche; et ne leur pas dire en un mot, que tout cela n'étoit rien, et qu'il ne vouloit parler que de la représentation et application qu'il se falloit faire à soi-même par la foi dans son esprit, de la mort et des blessures du Sauveur des ames?

<sup>(1)</sup> Joan. 111. - (2) Ibid. VI. 14.

## XXXVII.º JOUR.

L'eucharistie est la participation réelle au corps et au sang de notre Seigneur, en mémoire de sa mort soufferte pour nous: Hoid.

On dira: Mais n'est-il pas vrai qu'il faut se soul venir de cette mort, la méditer avec foi, croire en cette chair percée et en ce:sang répandu; et partce moyen avoir la vie? Il est vrai: mais ce n'est pas là oe qui faisoit la difficulté; ce n'est pas ce qui faisoit direc Comment cet homme nous peut-il donner sa chair à manger: et: Cette parole est dure, qui la peut ouir (1)? C'étoit bien assez pour des hommes, desles obliger à croire, que le Fils de Dieu avoit pris une chair humaine, et qu'il la devoit livrer à la mort. sans ajouter à la peine de voir percer cette chairl et verser inhumainement ce sang, la duretel de la manger et de le boire. Car c'est là précisément ce qui les oblige, non pas à dire: Cela est hautquela est incroyable, cela, si vous vouler na estipes post sible; mais, Cela est dur et insupportable, d'avoir à prendre par la bouche; la chair et la sang d'up homme. Et si cette dissiculté ne so traduvoit pas en effet dans le mystère du Sauveur, on ne pouvoit expliquer nettement trop ni trop tât unctel discours.

Qu'ainsi ne soit : mon Sauveur, j'écoute sans peine qu'il faut se souveuir de votre mort; qu'il faut contempler par la foi votre chair blessée; et

and the second

<sup>(1)</sup> Joan. VI. 53; 611

votre sang répandu; et que c'est par-là que vous mavez racheté. C'est ce que je fais en esset dans l'eucharistie, dont le fruit est de m'imprimer votre mort dans la pensée, d'y mettre mon espérance, de m'y conformer par la mortification de mes sens. Il n'y a pas là de difficulté particulière; et si vous vous étiez expliqué ainsi, on n'auroit pas trouvé dans votre discours cette dureté, dont on se plaint. l'entends donc que vous voulez dire autre chose; que vous voulez dire, qu'il faut à la vérité se souremirq de votre mort; mais qu'il faut encore s'en souvenir comme d'un sacrifice offert pour nous, dont la chair doit être mangée, même par la bouche, comme on mangeoit celle de l'ancienne pâma, et celle des autres victimes qui vous figuroient, popur nous être un gage certain que c'est pour nous que s'est faite cette immolation, et en imprimer dans nos coeurs un souvenir plus vis, et plus esticace. Je la crois ainsi, mon Sauveur! ce souvenir, où les incrédules veulent tout réduire, est trop humain. 90 Un homme peut s'immoler pour sa patrie; je dis mêmes'immoler au pled de la lettre, et les exemples n'en sout pas si rares que les livres sacrés et profancs n'en soient pleins: il n'est pas difficile aux hommes, quis jumoleroient de vette sorte, de recommander le somenir de cette mort, ni d'établir quelque sête, quelque signal pour en perpetuer la mémoire. Mais de laisser à perpétuité sa chair à manger et son sang à boire, afin qu'en se les appropriant de cette sorte on se souvienne plus tendrement qu'ils ont été immolés pour nous; il n'y a qu'un Dieu qui le puisse saire, et il y a là autant de puissance que d'amour.

Il est vrai, cette parole est due à nos sens; elle est insupportable, elle est absurde; mais votre parole est véritable; je croirai cette absurdité; je dévorerai cette dureté; si vous ne me l'ôtez en me l'expliquant. Car je sais que ce qui est folie selon les hommes, est sagesse selon Dieu (1); et par la même raison, que ce qui est dur et absurde selon les hommes, selon Dieu est consolation et vérité.

Je le crois, mon Sauveur, je le crois; me voilà prêt à prendre au pied de la lettre tout ce que vous dites de plus dur, si vous-même vous ne m'apprenez à le prendre d'une autre manière. Mes sens seroient soulagés par une interprétation plus humaine; mais si je cherche à les soulager de cette sorte, où vais-je, mon Sauveur, où suis-je entraîné? dans quelle incrédulité? dans quel éloignement de vos mystères? Je veux croire, encore un coup, et non pas raisonner selon l'homme; et s'il faut rabattre quelque chose de la précise vérité de vos paroles, il faut que vous me l'appreniez vous-même.

# XXXVIII. JOUR.

Scandale des disciples. Joan. vi. 60, 61, 62, et seq.

Jésus dit ces choses à Capharnaum dans la synagogue. Plusieurs de ses disciples dirent donc: Cette parole est dure: qui la peut ouir. Et Jésus sachant en lui-même que plusieurs de ses disciples murmuroient, il leur dit: Ceci vous scandalise? Si donc vous voyez

<sup>(1)</sup> I. Cor. 1. 25.

le Fils de l'homme remonter où il étoit auparavant? C'est l'esprit qui vivifie: la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous dis, sont esprit et vie: mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. Car dès le commencement, Jésus savoit qui étoient ceux qui ne croyoient pas, et qui étoit celui qui le devoit trahir. Et pour cela, continuoit-il, je vous ai dit, que personne ne peut venir à moi, s'il ne lui est donné par mon Père (1).

Voilà les paroles où l'on prétend que Jésus tempère son discours. Vous croyez que vous me mangerez de votre bouche: mais il n'en sera pas ainsi; car vous me consumeriez, et je ne pourrois pas retourner entier et vivant au ciel, d'où je viens. Vous vous attachez à ma chair et à mon sang; vous croyez, pour avoir la vie, qu'il la faut manger, qu'il le faut boire au pied de la lettre; mais c'est l'esprit qui vivisie, ce n'est point la chair : au contraire elle ne sert de rien. Les paroles que je vous dis, sont esprit et vie; ce n'est donc point chair et sang, comme vous pensez; tout est figure et allégorie dans mon discours: et il n'y a rien à prendre au pied de la lettre. Ainsi tout est appaisé; le scandale s'évanouit, les murmures cessent. Lisons pourtant ce qui suit, et voyons.

Dès-lors plusieurs de ses disciples se retirèrent de sa suite, et n'alloient plus avec lui (2). Dès-lors: nous avons lu ces paroles jusques au \$\frac{1}{2}\$. 66; et sans interruption, celles qui suivent dans le \$\frac{1}{2}\$. 67, contiennent ce qu'on vient d'entendre: dès-lors: depuis ces paroles qui levoient, à ce qu'on prétend, la dif-

<sup>(1)</sup> Joan. V1. 60, et seq. — (2) Ibid. 67.

ficulté, et qui ôtoient le scandale, plusieurs de ses disciples se retirèrent, et n'alloient plus à sa suite. Les voilà perdus; qu'est - ce qui les obligeoit à se retirer? Est-ce à cause qu'il avoit dit : Personne ne peut venir à moi, s'il ne lui est donné par mon Père (1)? Mais il l'avoit déjà dit, sans que personne s'en fût allé; et il remarque lui-même, qu'il ne fait que le répéter. Est-ce à cause qu'il avoit dit: Il y en a parmi vous qui ne croient pas? cè n'est pas de quoi s'en aller; et il n'y a rien là de si incroyable ni de si rebutant : car il n'en blâmoit que quelquesuns, et ce n'est pas là de quoi rebuter les autres. Ainsi, ce qui les rebute, c'est précisément ce qui précède: Que sera-ce, si je retourne dans les cieux (2)? et: C'est l'esprit qui vivifie. Voilà, dis-je, ce qui rebute : c'est ce qu'on veut qu'il ait dit pour prévenir le rebut, c'est cela précisément qui le cause; tant Jésus s'est hien expliqué; tant il a levé le scandale. Cela n'est pas, mon Sauveur. Ce n'est pas vous qui vous expliquez mal; à Dieu ne plaise; ce sont nos murmurateurs et nos incrédules, qui donnent un mauvais sens à vos paroles.

XXXIX. JOUR.

Quel est le sujet de ce scandale. Joan. vi. 61, 62, 63.

CELA vous scandalise? Que sera-ce donc, si je m'en retourne au ciel, d'où je viens (3)? Vous vous scandalisez de m'entendre dire que vous mangerez

<sup>(1)</sup> Joan. V1. 65, 66.— (2) Ibid. 63, 64.— (3) Ibid. 62, 63.

vraiment ma chair, et que vous boirez vraiment mon sang; que sera-ce donc, si avec cela je vous dis encore que je retournerai entier et vivant au oiel où je suis? Il n'y a rien de fort merveilleux, que celui dont on ne mange la chair et dont on ne boit le sang qu'en croyant en lui, et en méditant sa mort, s'en retourne au ciel tout entier et tout vivant. L'esprit n'a pas accoutumé de démembrer sa nourriture, c'est-à-dire son objet; la foi ne consume pas ce qu'elle s'approprie; c'est le manger qui fait cet effet : et ce qui étonne les Capharnaïtes, c'est de leur apprendre qu'il ne le fait pas à cette fois. Ils ne songent donc pas seulement que le manger et le boire, au pied de la lettre, soit retranché du discours du Fils de Dieu; ni que tout cela soit réduit à méditer et à croire. Car l'ascension du Sauveur n'y seroit pas contraire; et on ne s'avisera jamais qu'un manger et un baire métaphorique, empêchent un homme d'aller où il voudra, ni même au ciel, s'il y peut parvenir. Mais de croire qu'on mange, au pied de la lettre, la chair de cet homme, et que cependant après cela, il monte an ciel tout entier; c'est ajouter au discours une nouvelle difficulté qui passe toutes les autres. On peut bien s'imaginer qu'on dévore un homme et qu'on vive de sa chair. Mais qu'on la mange et qu'on en vive, et qu'elle demeure entière jusqu'à être avec cela portée dans le ciel, c'est dire que cette chair est indivisible et inconsomptible; qu'on la donne d'une manière spirituelle, surnaturelle, invisible, incompréhensible, et tout ensemble réelle et substantielle; car autrement ce ne seroit rien, et il ne faudroit pas étourdir le monde par

cette emphase de mots, ni alléguer la réalité de l'ascension, pour expliquer une métaphore. C'est pourquoi à ces mots ils se retirent. Cette nouvelle difficulté les pousse à bout; et ils ne peuvent plus porter la hauteur de ce mystère.

Ah! qu'on sait tort au Sauveur, quand on mesure ses paroles au sens humain! Tout ce qui est à moi; est à vous: tout ce qui est à vous, est à moi (1). Personne ne connoît le Père, si ce n'est le Fils! personne ne connoît le Fils, si ce n'est le Père (2). Tout ce que le Père fait, non-seulement le Filt le fait; mais encore il le fait semblablement (3). Comme le Père a la vie en soi, ainsi le Fils a la vie en soi (4). Qui me voit, voit mon Père. Moi et mon Père ce n'est qu'un (5). Le Fils est Dieu: il est le vrai Dieu: il est le Dieu béni au-dessus de tout? celui par qui tout est fait (6). Tout cela n'est rien, nous dit-on; il est Dieu en représentation: Dieu et lui ce n'est qu'un en affection et en concordé. Et pourquoi donc ces grands mots, s'il en falloit tant rabattre, et les réduire enfin à des choses si intelligibles. Mon Sauveur! vous et vos apôtres vous n'étes pas venus étourdir le monde par un langage prodigieux: et parce que vous n'êtes pas venus pour l'étourdir, ceux qui énervent ainsi vos paroles sont venus pour le tromper.

De même, dire avec tant de force: Si vous ne mangez ma chair, si vous ne buvez mon sang (7):

<sup>(1)</sup> Joan. XVII. 10. — (2) Luex. 22. — (3) Joan. V. 19. — (4) Ibid. 26. — (5) Ibid. XIV. 9, 10. X. 30. — (6) Ibid. 1. 1, 34, 49. Rom. 1X. 5. Joan. 1. 3. Heb. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 13. Act. XIII. 33. — (7) Joan. V. 54, 55, 56, 57.

le répéter quatre et cinq fois, et le répéter d'autant plus qu'on le trouve plus étrange; et après l'avoir tant répété, et avoir rebuté le monde qui ne le vouloit pas croire, en venir encore à l'effet, et dire aussi crûment, aussi durement: Prenez, mangez; ceci est mon corps: buyez; ceci est mon sang: ce même corps donné pour vous : ce même sang répandu à la croix (1): il le faut croire; et croire encore avec tout cela, qu'on ne les consume point en les mangeant; et que je suis dans le ciel en mon entier, avec tout ce que j'ai pris de l'homme, et la nature humaine toute entière : ou cela est vrai, au pied de la lettre, ou tout cela est inventé pour mettre le trouble et la division dans le monde. Que Dieu fasse des choses hautes, incompréhensibles; il n'y a rien là au-dessus de lui : que le monde en soit rebuté, et résiste à une si haute révélation, c'est le naturel de l'homme animal. Mais qu'on accable les esprits de difficultés, qui ne sont que dans le langage: que tout soit exagération, et qu'il en faille venir à tout rabaisser à la capacité du sens humain : cela n'est pas. Que ceux-là le croient, qui veulent nous ôter la vérité simple des paroles de Jésus-Christ, et réduire à rien son Evangile.

<sup>(1)</sup> Matth. xxv1. 26, 27, 28. Luc. xx11. 19, 20.

## XL. JOUR.

Quelle fut l'incrédulité des Capharnaïtes. Joan. v1. 41, 43, 50, 51, et seq.

C'est l'esprit qui vivisie; donc la chair ne vivisie pas. Si cela est, il ne falloit pas dire: Le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde: ni: Celui qui mange ma chair, et qui boit mon sang, aura la vie éternelle. La chair ne sert de rien : si cela veut dire que la chair de Jésus-Christ ne sert de rien, il n'en falloit donc pas parler avec tant d'avantage. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie : si cela veut dire qu'il ne faut pas s'attacher à la chair et au sang; il n'étoit pas besoin d'en parler tant, ni de tant obliger à les manger et à les boire : et si tout cela vouloit dire qu'il ne falloit les manger et les boire qu'en esprit, il ne falloit point tant inculquer des paroles qui portoient visiblement à de contraires idées. Il y a donc ici un autre sens, qui a frappé les Capharnaïtes. Si la chair de Jésus-Christ donne la vie, et que l'esprit vivisie aussi; c'est donc que cette chair est remplie d'un esprit vivisiant: et si cela est, quand Jésus-Christ dit que la chair ne sert de rien, ou il ne l'entend pas de sa chair, ou si c'est de sa chair qu'il veut parler, il veut dire que sa chair ne sert de rien en la prenant toute seule; mais qu'il la faudra prendre avec l'esprit dont elle est pleine. Et lorsqu'il conclut de là que ses paroles sont es-

prit et vie, après avoir tant parlé de chair et de sang; c'est dire que cette chair et ce sang sont eux-mêmes esprit et vie, tout remplis de divinité, de l'esprit de Dieu, et de la vie de la grâce : et de plus, qu'il les faut manger d'une manière qui passe les sens, d'une manière divine qui ne les consume ni ne les altère, mais qui les laisse tout entiers pour le ciel, comme on a vu. Ensin ne paroissant rien dans tout ce discours, de ce manger en sigure, de ce boire en allégorie qu'on y veut trouver; ni rien par conséquent qui doive obliger à renoncer au manger et au boire au pied de la lettre; mais seulement à entendre qu'il faut manger cette chair, et boire ce sang, comme pleins d'esprit et de vie, d'une manière si haute et si divine : il s'ensuit que le Fils de Dieu n'a point tempéré, mais plutôt fortisié ce qu'il avoit dit : d'où vient aussi qu'à ce coup les Capharnaïtes l'abandonnent, et ne veulent plus marcher dans sa compagnie.

Qui ne seroit étonné du progrès de leur incrédulité, et ne le regarderoit avec frayeur? Quand Jésus-Christ leur dit qu'il étoit descendu du ciel, ils commencent à murmurer, et ils disent: N'est-ce pas ici le fils de Joseph? Et comment donc se dit-il descendu du ciel (1). Quand il enfonce plus avant, et qu'il dit que la nourriture qu'il leur veut donner à manger est sa chair qu'il donnera pour la vie du monde; ils disputent les uns contre les autres, en disant: Comment cet homme nous peut-il donner sa chair à manger (2)? Ce qui marque des gens en-

<sup>- (1)</sup> Joan. VI. 42. - (2) Ibid. 53, et seq.

core irrésolus, et plutôt ébranlés que déterminés à le quitter. Il poursuit, et il leur dit si assirmativement et si souvent qu'il faudra manger et boire son corps et son sang, qu'ils ne voient aucun moyen de s'en dispenser; ce qui leur fait dire: Cette parole est dure: qui pourroit l'entendre (1)? Par où ils se précipitent dans un scandale formel, et dans une incrédulité déclarée. Cependant ils ne s'en vont pas encore: ils attendent s'il viendra enfin quelque sorte d'adoucissement. Mais Jésus-Christ leur ayant dit, pour toute explication, qu'ils ne se trompoient qu'en ce qu'ils croyoient manger sa chair et boire son sang d'une manière qui les consumât, et qué d'ailleurs ils n'entendoient pas de quel esprit elle étoit pleine, ni la façon incompréhensible dont il vouloit les leur donner; ils voient tout poussé à bout, et la dureté qui troubloit leur sens et scandalisoit leurs esprits, portée au comble: si bien que ne pouvant la porter, ils renoncent tout-à-fait à la compagnie de Jésus-Christ, et ne veulent plus se ranger au nombre de ses disciples.

Lui aussi qui avoit tout dit de son côté, et qui avoit expliqué tout ce qu'il vouloit qu'on sût de son mystère, s'adresse à ses apôtres, en leur demandant: Et vous, voulez-vous aussi vous en aller (2)? comme s'il eût dit: Je n'ai rien à augmenter ni à diminuer à mon discours: je n'y veux rien ajouter, ni je n'en puis rien rabattre: prenez maintenant votre parti: je ne veux point de disciple qui n'aille jusque-là, et je mets leur foi à ce prix.

<sup>(1)</sup> Joan. VI. 61. — (2) İbid. 68.

Les Capharnaïtes ont trouvé étrange qu'il se dit descendu du ciel; et pour tout adoucissement, il leur répète qu'il est descendu du ciel (1), parce que cela est vrai au pied de la lettre: ils commencent à murmurer en demandant comment il pourra donner sa chair à manger; et ils reçoivent pour toute réponse qu'il leur donneroit sa chair à manger, et il y ajoute son sang (2), afin qu'il ne manque rien à ce qu'il avoit à leur dire. Il le répète, il l'inculque: encore un coup, parce que cela étoit vrai au pied de la lettre. Ils disent que cela est dur et insupportable; et il l'étoit en esset, de la manière qu'ils l'entendoient; puisqu'ils croyoient démembrer son corps et consumer son sang: il leur ôte ce doute en leur disant qu'avec tout cela il remonteroit au ciel dans toute son intégrité, et qu'au reste, ce qu'il avoit dit de sa chair et de son sang, et quant au fond et dans la manière de les prendre, étoit chose au-dessus des sens, et pleine d'esprit et de vie (3); sans rien rabattre du littéral, mais y ajoutant seulement le spirituel et le divin. A ce coup donc ils s'en vont: leur soumission est à bout, et ils ne veulent plus d'un Maître qui met leur raison à cette épreuve.

Allez, malheureux; suivez Judas: pour nous, nous suivrons saint Pierre, et nous dirons: Mattre, où irions-nous? vous avez des paroles de vie éternelle (4). Où irions-nous, Seigneur, où irions-nous? Quoi, à la chair et au sang? à la raison? à la philosophie? aux sages du monde? aux murmurateurs? aux incrédules? à ceux qui sont encore tous les

<sup>(1)</sup> Joan. VI. 42, 50, 51, 53. — (2) Ibid. 54, 61. — (3) Ibid. 63, 64, 67. — (4) Ibid. 69.

jours à nous demander : Comment nous peut-il donner sa chair à manger? Comment est-il dans le ciel, si en même temps on le mange sur la terre? Non, Seigneur! nous ne voulons point aller à eux, ni suivre ceux qui vous quittent : Vous seul avez des paroles de vie éternelle.

## XLI. JOUR.

Qu'est-ce à dire: La chair ne sert de rien?
Joan. 1v. 64.

Il y a encore une vérité à pénétrer dans ces paroles de notre Sauveur : La chair ne sert de rien : et il me semble que Jésus, conçu dans les entrailles bénites de la sainte Vierge, me la va faire entendre, Cherchons, demandons, frappons, et il nous sera ouvert : nous entendrons ce qui rend Marie heureuse. L'ange lui vint annoncer qu'elle seroit la Mère de Jésus-Christ. Elle crut, et ce qui lui avoit été promis s'accomplit dans son bienheureux sein. Mais que lui dit sur cela sa cousine sainte Elisabeth? Vous êtes heureuse d'avoir cru : ce qui vous a été dit de la part du Seigneur, s'accomplira (1). Une partie en a déjà été accomplie, puisque vous avez conçu : il faut encore que cet enfant, que vous portez en votre sein, naisse de vous; et cela s'accomplira en son temps, comme le reste. Voilà ce qui vous rend heureuse; mais pour entendre tout

<sup>(1)</sup> Luc. 1. 45.

votre bonheur, il faut encore savoir que vous avez cru : ce Sauveur que vous portez dans votre sein, vous vous y êtes encore unie par la foi : vous avez cru qu'il seroit non-seulement votre fils, mais encore le Fils de Dieu : vous avez cru à la descente du Saint-Esprit sur vous, à l'infusion de la vertu du Très-haut, à la manière admirable et inouie dont vous concevriez ce béni fruit de vos entrailles; Vous êtes bénite par-dessus toutes les femmes; et le fruit de vos entrailles est bénit (1): vous êtes bénite par où vous êtes heureuse : bénite et heureuse par deux choses : heureuse, par le grand mystère qui s'est accompli en vous selon la chair; et heureuse, par la foi qui vous y a unie selon l'esprit.

Cette même vérité nous est encore expliquée en un autre endroit par Jésus-Christ même. Une femme, ravie de son discours, s'écria parmi la troupe: Heureuses les entrailles qui vous ont porté, et les mamelles que vous avez sucées. Et Jésus dit: Mais plutôt, heureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu, et qui la gardent (2). Mais plutôt : est - ce qu'il veut dire que sa Mère n'est pas heureuse de l'avoir nourri, et de l'avoir eu pour fils? Non sans doute, ce n'est pas cela : il ne dédit pas sainte Elisabeth, qui a dit par l'instinct du Saint-Esprit: Vous êtes heureuse: ce qui vous a été dit s'accomplira: mais il veut qu'on reconnoisse avec elle, que la vraie cause du bonheur de sa sainte Mère, c'est d'avoir cru: non pour détruire la vérité de ce qui s'est accompli en Marie selon la chair, mais pour

<sup>(1)</sup> Luc. 1. 42. — (2) Ibid. XI. 27, 28.

y joindre le fruit intérieur qu'elle a reçu en croyant. Il faut donc joindre de même à ce qui s'accomplit en nous selon la chair dans l'eucharistie, ce qui s'y doit accomplir par la foi et selon l'esprit : et l'esprit nous vivisiera, si nous croyons que le bonheur qui nous est promis nous vient à la vérité de l'un et de l'autre, mais qu'il nous vient comme à Marie plutôt de l'esprit et de la foi que de la chair et du sang.

De même, quand on lui vint dire: Votre mère et vos frères sont là; et qu'il répondit: Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu, et qui l'accomplissent (1): ce n'étoit pas qu'il renonçât à la liaison du sang où il étoit entré en se faisant homme; et encore moins pour nier, que, comme les autres hommes, il n'eut été conçu du sang de sa Mère: mais afin que l'on entendît d'où venoit la liaison véritable qu'il vouloit qu'on eût avec lui; et que sa mère, qu'on estimoit avec raison bienheureuse, selon la parole de sainte Elisabeth, ne l'étoit pas tant pour l'avoir conçu selon la chair, qu'à cause qu'ayant cru à la parole de l'ange, elle l'avoit auparavant conçu selon l'esprit, comme parlent les saints Pères.

Rendons-nous donc heureux à son exemple. Le Fils de Dieu devoit prendre en elle le corps et le sang, qu'il vouloit non-seulement donner pour nous, mais encore nous donner; aussi véritablement qu'il les a pris de Marie, et aussi véritablement qu'il les a donnés pour nous à la croix, aussi véri-

<sup>(1)</sup> Luc. VIII. 20, 21.

tablement devoit-il nous les donner : et c'est autant la propre substance de sa chair et de son sang qui est en nous, quand il nous les donne à manger et à boire, que c'en étoit la propre substance qui a été en Marie, quand elle l'a conçu, et qui étoit à la croix, quand il y est mort. Croyons donc avec la Vierge ce qui s'accomplit en nous selon le corps: mais tâchons avec elle, de l'accomplir en même temps selon l'esprit. L'esprit nous vivisiera, comme il a vivisié la sainte Vierge: il ne lui eût servi de rien de le concevoir selon la chair, si elle ne l'eût conçu selon l'esprit: il ne nous serviroit de rien de le recevoir comme elle en notre corps, si en même temps nous ne le recevions à son exemple dans notre esprit par la foi. C'est par une manière admirable, c'est par une opération particulière du Saint-Esprit, qu'il a été conçu dans le sein de Marie; c'est par une manière admirable, et par une opération aussi étonnante du même esprit, qu'il est tous les jours comme conçu et enfanté sur l'autel. Le Fils de Dieu n'a pas plus d'horreur de nos corps, qu'il en a eu du sein de Marie. Marie a cru que celui qu'elle concevoit n'étoit pas seulement le Fils de l'homme, mais encore le Fils de Dieu: nous avons la même croyance de ce Dieu, qui se donne à nous. Sommes - nous grossiers et charnels en croyant toutes ces choses, comme l'a été la sainte Vierge?

Pourquoi vous quitter, mon Sauveur? Marie crut; et ce qui lui avoit été dit, fut accompli : nous croyons; et tout ce que vous nous avez dit, s'ac-

complit tous les jours: Marie est appelée bienheureuse; nous serons aussi bienheureux, et il n'y a de malheureux que ceux qui vous quittent.

## XLII. JOUR.

Discernement des Disciples sidèles et des incrédules.

Joan. vi. 14, 15, 24, 25, et seq.

Mon Sauveur, je me tairai devant vous, pour considérer, en silence et avec tremblement, cette prodigieuse différence, qui se manifeste aujourd'hui entre vos disciples; les uns demeurant avec vous, pendant que les autres vous abandonnent. Et qui sont ceux qui vous abandonnent? Ceux qui avoient dit: Celui-ci est vraiment le Messie; ceux qui vous cherchoient pour vous enlever, et vous faire Roi malgré vous (1); ceux qui après votre retraite audelà de l'eau, la passent pour vous aller joindre à Capharnaüm (2); de tels hommes ne semblent-ils pas être disposés à profiter de votre parole? Ce sont néanmoins ceux-là qui vous quittent, qui murmurent contre vous, qui ne peuvent supporter votre doctrine.

Combien y en a-t-il qui paroissent croire au Sauveur, et qui au sond n'y croient pas, parce qu'ilsn'y croient pas comme il saut, et cherchent Jésus-Christ par intérêt, comme ceux-ci à qui il dit: En vérité, en vérité, je vous le dis: vous me cherchez à cause des pains dont vous avez été rassasiés (3)?

<sup>(1)</sup> Joan. VI. 14, 15. — (2) Ibid. 24, 25. — (3) Ibid. 26.

A combien d'autres pourroit - il dire : Vous me cherchez, asin que je contente votre ambition, votre avarice : c'est là dans le sond ce que vous me demandez par tant de vœux, par tant de prières que vous saites dire? Ce n'est pas ma volonté que vous cherchez, mais la vôtre; et vous n'êtes pas contens de moi, que je ne vous ôte tout ce qui vous peine dans l'esprit et dans le corps. Sondez vos cœurs : voyez vos œuvres; quelles elles sont : examinez-vous à sond; vous ne trouverez rien que de charnel dans vos pensées : Travaillez à une autre nourriture (1). Remplissez-vous d'autres objets.

Mais, Seigneur, si ceux-ci étoient charnels, vos apôtres l'étoient encore beaucoup : et néanmoins ils demeurent avec vous, pendant que ces murmurateurs se scandalisent et vous quittent. Vous me découvrez ici un terrible secret. Car dès que vous voyez naître l'esprit de murmure dans ces incrédules; vous leur dites: Ne murmurez point: personne ne peut venir à moi, si mon Père qui m'a envoyé, ne le tire (2); et lorsque vous les vîtes déterminés à vous quitter, vous répétâtes encore une sois: Il y en a parmi vous qui ne croient point; et c'est pour cela que je vous disois: Personne ne vient à moi, qu'il ne lui soit donné par mon Père (3). Quand donc saint Pierre vous dit, et les autres sidèles avec lui: Seigneur, à qui irions-nous? Vous êtes le Christ, le Fils de Dieu (4). C'est que votre Père les avoit tirés au dedans; c'est qu'il leur avoit donné de venir à vous; et non-seulement d'y venir,

<sup>(1)</sup> Joan. VI. 27. — (2) Ibid. 43, 44. — (3) Ibid. 65, 66. — (4) Ibid. 69, 70.

mais encore d'y demeurer : c'est qu'ils étoient de ce bienheureux nombre, dont il est écrit, comme vous-même vous le rapportez : Ils seront tous enseignés de Dieu (1): de ce bienheureux tout, dont vous prononcez: Tout ce que mon Père me donne vient à moi : c'est-à-dire, tous ceux qu'il tire de cette manière secrète, qui fait qu'on vient; tous ceux à qui il donne de venir : voilà ce tout bienheureux, qui vous est donné par votre Père; tous ceux-là viennent à vous; et comme vous ajoutez: Vous ne les mettez point dehors (2): vous les admettez à votre intime secret, à vos intimes douceurs. Vous leur dites encore ici secrètement, comme vous sîtes autrefois à saint Pierre : Vous étes heureux, Simon fils de Jonas, parce que ce n'est pas la chair et le sang qui vous l'a révélé, mais mon Père qui est dans les cieux (3). Réjouissezvous, peuple béni; réjouissez-vous, petit troupeau: parce qu'il a plu à votre Père de vous donner son royaume (4), de vous révéler son secret, de vous tirer à son Fils. Et les autres, qu'en faites-vous? ô Seigneur, je frémis en le lisant! vous les livrez à eux-mêmes par un juste jugement : ils se cherchent eux-mêmes; et vous les livrez à eux-mêmes, à leur orgueil, à leur sens charnel, à leur murmure, à leur scandale : et ils y demeurent volontairement : ils demeurent dans leur mauvais choix, auquel vous les avez abandonnés par un jugement caché, mais toujours juste. C'est pour cela, dites-vous, que je vous ai dit, que personne ne peut venir à moi, s'il

<sup>(1)</sup> Joan. VI. 45. — (2) Ibid. 37. — (3) Matth. XVI. 17. — (4) Luc. XII. 32.

ne lui est donné par mon Père (1): personne ne peut sortir de lui-même, de ses sens, de son orgueil, que votre Père ne le tire de là, pour vous le donner. Seigneur, tirez-moi: je vous livre tout.

#### XLIII.º JOUR.

Saint Pierre et les catholiques s'attachent à Jésus-Christ et à l'Église: les Capharnaïtes et les hérétiques s'en séparent. Joan. vs. 53.

Seigneur, vous me jetez dans des vues profondes: je perce dans les siècles à venir. Dans ceux qui demeurent avec Jésus-Christ, saint Pierre à leur tête, je vois tous les catholiques immuablement attachés à Jésus-Christ, et à son Eglise: et dans ceux qui quittent Jésus, je vois tous les hérétiques qui doivent quitter son Eglise. Dans saint Pierre et dans les apôtres, je vois tous ceux où la foi prévaut sur le sens humain; c'est-à-dire, tous les sidèles: et dans ceux qui font bande à part, et cessent de suivre Jésus, je vois tous ceux où le sens humain l'emporte sur la foi; c'est-à-dire, tous les incrédules qui abandonnent l'Eglise; et surtout ceux qui l'abandonnent à l'occasion de ce mystère. Ils se perdent avec ceux qui disent : Comment cet homme nous peut-il donner sa chair à manger (2)? et ils tournent la vérité en allégorie.

Ma chair est viande, mon sang est breuvage (3): ils le sont vraiment : il les faut manger, il les faut

<sup>(1)</sup> Joan. VI. 66. — (2) Ibid. 53. — (3) Ibid. 56.

boire; trois et quatre fois : c'est là une allégorie? Mais qui en vit jamais une si outrée? Il ne s'en trouve aucun exemple. Mais qui en vit jamais une si peu expliquée, si peu démêlée? Il y en a encore moins d'exemple : en un mot, il n'y en a point; nous l'avons considéré, nous l'avons vu : et néanmoins ils s'obstinent à l'allégorie. Que le sens humain est opiniâtre à demeurer dans ses préjugés! C'est qu'ils ne peuvent sortir de cette première peine, qui a été celle des Capharnaïtes, comme elle est encore la leur: Comment cet homme nous peut-il donner sa chair à manger? Ils y succombent; ils y périssent avec ces grossiers et superbes murmurateurs.

Et cependant, à les écouter, c'est nous qui sommes ces Capharnaïtes : c'est à votre humble troupeau, c'est aux petits de votre Eglise, qui écoutent en simplicité votre parole, qu'ils reprochent d'être les grossiers, d'être les charnels; et de ne pas écouter votre parole.

Iésus-Christ a dit: Que sera-ce, si vous me voyez remonter au ciel (1)? Et il a montré par-là que sa chair ne seroit point démembrée, mise en pièces, consumée: croyons-nous qu'elle le soit? Ne croyons-nous pas que Jésus-Christ est monté au ciel, et qu'il y vit tout entier? Nous le croyons, mon Sauveur! toute la terre le sait. Si nous croyons avec cela que nous vous mangeons, et que ce qu'il vous plaît nous donner à recevoir dans nos corps, est votre corps et votre sang; si nous le croyons ainsi, c'est pour ne pas dire avec les murmurateurs: Comment cet homme

<sup>(1)</sup> Joan. VI. 63.

nous peut-il donner sa chair à manger? Qui sont donc ceux qui le disent, puisque visiblement ce n'est pas nous? Qui sont ceux qui le disent, sinon ceux qui ne peuvent se résoudre à croire qu'on puisse manger la chair de Jésus-Christ sans la consumer, la mettre en pièces; ni la manger véritablement en sa propre substance sur la terre, sans la tirer du ciel?

Jésus-Christ a dit : C'est l'Esprit qui vivifie (1): est-ce nous qui le nions? Ne croyons-nous pas que sa chair est toute pleine de l'esprit qui vivisie? S'il a été conçu en chair, il y a été conçu du Saint-Esprit: nous le croyons. Le Saint-Esprit est survenu en Marie (2): nous le croyons. S'il a été offert en la même chair avec laquelle il a été conçu, c'est par l'Esprit saint qu'il s'est offert (3), ou comme porte l'original: c'est par l'Esprit éternel: nous le croyons. Tout ce que Jésus-Christ accomplit en chair, s'accomplit en même temps en esprit. Ce n'est pas précisément de la chair, c'est encore principalement de l'esprit qui lui est uni, que vient la vie : nous le croyons. Nous ne disons pas avec les Capharnaïtes que Jésus soit le fils de Joseph, ni simplement le Fils de l'homme; nous disons que le Fils de l'homme, qui est conçu de Marie, est en même temps le Fils de Dieu, et doit, comme lui dit l'ange, être appelé véritablement et proprement de ce nom. Nous croyons de même que ce Fils de l'homme, qui a expiré en la croix, n'est pas seulement le Fils de l'homme; et nous disons avec le centenier: C'étoit vraiment le Fils de Dieu (4). Et quand on mange sa

<sup>(1)</sup> Joan. VI. 64. — (2) Luc 1.-35. — (3) Heb. 1x. 14. — (4) Matth. xxvII. 54.

chair et qu'on boit son sang, nous croyons qu'il le faut saire en corps et en esprit tout ensemble; et que c'est l'Esprit qui vivisie.

Il a dit : La chair ne sert de rien (1) : nous le croyons : et nous remarquons premièrement, car nous pesons avec foi toutes ses paroles, nous remarquons, dis-je, qu'il ne dit pas : Ma chair ne sert de rien : car ce ne seroit pas interpréter, comme vous le prétendez, mais détruire son premier discours, où il a dit tant de fois que sa chair nous servoit à avoir la vie. S'il dit donc, que la chair ne sert de rien, c'est la chair comme l'entendoient les Capharnaïtes, la chair du fils de Joseph: et encore la chair tellement mangée avec la bouche du corps, qu'elle soit mise en pièces et consumée, en sorte qu'elle ne puisse rester pour être transportée au ciel : car c'est ainsi que l'entendirent ces murmurateurs. Nous ne l'entendons point de cette sorte: et quand enfin il faudroit entendre que la chair de Jésus-Christ, quoique prise, quoique mangée avec la bouche du corps, de cette manière admirable que les incrédules ne peuvent entendre, ne sert de rien; nous le croyons encore de cette sorte : car en mangeant cette chair, nous savons qu'il la faut manger comme une victime qui a été immolée, et se souvenir de lui en la mangeant, s'attendrir dans ce souvenir, se rendre avec lui une hostie sainte, participer à son esprit comme à son corps; en un mot, lui être uni de corps et d'esprit, comme le fut la sainte Vierge, lorsqu'elle le conçut dans ses entrailles: autrement cette chair ne sert de rien,

<sup>(1)</sup> Joan. ▼1, 64.

quoiqu'on la mange, quoiqu'on la reçoive dans son corps. Jésus-Christ ne dit pas aussi qu'on ne la mange point, qu'on ne l'a point en substance; mais qu'elle ne sert de rien : comme saint Paul ne dit pas qu'on n'a point le corps du Sauveur quand on le reçoit indignement; mais qu'on ne le discerne pas (1). Il faut donc, mon-seulement le recevoir par le corps, mais le discerner par l'esprit; autrement, loin de servir, il nous condamne, et nous sommes rendus coupables du corps et du sang du Seigneur (2). La chair ne sert donc de rien, de quelque saçon qu'on l'entende : elle ne sert de rien toute seule, ni par elle-même : ce n'est point à elle qu'il faut s'arrêter. Et si l'on veut encore entendre par cette parole, la chair ne sert de rien, c'est-à-dire, le sens charnel ne sert de rien : nous le croyons encore ; car ce n'est point la chair mi le sang qui nous à révélé (3) oe que nous croyons, ni cette manière incompréhensible avec laquelle nous croyons manger la chair du Sauveur. Ainsi tout se qu'il a dit de sa chair mangée et de son sang bu, encore qu'il le faille entendre au pied de la lettre, de sa chair et de son sang pris en leur propre substance, est esprit et vie, à cause qu'en toute manière il y faut toujours joindre l'esprit : nous le croyons : et pour bien entendre toutes les paroles du Sauveur, nous ne croyons pas que les dernières, où il a parlé de l'esprit, excluent les autres où il a parlé de la chair; mais nous apprennent à unir l'un et l'autre ensemble, et à chercher l'esprit dans la vérité et dans la propriété de la chair.

<sup>(1)</sup> I. Cor. x1. 29. — (2) Ibid. 27. — (3) Matth xv1.

Où est donc la foi des catholiques? Elle est dans les paroles de saint Pierre: Seigneur, à qui irionsnous; vous avez des paroles de vie éternelle (1)?
Nous les croyons toutes; et celles où vous inculquez avec tant de force qu'on mangera en substance votre chair; et celles où vous enseignez avec la même netteté, qu'il faut profiter de votre esprit. Voilà quelle est notre foi: voilà ce que nous croyons. Et où est la foi de ceux qui quittent l'Eglise? sinon dans ces paroles des Capharnaïtes: Comment cet homme nous peut-il donner sa chair à manger? Nous la donner pour la consumer, c'est chose absurde et inhumaine; nous la donner sans la consumer, et en sorte qu'en même temps elle demeure entière dans le ciel; c'est chose impossible.

Seigneur, nous ne sommes point de cette troupe: on ne peut nous attribuer en aucun seas ce Comment des murmurateurs. Nous nous rallions avec saint Pierre, nous retournons au cénacle, pour y faire la cène avec vous et avec vos disciples. Quelle simplicité! quel silence! Prenez, mangez; c'est mon corps: Buvez, c'est mon sang. Il ne dit pas: Ils seront en vous par la foi; mais ce que je vous présente, Cela l'est. Croyez-y, n'y croyez pas; cela est: cela est, parce que je le dis, et non pas parce que vous le croyez. Que cela est étonnant! Et néanmoins Jésus le dit sans rien expliquer; les apôtres l'écoutent sans rien demander : ces questionneurs perpétuels, s'il m'est permis une fois de les appeler ainsi, se taisent : ils font ce qu'on leur dit, nonseulement sans contradiction et sans murmure; mais

<sup>(1)</sup> Joan, VI. 69.

encore sans avoir besoin d'autre instruction que de celle qu'ils avoient reçue. Les murmures avoient été trop repoussés, les questions trop précisément résolues; tout est calme, tout est soumis : le Père les a tirés. Et les autres? Ah! fidèles, retirez-vous de leur compagnie : séparez-vous de ces séditienx, de ces impies, qui murmurent, non pas contre Moïse (1), mais contre Jésus-Christ même : séparez-vous-en, pour n'être point enveloppés dans leur péché. Quoi? que leur va-t-il arriver? La terre se va-t-elle ouvrir sous leurs pieds, pour les engloutir tout vivans? Non; c'est quelque chose de pis : ils quittent l'Eglise; ils sont livrés à leur propre sens.

# XLIV. JOUR.

# Communion indigne. I. Cor. x1. 27-29.

ET ceux qui, sans quitter l'Eglise, conservant la vraie foi du corps et du sang de Jésus-Christ, les reçoivent indignement, sont-ils tirés par le Père céleste? les a-t-il donnés à Jésus-Christ? et viennentils à lui comme il faut? Non sans doute; puisque
bien éloignés de recevoir la vie, saint Paul dit (2),
qu'ils boivent et mangent leur condamnation, parce
qu'ils ne discernent pas le corps du Seigneur.

Le saint apôtre parle ici d'une manière terrible, puisqu'après avoir rappelé dans la mémoire des fidèles que Jésus-Christ avoit dit que ce qu'il donnoit à manger étoit son corps, le même qui devoit être

<sup>(1)</sup> Num. xvi. 26. — (2) I. Cor. xi. 29, 30.

perce et rompu à la croix; et que la coupe qu'il leur donnoit à boire, étoit, par le sang versé qu'elle contenoit, l'instrument de l'alliance et du testament que le Sauveur saisoit à leur avantage; il en conclut que ceux qui mangent ce pain: remarquez ce pain, c'est-à-dire, ce pain fait corps, ainsi qu'il vient de le raconter; et boivent la coupe du Seigneur indignement, sont coupables de son corps et de son sang (1). Et qu'est-ce qu'en être coupable? si ce n'est non-seulement les profaner, mais encore leur faire un outrage de même nature que celui qui leur avoit été fait par les Juiss, lorsqu'ils déchirèrent l'un, et répandirent l'autre. Et c'est pourquoi ils boivent et mangent leur condamnation; parce que semblables à ces persides, ils n'avoient mis aucune différence entre le corps de Jésus-Christ et celui des voleurs qu'ils avoient crucifiés avec lui. Et rémarquez que l'outrage que les Juis avoient sait à Jésus-Christ, regardoit précisément son corps. Car ce n'est qu'au corps qu'on peut nuire, en le livrant à la mort; conformément à cette parole: Ne craignez pas ceux qui ne peuvent que tuer le corps, et ne peuvent pas étendre plus loin leur puissance (2). Les Juis donc outragèrent ce corps en lui-même, et en sa propre substance, lorsqu'ils le mirent en croix; ils outragèrent ce sang en lui-même et en sa propre substance, lorsqu'ils le sirent couler sur la terre par un insame supplice, comme si c'eut été le sang d'un coupable. Vous faites un semblable sacrilége, lorsque vous mangez et buvez indignement ce corps

<sup>(1)</sup> I. Cor. XI. 27. — (2) Luc. XII. 4.

et ce sang; vous les profanez, vous les outragez en eux-mêmes; et cet outrage que vous faites au corps du Sauveur, est de ne le pas discerner, de n'en pas connoître la sainteté ni le prix. Il ne dit pas qu'ils ne le reçoivent point faute de foi, comme le disent nos hérétiques; mais qu'ils ne le discernent pas, en supposant qu'ils le reçoivent: comme on diroit d'une pierre précieuse, que vous jetteriez dans la boue comme une autre pierre, après l'avoir reçue, non pas que vous ne l'avez point reçue, mais que vous n'en avez pas fait le discernement et l'estime qu'il falloit.

Ce n'est pas non plus ce que disent encore ces hérétiques: Vous êtes coupable de ce corps et de ce sang, comme on est coupable envers la personne du prince, lorsqu'on en déchire injurieusement le tableau. Car il n'est point ici parlé de tableau ni de sigure : l'apôtre fait aller de même rang : Ceci est mon corps: Coupable du corps: et, ne pas discerner le corps. Il ne faut point diminuer le crime de ceux contre qui l'apôtre s'élève, ni affoiblir l'horreur qu'on en doit avoir. Il est vrai qu'en traitant indignement l'image du prince, on l'attaque, on le déshonore lui-même; mais par une injure bien inférieure à celle qu'on lui feroit en attentant sur sa personne sacrée. L'attentat des chrétiens, qui mangent indignement le corps du Sauveur et boivent indignement son sang, est de ce dernier genre; c'est un attentat fait immédiatement sur la personne: en un mot, il y a deux choses à considérer dans le supplice de Jésus-Christ; le crime des Juiss, et l'obéissance du Sauveur. Ceux qui reçoivent dignement

son corps et son sang, participent au mérite de son obéissance : ceux qui les reçoivent indignement, participent au sacrilége de ses meurtriers, et attentent comme eux immédiatement sur sa personne adorable.

Seigneur, tirez-nous à vous, inspirez-nous un juste discernement du corps que nous recevons : ne le traitons pas comme une chose immonde, en le recevant dans un corps impur et souillé. Les choses saintes sont pour les saints, comme on crioit autresois au peuple sidèle, lorsqu'on alloit distribuer le corps de Jésus-Christ. Ne le touchons pas avec des mains sacriléges; ne le recevons pas avec une bouche impure; ne lui donnons pas un baiser de Judas, un baiser de traître : que ce soit un baiser d'épouse, un baiser rempli d'ardeur, et qui soit le gage d'un chaste et perpétuel amour. Qu'il me baise du baiser de sa bouche (1); d'un baiser d'époux; que je lui donne aussi le baiser d'épouse; celui que lui donnent les vierges, les ames chastes dont il est aimé. Tirez-nous, Seigneur, à ce chaste et doux baiser: tirez-nous, et nous courrons après vos parfums. Ceux qui sont droits vous aiment (2). Ce sont ceuxlà qui vous donnent ce saint baiser, ce baiser de paix et d'un amour éternel. Car personne ne vient à moi que mon Père ne le tire (3): personne ne vient à moi, qu'il ne lui soit donné par mon Père; nul ne communie dignement que par cet attrait.

<sup>(1)</sup> Cant. 1. 1. - (2) Ibid. 3. - (3) Joan. VI. 44, 66.

## XLV. JOUR.

Qui sont ceux qui communient indignement.

Lisez, I. Cor. chap. x, depuis le verset 16 jusqu'au 22. C'est encore une terrible sentence contre ceux qui communient indignement: Vous ne pouvez pas boire du calice du Seigneur, et du calice des démons: vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur, et à la table du démon (1).

Boire la coupe des démons, ce n'est pas seulement boire dans la coupe dont on leur fait une effusion : c'est boire à longs traits les plaisirs du monde, par lesquels on se livre à eux. Participer à la table des démons, ce n'est pas seulement manger des viandes qui leur ont été immolées : c'est se livrer à l'avarice, qui est une idolâtrie; à la gourmandise, par laquelle on fait un dieu de son ventre; à tous les autres vices, par lesquels on livre aux démons ce qui étoit dû à Dieu.

Mais un des péchés que l'eucharistie souffre le moins, c'est celui de la dissension et de la haine contre son frère; car le propre effet de l'eucharistie, c'est de nous unir pour ne faire qu'un même corps, selon ce que dit saint Paul: Quoique nous soyons plusieurs, nous ne sommes tous ensemble qu'un même pain et un même corps, nous tous qui participons à un même pain (2). Quiconque donc prend ce pain de vie; qui prend ce corps, qui nous

<sup>(1)</sup> I. Cor. x. 20, 21. - (2) Ibid. 17.

est donné sous la forme et sous l'espèce du pain, pour sustenter notre ame, qui étant distribué à plusieurs, demeure toujours le même, et parfaitement le même, ne souffrant aucune division en sa substance; doit être un avec tous les membres, comme il doit être un avec Jésus-Christ. Et c'est l'impression que porte en soi le pain sacré de l'eucharistic. Celui-là donc qui la reçoit ayant la haine dans le cœur contre son frère, fait violence au corps du Sauveur, puisqu'il vient pour nous faire un même corps, et que nous demeurons dans la division.

Mais qu'arrivera-t-il à ceux qui demeurent ainsi divisés, pendant que le corps de Jésus-Christ les vient unir? Ce divin corps ne peut demeurer sans efficace: ceux qui ne veulent pas se laisser unir, il les brise, il les met en pièces, il les divise contre eux-mêmes; leur propre conscience les condamne; il les arrache de son unité, il les sépare de son corps mystique. S'ils y demeurent à l'extérieur, ils en sont séparés selon l'esprit; ce sont des membres pourris; des arbres infructueux, doublement morts, déracinés, comme disoit l'apôtre saint Jude (1). Ils semblent être encore sur pied, et se tenir sur leur racine; mais ils ont la mort dans le sein, et leur racine ne tire plus de nourriture.

Allez donc, et comme le Sauveur vous l'a ordonné lui-même, allez vous réconcilier avec votre frère (2): non-seulement vous n'êtes pas digne de participer à l'autel, mais encore vous n'êtes pas digne d'y offrir votre présent: non-seulement vous n'êtes pas digne de participer à l'oblation de l'autel, mais vous

<sup>(1)</sup> Jud. Ep. 12. — (2) Matth. v. 23, 24.

n'êtes pas digne d'y assister. Le sang de Jésus-Christ, qu'on lève au ciel, crie vengeance contre vous, parce que c'est un sang qui a pacifié et réconcilié toutes choses dans le ciel et dans la terre (1): et non-seulement les hommes avec Dieu, mais encore les hommes entr'eux. Et vous n'écoutez pas la voix de ce sang qui parle mieux que celui d'Abel (2). Car il parle pour la paix, et le sang d'Abel crioit vengeance; mais vous le contraignez à crier vengeance, si vous rejetez la paix fraternelle pour laquelle il est répandu. Ce sang crie au meurtre, à la vengeance; vous êtes le meurtrier, contre qui il crie: car celui qui hait son frère est homicide (3). Retirez-vous, malheureux, fuyez la voix de ce sang.

# XLVI. JOUR.

La communion est la préparation à la mort do Jésus-Christ. I. Cor. x1. 26.

Toutes les fois que vous mangerez ce pain de vie, et que vous boirez ce calice, vous annoncerez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne (4). Vous l'annoncerez comme une chose déjà accomplie pour le salut du genre humain : vous l'annoncerez comme une chose qui se doit continuer en quelque saçon jusques à la sin des siècles. La mort de Jésus-Christ est toujours présente dans l'eucharistie, par la séparation mystique de son corps et

<sup>(1)</sup> Col. 1. 20. — (2) Meb. XII. 24. — (3) I. Joan, III. 15. — (4) F. Cor. XI. 26,

de son sang: l'impression de la mort de Jésus-Christ se doit faire sur tous les fidèles, qui, à l'imitation du Fils de Dieu, se doivent rendre eux-mêmes des victimes. Toute la vertu de la croix est dans ce mystère; on y annonce par tous ces moyens la mort du Sauveur.

Quelle est la vertu de la croix? Quand je serai élevé de terre, je tirerai tout à moi (1). L'effet a suivi la parole : tout est venu à Jésus crucifié : telle est la vertu de sa croix. Cette vertu est toute vivante dans l'eucharistie : ceux-là y croient, ceux-là en profitent, et la reçoivent dignement, que le Père tire à son Fils. Jésus - Christ dit qu'ils vivent par lui, qu'ils vivent pour lui, comme lui-même il vit par son Père et pour son Père; ils n'ont d'autre vie que la sienne. Sa chair est toute pleine de l'esprit qui nous communique cette vie; tout est esprit, tout est vie dans ce mystère; toute l'efficace de la croix pour nous tirer à Jésus, pour nous faire vivre en lui et de lui, y est renfermée. Quelle violence souffre le Sauveur, quand on ne répond pas à son amour; quand on ne se laisse pas posséder à lui; quand on résiste à la force avec laquelle il nous tire! Si on lui refuse son cœur, pendant que non-seulement il le demande, mais qu'il fait, pour ainsi parler, de si grands efforts pour se l'unir; c'est un époux méprisé qui entre en fureur contre son épouse insensible; il n'y a plus pour elle que la damnation et la mort. Hélas! hélas! tout est perdu; de toute la force dont il nous tirait, il nous repousse et nous détruit.

<sup>(</sup>r) Joan. x11. 32.

#### XLVII. JOUR.

La persévérance, effet de la communion. Joan. vi. 57.

Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui (1). Le grand don après lequel soupirent les chrétiens, est celui de la persévérance, qui nous assure la couronne, qui nous unit, qui nous incorpore à Jésus-Christ, pour nous faire éternellement un avec lui, sans jamais en pouvoir être séparés. Voilà le grand don de Dieu; celui qui est joint à sa prédestination éternelle : et Jésus-Christ nous apprend qu'il y a dans l'eucharistie une grâce particulière pour nous l'obtenir. Si donc nous voulons persévérer dans la vertu; il faut communier, et communier souvent; car c'est le plus puissant moyen qui nous soit donné, pour obtenir la persévérance (2): c'est le pain des chrétiens, leur nourriture ordinaire, et de tous les jours. O mon Dieu, que les chrétiens ont le cœur dur, puisqu'ils viennent si rarement à la sainte table! S'ils goûtoient Jésus-Christ crucifié, ils viendroient célébrer souvent le mystère de cette mort. On est touché le Vendredi saint, à cause qu'on y célèbre la mémoire de la mort du Sauveur. Venez, mes ensans, c'est tous les jours le Vendredi saint; tous les jours on érige le Calvaire sur le saint autel. Venez, et souvenez-vous de cette mort qui est votre vie; venez recevoir un sacrement,

<sup>(1)</sup> Joan. VI. 57. - (2) Ibid. 24, 27.

où l'on apprend à demeurer en Jésus-Christ, où l'on reçoit la force, le courage, la grâce d'y demeurer.

Mais aussi on doit trembler, quand on retombe dans ses fautes après la communion; puisque Jésus-Christ ne dit pas: Celui qui mange ma chair, est en moi (1); mais il y demeure attaché: ni Je suis en lui; mais J'y demeure, et je ne le quitte jamais. Jésus est sidèle; il ne nous quitte jamais le premier. Il vient bien à nous le premier; mais jamais il n'est le premier qui quitte : c'est nous qui le quittons, quand nous tombons dans le péché. Malheureux! nous devons bien craindre de ne l'avoir pas reçu comme il faut : car nous serions demeurés en lui : et hélas! pous l'avons quitté. Le recevoir comme il faut, c'est le recevoir en détestant ses péchés, en éloignant les occasions de le commettre; en cherchant dans l'eucharistie le soutien de notre foiblesse et de notre instabilité.

### XLVIII. JOUR.

S'éprouver soi-même. I. Cor. x1. 28.

Que l'homme s'éprouve lui-même (2): qu'il éprouve premièrement, s'il n'est point indigne de cette table sacrée; s'il ne vient point au banquet de l'Epoux sans la robe nuptiale, sans être en état de grâce; car on lui diroit: Ami infidèle, ami téméraire, comment avez-vous osé entrer ici sans avoir l'habit nuptial? Et non-seulement il sera jugé indigne du

<sup>(1)</sup> Joan. VI. 57. — (2) I. Cor. XI. 28.

banquet, mais encore on le jettera, pieds et mains liés, dans le séjour des ténèbres, où il y aura pleur et grincement de dents (1).

Le maître entra dans la salle du festin pour y voir les conviés: et il y vit un homme qui n'avoit point l'habit nuptial (2). Représentez-vous Jésus qui vient lui-même examiner ceux qui sont à sa table. Pour éviter un si terrible examen, que chacun s'examine soi-même, que chacun s'éprouve soi-même.

Mais il y a encore d'autres épreuves plus délicates. Le pain de l'eucharistie est appelé par les saints, le pain des forts: et il y faut user, en le donnant, du même discernement dont use un sage médecin, en donnant le solide à son malade; c'est-à-dire 'qu'il faut songer non-seulement au refus absolu qu'on en doit faire durant la sièvre, mais encore au ménagement avec lequel il le faut donner aux convalescens.

Outre l'épreuve qu'il faut faire de cette viande céleste, pour n'y pas manger sa condamnation; il y a encore une épreuve, une préparation nécessaire pour la manger avec prosit. Cette viande ne nous est pas seulement donnée pour entretenir la vie; mais encore pour nous rendre l'embonpoint. Elle renouvelle, elle engraisse; elle veut détruire de plus en plus jusqu'aux moindres restes du mal. Cette viande ne se digère pas; mais c'est elle, pour ainsi parler, qui nous digère et nous change en ellemême. Il faut considérer le progrès que nous faisons en la mangeant, et la prendre avec réserve, jusqu'à tant que nous soyons rendus propres à recevoir tout son esset. Sinon elle nous surcharge:

<sup>(1)</sup> Matth. XXII. 12, 13. -- (2) Ibid. II.

et si nous n'avons pas la mort dans le sein, il s'amasse des humeurs qui doivent nous faire craindre une rechute. Il faut donc craindre le fréquent usage de l'eucharistie, si on n'en vient à cet embonpoint spirituel, et à un état de force. Il est vrai, que c'est en la recevant, que nous devenons propres à la recevoir: c'est elle-même qui par sa vertu nous rend propres à elle-même et à ses essets; mais il en faut savoir tempérer l'usage. La marque la plus assurée dans les bonnes ames pour la recevoir souvent, c'est l'appétit spirituel qu'elles en ressentent; mais il faut savoir ménager cet appétit. Il y a des appétits de malade : il y en a que la santé donne. L'appétit est donc équivoque; et il faut le savoir connoître : il faut savoir le réprimer, il faut savoir le réveiller; il faut quelquefois exciter l'ardeur par quelque délai, pour aussi augmenter le goût. Telle ame aura besoin qu'on le lui excite par quelque temps de lecture, et par la seule méditation de la parole divine. Goûter la parole de Jésus-Christ, c'est la marque qu'on le goûte lui-même, et la meilleure préparation à le goûter. Qui est le sage, qui entendra et qui discernera ces choses (1)? Qui est cet économe sidèle et prudent, qui saura donner le froment dont la distribution lui est confiée, en son temps et selon la mesuré (2)? Remarquez qu'il y a le temps et la mesure à garder, et que ce dispensateur ne doit pas seulement être fidèle, mais encore prudent., Ainsi, que l'homme s'éprouve lui-même: car le temps de l'un n'est pas toujours le temps de l'autre; et la mesure de l'un n'est pas toujours la mesure de

<sup>(1)</sup> Qsee. x1v. 10. — (2) Luc. x11. 42.

l'autre. Il faut donc s'éprouver soi-même : et quand on dit s'éprouver soi-même, ce n'est pas à dire s'approcher ou s'éloigner par son propre jugement: car cette épreuve ne seroit ordinairement que la nourriture de l'amour-propre. Une partie de cette épreuve est de bien connoître qu'on ne se peut pas juger soi-même, et qu'on doit savoir chercher ce dispensateur prudent, qui connoisse le temps et la mesure qui nous est propre. Car ce n'est pas sans raison que le prince des pasteurs a donné à ses ministres le pouvoir de lier et de délier, de retenir et de remettre. Qu'on s'éprouve donc soi-même avec ce conseil, et selon l'ordre de l'obéissance. Tout ce qu'on fait dans cet esprit, porte grâce. Tel qui entend dire que la sécheresse est quelquesois une épreuve et un exercice, prendra sa langueur pour une grâce: tel aussi s'imaginera être de ces tièdes, que Jésus-Christ vomit de sa bouche, quand il ne sentira pas son goût, et que ce goût se sera, pour ainsi dire, retiré bien avant dans son intérieur. Qui est le sage, encore un coup, qui discernera ces choses?

Il faut aussi savoir connoître cette viande, qui sait comme la manne prendre toute sorte de goûts. Tantôt on nous y doit faire goûter l'humilité; tantôt la mortification; tantôt l'amour fraternel et celui des ennemis; tantôt la joie qui nous transporte en esprit dans le ciel; tantôt la sainte tristesse qui nous dégoûte du monde, et nous imprime des sentimens de pénitence. On nous doit faire prendre cette viande avec la disposition où le Saint-Esprit nous met; ou dans celle où l'on ressent qu'il nous veut mettre. Il faut, dis-je, vous la donner ou selon votre attrait

présent, ou pour vous inspirer celui dont vous avez besoin. Faut-il exciter en vous, ou y entretenir l'esprit d'ardeur et de zèle? Le charbon pris sur l'autel (1), n'est rien pour vous purifier, pour vous embraser, à comparaison de ce corps. Est-ce l'esprit de componction et de larmes qui vous est nécessaire? Ce divin corps en tirera plus de vos yeux, que la pécheresse n'en versa aux pieds du Sauveur. Seigneur, donnez à votre Eglise de ces prudens dispensateurs, qui sachent faire l'application de l'eucharistie. Seigneur, donnez à vos sidèles cette humble docilité, et la soumission aux conseils avec lesquels ils se doivent éprouver eux-mêmes.

# XLIX. JOUR.

# Sommaire de la doctrine de l'eucharistie.

Nous devons maintenant entendre, ce que c'est que ce sacrement; en quoi il consiste; quel en est le fruit; ce qu'on doit appeler le sacrement et le signe; ce qu'on en doit appeler le fruit et la chose.

Ceux qui ne veulent pas croire, que ce qui nous est présent est vraiment le corps et le sang de Jésus-Christ, disent que le pain et le vin sont le sacrement et le signe; et que la chose c'est la réception de la chair et du sang de Jésus-Christ: puisque c'est là, disent-ils, ce qui est toujours accompagné de la vie, conformément à cette parole: Qui mange ma chair et boit mon sang, a la vie éternelle: et qui me

<sup>(1)</sup> Is. ¥1. 6, 7.

mange, vit pour moi (1). Aveugles, qui ne veulent pas entendre qu'il y en a qui prennent ce corps sans le discerner; qu'il y en a qui le reçoivent en le profanant, et qui s'en rendent coupables; et que c'est ce qui doit être reçu avec épreuve, pour ne le pas recevoir indignement. Mais parce que les hommes peuvent recevoir mal un si grand don, en est-il moins ce qu'il est?

La parole de Dieu est par elle-même une lumière qui éclaire l'homme, qui le purifie, qui le nourrit; en laquelle il a le salut et la vie : cela empêche-t-il qu'il y en ait qu'elle étourdit, qu'elle aveugle; qu'elle ne soit odeur de vie pour les uns, et odeur de mort pour les autres, et une lettre qui tue (2). Ce que les hommes la font devenir par leur mauvaise disposition, n'empêche pas ce qu'elle est par elle-même; ni ne lui ôte la force qu'elle tire de la bouche de Dieu d'où elle sort. Ainsi le corps de Jésus, ainsi le sang de Jésus, n'en sont pas moins en eux-mêmes esprit et vie, encore qu'ils ne le soient pas à ceux qui les reçoivent mal. Ceux qui croiront et seront baptisés, seront sauvés (3). Qui en doute, s'ils croient comme il faut; s'ils persévèrent à croire; s'ils ne mettent point d'obstacle à la grâce du baptême; s'ils sont soigneux d'en conserver la vertu? Ainsi, qui mange la chair, qui boit le sang, a la vie : oui, qui la mange et qui le boit dignement, et comme il faut. La chair mangée dans l'eucharistie, est au chrétien un gage de l'amour de Jésus-Christ, un témoignage certain que c'est pour lui qu'il s'est incarné, et pour lui qu'il s'est offert. Voilà le gage, voilà le signe, voilà

<sup>(1)</sup> Joan. VI. 55, 58. — (2) II. Cor. II. 16. III. 6. — (3) Marc. 2VI. 16.

le témoignage: mais il faut entendre ce gage; il faut être touché de ce signe; il faut croire à ce témoignage: autrement, qu'aurez-vous pris? Un gage, un signe, un témoignage de l'amour immense de votre Sauveur; mais sans en être touché, sans y prendre part: et ce précieux gage de son amour sera en témoignage contre vous: et vous serez de ceux dont il est écrit: Il est venu chez soi, et les siens ne l'ont pas reçu(1). Qu'est-ce que venir chez soi, si ce n'est venir à ceux qui sont à lui; il y vient donc, et il a été au milieu d'eux: mais ils ne l'ont pas reçu, parce qu'ils ne l'ont pas connu, ils ne l'ont pas discerné, ils ne l'ont pas traité comme le méritoit sa dignité et son amour.

Quel est donc le vrai esset, et la chose, pour ainsi parler, de ce sacrement? Etre incorporé à Jésus-Christ : lui être parfaitement uni selon le corps et selon l'esprit: être avec lui une même chair et un même esprit, par la consommation de ce chaste mariage (2): être de ses os et de sa chair, comme une épouse fidèle (3); mais être aussi de son esprit, en sorte qu'il jouisse tout ensemble de notre corps, de notre esprit, de notre amour, comme nous jouissons du sien : en un mot, être le corps de Jésus-Christ, lui être uni membre à membre, comme les membres sont unis entre eux, comme tous le sont au chef (4): et cela pour toujours, sans jamais être en division, ni en froideur, ni avec lui, ni avec aucun de ses membres; parce qu'il veut non-seulement venir en nous, mais y demeurer. Il ne s'unit qu'à

<sup>(1)</sup> Joan. 1. 11. — (2) I. Cor. VI. 16, 17. — (3) Eph. V. 30. — (4) I. Cor. XII. 27.

regret et à contre-cœur à ceux qu'il voit désunis dans la suite et jusqu'à la fin: il ne les répute pas siens, de cette manière secrète et permanente, dont il veut qu'on soit des siens: autrement son disciple bien-aimé dira: Ils étoient au milieu de nous: ils en sont sortis: mais ils n'étoient point des nôtres: et pourquoi? Parce que s'ils avoient été des nôtres, ils seroient demeurés avec nous (1). Qui me mange demeure en moi, et moi en lui (2): et qui n'y demeure pas, ne me mange pas comme il faut.

En effet, qu'avons - nous dans l'eucharistie, qu'y avons - nous en substance, si ce n'est celui qui fait la félicité des bienheureux? C'est la même chose, la même substance; et il n'y a qu'à ôter le voile. Seigneur, ôtez ce voile; percez ce nuage : que me restera-t-il entre les mains et devant les yeux, sinon cet objet qui me sera ma béatitude? N'ai-je pas déjà cet objet dans votre corps? Dans le corps de Jésus-Christ n'ai-je pas son ame? N'ai-je pas toute sa personne, et dans sa personne celui qui y habits corporellement, avec une entière plénitude (3), c'est-à-dire, le Verbe divin: et dans ce Verbe, n'ai-je pas son Père? et n'a-t-il pas dit la vérité; quand il a dit : Qui me voit, voit mon Père (4). J'ai donc tout. Que me reste-t-il à désirer, sinon de voir ce que je tiens, de percer le voile, de voir clairement et par une maniseste vision ce que je sais bien que j'ai, mais ce que je ne vois pas? Mais il n'y a qu'à demeurer en lui: car ainsi il demeurera en nous. Et il ne demande qu'à être vu, qu'à être parsaite-

<sup>(1)</sup> I. Joan. 11. 19. — (2) Joan. VI. 57. — (3) Colos. 11. 9. — (4) Joan. XIV. 9.

ment possédé, qu'à jouir parsaitement de nous, en nous donnant tous ses biens et lui-même pour en jouir; ensin à être connu comme il connoît (1): c'est-à-dire, à être connu clairement, vivement, éternellement, sans obscurité, au-dessus de toute vision. Voilà le fruit, la vérité, l'entière consommation du mystère de l'eucharistie.

## L. JOUR.

# L'eucharistie est la force de l'ame et du corps.

Mais, dites-vous, qu'étoit-il besoin d'avoir Jésus-Christ dans son corps? Dites plutôt : Qu'étoit-il besoin d'avoir le corps de Jésus-Christ en vérité, en substance? d'avoir la chair de ce sacrifice? d'avoir dans ce sang, le signe certain de la consommation de la rémission des péchés? d'être uni à Jésus-Christ tout entier, comme une chaste épouse à un époux chéri? et en cette qualité d'avoir puissance sur son corps, pour jouir en même temps de son esprit? Et pour parler du corps en particulier, n'y a-t-il rien à faire dans notre corps? N'est-ce pas la chair qui convoite contre l'esprit? Qui la peut mieux tempérer, que le corps de Jésus-Christ appliqué sur elle? N'y a-t-il pas dans nos membres une loi qui combat la loi de l'esprit? Qui la peut mieux affoiblir, et mettre nos membres mortels sous le joug? Ne faut-il pas porter dans nos corps la mortisication de Jésus? Mais qui peut mieux y en impri-

<sup>(1)</sup> I. Cor. XIII. 12.

mer le caractère, et sanctisser les peines d'un corps affligé? Mais ne faut-il pas que ce corps mortel sorte un jour du tombeau et de la corruption? Et qui peut mieux nous en tirer que ce corps qui ne l'a jamais sentie? Pour devenir avec Jésus-Christ un corps spirituel, comme l'appelle saint Paul (1), qu'y avoit-il de plus efficace que son union avec ce même corps, et l'impression de ses divines qualités? Mon Sauveur, si vous touchez mon corps, il en sortira une vertu: et il faudra qu'il devienne semblable au vôtre. La vertu qui en sortira, ne me donnera pas comme à cette femme, une santé foible et fragile, mais la véritable santé qui est l'immortalité. Mais les enfans qui n'ont pas communié, ne ressusciteront donc pas? Grossiers et charnels, qui n'entendez pas que ce corps est donné à toute l'Eglise, et que ce levain mystérieux est capable de vivisier toute la masse? Ces enfans, dont vous parlez, n'ont-ils pas reçu avec le baptême un droit sur ce corps? il est à eux, encore qu'ils ne le reçoivent pas d'abord, selon la coutume présente: mais ce qui est reçu par quelques-uns, est à tous un même gage d'immortalité. Consolez-vous en notre Seigneur, et jouissez d'une si douce espérance.

## LI. JOUR.

L'eucharistie est le viatique des mourans.

Considérons ici le corps du Sauveur, comme le doux viatique des mourans. Je me meurs, mes sens

(1) I. Cor. xv. 44, 45, 46.

s'éteignent, ma vie s'évanouit : qu'ai-je à désirer en cet état, que quelque chose qui m'ôte la crainte de la mort, et me tire de l'esclavage où cette appréhension m'a tenu durant tout le temps de ma vie? Mon Sauveur, on m'apporte votre corps, ce corps immortel, ce corps spiritualisé : je le reçois dans le mien: Je ne mourrai pas; je vivrai(1). Qui mange ma chair, dites-vous (2), aura la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Il restera dans ce corps mort un germe de vie que la pourriture ne pourra point altérer; il y restera une impression de vie que rien ne peut essacer. Tous les jours de ma vie je veux communier dans cette espérance : je veux me regarder comme mourant, et je le suis; je veux vous recevoir en viatique. Je ne craindrai point la mort: vous m'affranchissez de la servitude que cette crainte m'imposoit. Pourquoi craindre le mal, si j'en ai toujours l'antidote? Sans vous la mort est un joug insupportable : avec vous elle est un remède, et un passage à la vie. Que je suis heureux! On m'apporte votre précieux corps : vous venez chez moi, hôte céleste! C'est à ce coup que je puis dire: Seigneur, je ne suis pas digne que vous entriez dans ma maison (3). Vous y venez néanmoins; vous y entrez; vous y êtes; et ce n'est pas encore assez pour votre amour : la maison où vous voulez entrer, c'est mon corps.

C'est ici le temps de se souvenir de votre mort; de cette mort par laquelle la mort a été vaincue; de cette mort qui nous fait dire avec consiance: O mort,

<sup>(1)</sup> Pe. CEVII. 17. — (2) Joan. VI. 55. — (3) Matth. VIII. 8.

où est ton aiguillon? ô mort, où est ta victoire (1)? de cette mort par laquelle est accomplie cette parole: Je romprai votre pacte avec la mort; et votre alliance avec le tombeau ne subsistera plus (2). Et encore: la mort sera précipitée à jamais dans l'abime (3). Faites ceci en mémoire de moi: souvenezvous de ma mort: annoncez-la (4).

O Seigneur, on m'a annoncé la mienne; mais qu'on m'annonce la vôtre, et je ne craindrai plus rien. Oui, maintenant je pourrai chanter avec le Psalmiste: Si je marche au milieu de l'ombre de la mort, je ne craindrai rien, parce que vous étes avec moi (5). Ah! doux souvenir que celui de votre mort, qui a effacé mes péchés; qui m'a assuré votre royaume! Mon Sauveur, je m'unis à votre agonie: je dis avec vous mon In manus: Mon Dieu, je remets mon esprit entre vos mains (6). Seigneur Jésus, recevez mon esprit (7). Quoi, vous le venez quérir vous-même pour le présenter à votre Père! C'en est fait : tout est consommé (8). Je veux mourir comme vous en disant cette parole : Tout est consommé : je n'ai plus rien sur la terre, et votre royaume va être mon partage. Tout est consommé; je vois votre royaume céleste, ce sanctuaire éternel, s'ouvrir pour me recevoir par grâce, par miséricorde, en votre nom, ô Jésus! A ce coup sera accomplie cette parole: Qui me mange, demeure en moi, et moi en lui (9). Je ne vous quitterai plus. Maudite soit ma malheureuse

<sup>(1)</sup> I. Cor. xv. 55. — (2) Is. xxvIII. 10. — (3) Ibid. xxv. 8. — (4) I. Cor. xi. 24, 25, 26. — (5) Ps. xxII. 4. — (6) Luc. xxIII. 46. Ps. xxx. 6. — (7) Act. vII. 58. — (8) Joan. xix. 30. — (9) Ibid. vi. 57.

et criminelle inconstance, qui m'a fait quitter tant de fois un si bon maître! Et maintenant, mon Sauveur, je serai toujours avec vous : vous m'allez marquer de votre sceau. Ah! Seigneur, gardez - moi jusqu'au dernier soupir, et que je le rende entre vos bras.

Et ce corps que deviendra-t-il? Le voilà uni au vôtre. Par vetre corps ressuscité, je ressusciterai tout nouveau : je ne laisserai à la terre que la mortalité. Je vis dans cette espérance; mais j'y meurs. Je meurs tous les jours, puisque je ne cesse d'avancer au dernier moment. Mes jours se dissipent comme une fumée, s'en vont comme une eau rapide, dont on ne peut arrêter le cours. Dans un moment on passera où j'étois, et l'on ne m'y trouvera plus. Voilà sa chambre, voilà son lit, dira-t-on, et de tout cela il n'en reste plus que mon tombeau, où l'on dira que je suis; et je n'y serai pas : il n'y aura qu'un reste de moi-même, et ce reste tel quel, diminuera à chaque moment, et se perdra à la fin.

Que cela est triste! Oui, si je n'avois pas votre corps, pour me redonner la vie. Cette espérance me soutient. Je veux toujours me regarder en état de mort; me confesser comme un mourant; communier comme un mourant; me disposer à chaque fois comme si j'allois mourir. Je meurs : fermezmoi les yeux : que je ne voie plus les vanités : enveloppez - moi de ce drap : je n'ai plus besoin d'autre chose : rendez-moi ma pauvreté naturelle : mettez-moi en terre. C'est là d'où je viens selon le corps; c'est là où il faut que je retourne; c'est là ma mère qui m'a engendré, pour mourir : elle m'en-

fantera un jour, pour ne mourir plus. Ne parlons donc point de mort : ce n'est plus qu'un nom : il n'y a de mort que le péché.

#### LII. JOUR.

L'eucharistie jointe par Jésus-Christ au banquet ordinaire, figure de la joie du banquet éternel. Ibid.

Une des observations les plus nécessaires dans l'institution de l'eucharistie, c'est que Jésus-Christ l'a faite dans un hanquet ordinaire, en conversant à l'ordinaire avec ses disciples, sans marquer de distinction entre ce qui regardoit le repas commun, et ce qui regardoit ce divin repas, où il se devoit donner lui-même. Pendant qu'ils soupoient, dit saint Matthieu, il prit du pain, le rompit, et leur dit: Prenez et mangez: Ceci est mon corps (1). Il continue: il achève le souper; et après le souper, disent saint Luc et saint Paul (2), il prit le calice, et il dit : Ce calice, et le breuvage que je vous présente, est le nouveau Testament par mon sang. Puis il continue son discours, et il dit selon saint Luc: La main de celui qui me trahit est avec moi à la table (3); et selon saint Matthieu: Je ne boirai plus de ce fruit de vigne, jusqu'à ce que je le boive nouveau dans le royaume de mon Père (4): toutes paroles qui n'appartiennent point à l'institution, et dont aussi

<sup>(1)</sup> Matth. xxvi. 26. — (2) Luc. xxii. 20. I. Cor. xi., 25. — (3) Luc. xxii. 21. — (4) Matth. xxvi. 29.

saint Paul ne rapporte rien, encore qu'il se fût proposé de raconter toute l'institution de ce mystère, comme la suite de son discours le fait paroître. On ne dira pas qu'il n'y ait rien de singulier et d'extraordinaire dans le banquet eucharistique: toutes les paroles de l'institution marquent le contraire. Mais cet extraordinaire et ce divin qui paroît dans cet endroit du banquet, est joint et continué avec tout le reste; et il semble que le repas eucharistique ne fasse qu'une partie du repas commun, que Jésus fit avec les siens.

Ce qui se présente d'abord, pour entendre ce mystère, c'est que manger et boire ensemble est parmi les hommes une marque de société. On entretient l'amitié par cette douce communication: on partage ses biens, ses plaisirs, sa vie même avec ses amis: il semble qu'on leur déclare qu'on ne peut vivre sans eux, et que la vie n'est pas une vie sans cette société: Mangez, buvez, mes amis: enivrez-vous, c'est-à-dire, réjouissez-vous, mes très-chers, disoit l'Epoux à ses amis (1). Et la sagesse, pour nous inviter à sa compagnie, n'a rien à nous proposer de plus attirant, qu'un repas qu'elle nous prépare: Venez, mes amis, mangez mon pain, buvez le vin que je vous présente (2).

C'étoit aussi pour cette raison que Dieu ordonnoit à son peuple, de venir au lieu que le Seigneur avoit choisi, pour y faire bonne chère devant le Seigneur, avec tout ce qu'on avoit de plus cher, avec son fils, avec sa fille, avec tout son demestique, avec son serviteur et sa servante, avec ceux

<sup>(1)</sup> Cant. v. 1. — (2) Prov. 1x. 4.

qu'on honoroit le plus, avec le Lévite qui demeuroit dans son pays (1), sans oublier l'étranger, non plus que la veuve et l'orphelin; et à plus forte raison, sans oublier ses voisins, ses proches, asin qu'ils fussent rassasiés des biens que le Seigneur nous avoit donnés, et partageassent notre joie (2).

Ces festins et cette joie ont été la cause que la béatitude céleste nous est représentée comme un banquet. Il en viendra d'Orient et d'Occident, dit le
Sauveur; et ils se mettront à table avec Abraham,
avec Isaac et avec Jacob (3). Et lui-même, à la fin
des siècles, il fera mettre à table ses bons serviteurs,
et passant de table en table, il les servira (4). Et le
jour même de la cène, pour appliquer cette idée
au festin qu'il venoit de faire avec ses disciples, il
leur dit: Je vous prépare le royaume que mon
Père m'a préparé, afin que vous mangiez et buvies
à ma table dans mon royaume (5).

Il vouloit donc que la cène fût un véritable festin, pour lier la société entre ses disciples, et leur figurer la joie de ce festin éternel, où ils seront rassasiés et enivrés de l'abondance de sa maison, et abreuvés du torrent de sa volupté (6). C'est pourquoi il célébra ce divin banquet sur le soir, à la fin du jour, en figure de ce souper éternel, qu'il nous fera à la fin des siècles, lorsque toutes choses seront consommées.

C'est encore ce qu'il vouloit dire, lorsqu'en prenant selon la coutume la coupe de vin, dont tout

<sup>(1)</sup> Deut. XII. 5, 7, 12, 18. — (2) Ibid. XXVI. 11, 12, 13. — (3) Matth. VIII. 11. — (4) Luc. XII. 37. — (5) Ibid. XXII. 29, 30. — (6) Ps. XXXV. 9.

le monde buvoit dans les festins en signe de société, il la présenta à ses disciples, en leur disant: Partagez-la entre vous: pour moi, je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu vienne (1). Saint Luc marque expressément cette action et cette parole avant l'institution de l'eucharistie: et Jésus-Christ répéta la même parole, après avoir consacré le saint calice, en disant : Je vous le dis, je ne boirai plus de ce fruit de vigne, dont j'ai bu avec vous dans tout ce repas, et dont je me suis servi pour en faire mon sang, jusqu'az jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père (2).

Attendons-nous donc à ce repas éternel, où le pain des anges nous sera donné à découvert; où nous serons enivrés et transportés de la volupté du Seigneur, et des ravissantes délices de son amour. Le festin de notre Seigneur en étoit l'image : et pour imiter son exemple, c'étoit aussi dans des festins que les premiers chrétiens célébroient l'eucharistie; comme saint Paul le fait bien voir dans la première Epître aux Corinthiens (3). Le festin de l'eucharistie conserva toujours cette forme primitive, jusqu'à ce que les abus la firent changer : mais elle n'en a pas moins pour cela la force d'un banquet d'union et de société entre les frères, et d'espérance pour le repas éternel de Dieu.

Fréquentons donc ce sacré repas de l'eucharistie, et vivons en union avec nos frères : fréquentons-le, et nourrissons-nous de l'espérance de la joie céleste :

<sup>(1)</sup> Luc. XXII. 17, 18. — (2) Matth. XXVI. 29. — (3) I. Cor. XI. 20, 21, et seq. 34.

mangeons ce pain qui soutient l'homme : buvons ce vin qui lui doit réjouir le cœur; et disons avec un saint transport : Ha! que mon calice enivrant est exquis (1).

Jésus-Christ s'est servi de pain et de vin pour nous donner son corps et son sang, asin de donner à l'eucharistie le caractère de force et de soutien, et le caractère de joie et de transport; et asin aussi de nous apprendre, par la figure de ces choses qui font notre aliment ordinaire, que nous devions tous les jours non-seulement soutenir, mais encore échausser notre cœur; non-seulement nous fortisser, mais encore nous enivrer avec lui, et boire à longs traits dès cette vie l'amour qui nous rendra heureux dans l'éternité.

### LIII.º JOUR.

L'eucharistie unie par Jésus - Christ au repas commun, est plus semblable à l'ancienne pâque. Ibid.

On peut encore remarquer un autre dessein, qui a porté notre Seigneur à unir ensemble le festin de l'eucharistie, au repas ordinaire; qui étoit de la rendre plus semblable à l'ancienne pâque, qui faisoit aussi partie du repas commun. Il y avoit cette différence, que l'ancienne pâque ne se faisoit qu'une fois l'année; mais maintenant, chaque jour on célèbre la nouvelle pâque: tous les jours des

<sup>(1)</sup> Ps. xx11.5.

chrétiens sont une sête: leur vie est une éternelle solennité: ils doivent aussi toujours être en joie, comme saint Paul le leur dit sans cesse: et c'est par-là qu'ils sont initiés à la joie, et à la gloire éternelle.

L'année signifioit aux Juiss l'éternité toute entière et l'universalité des siècles. Mais maintenant chaque jour nous la signifie : nous sommes plus proches qu'eux de l'éternité, et l'idée nous en doit être plus présente.

La pâque se célébroit une seule fois; l'entrée du souverain pontise dans le sanctuaire une seule fois : tout cela pour sigurer qu'en esset il n'y a qu'une seule pâque, qui est celle de Jésus-Christ. Car s'il y a aussi une pâque, et un passage pour nous; c'est en lui, et il faut qu'il passe dans sa gloire tout complet, c'est-à-dire, le corps et les membres. Il n'y a non plus qu'une seule entrée du même Jésus, souverain pontise, dans le ciel (1); lorsqu'il y entre pour nous et pour lui, et qu'il nous y va préparer la place. Il ne passe donc qu'une fois, il n'entre qu'une fois dans le sanctuaire à ne regarder que sa personne; mais dans ses membres il passe tous les jours au ciel : tous les jours il entre dans le sanctuaire : et l'eucharistie célébrée tous les jours, tous les jours nous représente ce mystère. Passons donc tous les jours à Dieu: passons en Jésus-Christ de plus en plus, que sa vie paroisse toujours de plus en plus dans la nôtre, par l'imitation des vertus qu'il a pratiquées. Entrons tous les jours dans son sanctuaire: entrons-y par la foi; courons-y par de

<sup>· (1)</sup> Hebr. vi. 19, 20. 1x. 7, 11, 14.

saints désirs : c'est célébrer tous les jours le banquet de Jésus-Christ, comme le doit un chrétien.

### LIV. JOUR.

L'eucharistie jointe au repas commun, apprend à sanctifier tout ce qui sert à nourrir le corps. Ibid.

JE dirai tout, Seigneur: je me dirai à moi-même, et je dirai à tous ceux à qui je destine cet écrit : et je le destine à tous ceux que vous avez mis spécialement à ma garde, selon que je les croirai disposés à en prositer, et à tous ceux à qui vous permettrez qu'il tombe entre les mains: je leur dirai, mon Sauveur, tout ce que vous me mettrez dans l'esprit sur vos saints mystères, dans votre sainte parole. Je vois encore une autre raison qui vous a porté à unir l'eucharistie au repas commun: vous vouliez sanctifier toute notre vie, dans l'action qui l'entretient et la fait durer : vous vouliez que la nourriture corporelle sût accompagnée de la spirituelle, asin que nous apprissions à saire tout en esprit, même les choses qui devoient servir à sustenter notre corps. Nous ne devons nourrir ce corps, que pour être un digne instrument à l'esprit : nous devions prendre le manger et le boire dans cet esprit. L'eucharistie, prise devant le repas, devoit être un tempérament salutaire au plaisir des sens, de peur que nous ne nous y laissassions emporter, et qu'il ne prît le dessus. Mais encore que l'Eglise, à qui Jésus-Christ a laissé la dispensation de ses mystères, dans la suite ait séparé, et très-sagement, ce que Jésus-Christ sembloit avoir uni, et qu'elle célèbre l'eucharistie hors du repas ordinaire; le dessein de Jésus-Christ n'est pas anéanti : l'instruction qu'il nous a donnée subsiste toujours. Quand nous faisons nos repas, nous devons toujours nous souvenir, que selon l'institution primitive de l'eucharistie, elle devoit les accompagner; que Jésus-Christ l'a fait ainsi; que l'Eglise l'observoit ainsi sous les apôtres: qu'alors donc on vouloit apprendre aux chrétiens que toutes leurs actions, et même les plus communes, devoient être faites saintement. Cette instruction subsiste toujours. En mangeant et en buvant, songeons à ce boire et à ce manger spirituel de la table de notre Seigneur: ayons l'esprit appliqué aux choses célestes: n'en quittons point la pensée durant nos repas. Si nous ne pouvons pas les accompagner de saintes lectures, comme on le fait dans les maisons spécialement consacrées à Dieu, accòmpagnons-les de saints discours, du moins de saintes pensées. Ne nous livrons pas aux sens, ni à ce corps misérable qu'il seroit honteux d'engraisser et de nourrir, si on ne le nourrissoit comme le ministre et le serviteur de l'esprit. Car autrement nous nourrir, ce n'est que travailler pour la mort, lui engraisser sa proie, et aux vers leur pâture. Nourrissons-nous avec règle, et comme disoit un ancien: Mangeons autant qu'il est nécessaire, pour nous sustenter: buvons autant qu'il convient à des personnes pudiques, qui ne veulent pas irriter les désirs sensuels. Ensin quoi que nous sassions; soit que nous buvions, soit que nous mangions, soit que

nous fassions quelque autre chose par rapport au corps, faisons-le pour la gloire de Dieu, et au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, rendant grâces par lui à Dieu le Père (1).

Le royaume de Dieu n'est pas boire, ni manger; mais justice et paix, et joie dans le Saint-Esprit (2).

#### LV. JOUR.

Pouvoir donné à l'Eglise de changer ce qui n'est pas de l'essence de l'institution divine. La communion sous une espèce suffisante et parfaite. Ibid.

Que Jésus-Christ a donné un grand pouvoir à son Eglise dans la dispensation de ses mystères! Il a institué l'eucharistie dans un festin, dans un souper, sur le soir : et cela faisoit à son mystère, et à notre instruction. Et néanmoins il a permis à son Eglise de séparer ce qu'il avoit mis ensemble, encore que ses apôtres aussi eussent suivi religieusement cette institution. Et non-seulement l'Eglise a cessé de faire ce que Jésus-Christ avoit fait, et les apôtres suivi : mais encore elle a pris la liberté d'interdire sévèrement cette pratique. C'est étant à table, et au milieu d'un repas, et y mangeant d'autres viandes, que Jésus-Christ a commandé à ses apôtres de recevoir l'eucharistie; et l'Eglise a bien osé le défendre, et faire une loi inviolable de communier à jeun. L'eucharistie qui par son institution étoit un souper, n'en est plus un : on la prend le

(1) I. Cor. x. 31. Coloss. III. 17. - (2) Rom. XIV. 17.

matin: on la prend avant toute autre viande: on la prend séparément du repas vulgaire; et il n'est plus permis de la prendre comme Jésus-Christ l'a donnée, comme les apôtres l'ont reçue.

On veut dire que c'est que tout cela n'appartenoit pas à l'essence de l'institution du Sauveur. Mais le Sauveur a-t-il voulu laisser aux hommes à distinguer par leur propre sens ce qui étoit de la substance de son institution, d'avec ce qui n'en étoit pas? N'a-t-il pas voulu au contraire leur faire voir qu'il leur laissoit son Eglise, pour être une sidèle interprète de ses volontés, et une sûre dispensatrice de ses sacremens?

Quand donc on veut s'imaginer qu'en ne recevant qu'une espèce, on ne reçoit qu'une cène et une communion imparfaite; c'est qu'on n'entend pas que c'est l'Eglise qui sait le secret de Jésus-Christ, qui sait ce qui appartient essentiellement à son institution, ce qui doit être donné à chacun, ce qui doit être dispensé diversement, selon les temps et les conjonctures différentes.

Vous vous étonnez qu'on sépare ce que Jésus-Christ a mis ensemble, et qu'on donne le corps à manger, sans donner en même temps le sang à boire. Etonnez-vous donc aussi, de ce que la cène sacrée est séparée du souper commun. Mais plutôt ne vous étonnez jamais de ce que l'Eglise fait. Instruite par le Saint-Esprit et par la tradition de tous les siècles, elle sait ce que Jésus-Christ a voulu faire; et que ce qu'il a séparé par une représentation mystique, ne laisse pas d'être uni, non-seulement en vertu, mais encore en substance. Il est

vrai, il a fallu, pour la parfaite représentation de sa mort, que son corps parût séparé d'avec son sang, et qu'on les prît chacun à part; mais elle sait en même temps que la vertu du corps livré, n'est pas autre que la vertu du sang répandu; et que non-seulement la vertu, mais encore la substance même de l'un et de l'autre, après sa résurrection, sont inséparables.

Elle laisse donc ce corps et ce sang dans cette séparation mystique. Mais au fond, elle sait bien, quelque partie que l'on prenne, qu'on reçeit la vertu du tout. Il ne faut que voir comment Jésus-Christ a célébré la cène. Car les évangélistes ont marqué distinctement, qu'il en a donné les deux parties avec quelque distance l'une de l'autre; puisqu'il a donné le corps pendant le souper, selon saint Matthieu (1); et le calice du sang après le souper, selon saint Luc et saint Paul (2). Et non content d'avoir comme séparé ces deux actions par ce caractère, il a voulu montrer que chaque partie de son action étoit complète en elle-même, puisqu'il dit après chacune, comme saint Paul le marque expressément : Faites ceci en mémoire de moi (3). Ainsi, quelque partie que je prenne, je célèbre la mémoire de la mort de Jésus-Christ; je m'en applique la vertu toute entière; je m'incorpore à Jésus-Christ. Car ne lui suis-je pas incorporé en prénant son corps? N'est-ce pas par-là que je suis sait os de ses os, et chair de sa chair, et une même chair avec lui (4), ainsi que nous avons

<sup>(1)</sup> Matth. XXVI. 26. Marc. XIV. 22. — (2) Luc. XXII. 20., I. Cor. XI. 25. — (3) Ibid. 24, 25. — (4) Ephes. V. 30.

vu? Que me faut-il davantage pour accomplir l'œuvre de mon salut, surtout en mangeant ce corps comme le pain descendu du ciel, c'est-à-dire, comme le corps d'un Dieu, comme un corps uni à la vie même, et rempli pour moi de l'esprit qui me vivisie? N'ai-je pas en même temps reçu et son corps et son esprit? Ce qui reste me peut bien donner une plus entière expression de la mort de Jésus-Christ; mais j'en ai toute la vertu dans le corps seul. Et je ne m'étonne pas si saint Paul a dit, que quiconque mange ce pain, ou boit cette coupe indignement,. est coupable du corps et du sang (1): oui, dit-il, et il le dit très-distinctement: Quiconque reçoit indignement l'un ou l'autre, est coupable de tous les deux : et par la même raison, qui participé dignement à l'un des deux, honore tous les deux ensemble, et en reçoit le fruit et la sainteté; parce qu'il n'y a dans l'un et dans l'autre qu'une seule et même vertu, une seule et indivisible sainteté. Ainsi qui reçoit l'un, ou qui reçoit l'autre, ou qui reçoit tous les deux, reçoit toujours également son salut. La substance n'en est pas plus dans tous les deux que dans l'un des deux; car où est toute la substance de Jésus-Christ, là est aussi, pour ainsi parler, toute la substance du salut et de la vie. Car, comme dit l'Eglise elle-même, dans le saint concile de Trente (2), le même qui a dit : Si vous ne mangez ma chair, et.ne buvez mon sang, vous n'aurez pas la vie en vous, a dit aussi: Quiconque mange de ce pain, aura la vie éternelle : et le même qui

<sup>(1)</sup> I. Cor. XI. 27. — (2) Sess. XXI. cap. 1.

a dit: Qui mange ma chair et boit mon sang, aura la vie éternelle, a dit aussi: Le pain que je donnerai, est ma chair pour la vie du monde: et le même qui a dit: Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi, et moi en lui, a dit aussi: Qui mange ce pain, vivra éternellement: et Qui me mange, vivra pour moi (1).

Sur ce fondement inébranlable l'Eglise a administré la communion en plusieurs manières différentes. Elle l'a donnée dans l'Eglise; elle l'a portée aux absens; les malades l'ont eue sous l'une des espèces; les petits enfans l'ont eue sous l'autre; les sidèles l'ont emportée dans leur maison, encore que Jésus-Christ n'eût rien fait, ni rien dit de semblable, et l'ont emportée sous la seule espèce du pain. Les Grecso nt mélé les deux espèces, et les ont données au peuple toutes deux ensemble. Tout est bon, pourvu qu'on ait Jésus-Christ des mains de l'Eglise. Car c'est là l'effet véritable que doivent opérer dans chaque sidèle ces dissérentes manières de communier: elles doivent, dis-je, nous apprendre que la plus parfaite et la plus nécessaire disposition qu'il faut apporter à l'eucharistie, c'est d'en approcher avec un sincère et parsait attachement à l'Eglise. Elle est le corps de Jésus-Christ : il faut être incorporé à l'Eglise, pour l'être au Sauveur.

O. Jésus! je le : crois ainsi : malheur à ceux qui chicanent contre votre Eglise! C'est chicaner et disputer contre vous-même. Si l'on écoute ces chicanes, on doutera de son baptême. Vous avez dit : Baptisez, plongez dans l'eau, en signe qu'on est en-

<sup>(1)</sup> Joan. VI. 52, 54, 55, 57, 58, 59.

seveli avec moi: mais votre Eglise se contente de jeter quelques gouttes d'eau sur la tête. Vous avez dit : Enseignez, et baptisez; et ceux qui croiront et seront baptisés, seront sauvés (1). La foi et l'instruction sont marquées dans ces paroles comme la préparation au baptême: et au contraire, on nous baptise avant que nous soyons capables d'être instruits et de croire; et l'instruction n'est plus ce qui nous prépare au baptême; mais c'est le baptême qui nous rend dociles, pour recevoir l'instruction. On nous reçoit sur la foi d'autrui; d'autres disent en notre nom: Je crois, je renonce; et votre Eglise accepte la réponse, sans qu'il en soit rien écrit dans votre parole. Quelle sûreté pour nous, si nous n'entendons que la foi constante de l'Eglise, que l'interprétation de l'Eglise, que la pratique inviolable de l'Eglise est aussi bien votre parole, que votre parole même rédigée dans vos Ecritures. Oui, ce que vous avez écrit dans les cœurs, et que l'Eglise a toujours prêché, est la vérité. Je vis en cette foi, et je m'unis d'esprit et de cœur à votre Eglise et à sa doctrine; protestant sincèrement devant vous que je suis content de vos sacremens, suivant qu'elle me les administre, elle que vous en avez établie la dispensatrice.

### LVI. JOUR.

Adoration, exposition, réserve de l'eucharistie.

Mon Sauveur, puisque les chicanes des rebelles de votre Eglise me conduisent à une grande intelli-

<sup>(1)</sup> Marc. XVI. 16.

gence de votre vérité, je veux encore considérer celles qu'ils lui font sur l'adoration, sur la réserve, sur l'exposition de votre adorable sacrement.

On ne voit point, disent-ils, dans les paroles de l'Evangile, que les apôtres aient adoré le corps et le sang de Jésus-Christ en les recevant. Et voit-on qu'ils aient adoré Jésus-Christ, qui bien constamment étoit assis avec eux en sa forme visible et naturelle? O mon Dieu! ces disputeurs ne verront-ils jamais que, quoi qu'ils répondent, ils se font à eux-mêmes leur procès. Les apôtres adoroient-ils Jésus-Christ en sa propre et naturelle figure? Mais ils le croient sans qu'il soit écrit en ce lieu-là. Ne l'adoroient-ils pas? Et que veulent-ils donc conclure de ce qu'il n'est pas écrit qu'ils l'aient adoré dans l'eu-charistie?

Mais que ces hommes, qui se croient subtils, et appellent les autres grossiers, sont grossiers euxmêmes; puisqu'ils n'entendent seulement pas quelle est la véritable adoration! Car à nous tenir mot à mot, à ce qui est écrit dans l'histoire de la cène, et sans chercher à suppléer un endroit de l'Evangile par les autres: croire en Jésus-Christ, lorsqu'il dit: Prenez, mangez; ceci est mon corps (1): le croire, dis-je, sans hésiter et sans disputer, lorsqu'il dit une chose si étonnante: faire ce qu'il dit, et manger ce pain apparent, avec une foi certaine que c'est son vrai corps; en faire autant du sacré calice: faire un acte de foi si pur et si haut, n'est-ce pas adorer Jésus-Christ? Mais discerner avec saint Paul ce corps du Sauveur; le discerner tellement qu'on entende

<sup>(1)</sup> Matth. xxv1. 26.

que c'est le corps, non-seulement d'un homme, mais d'un Dieu, et le vrai pain descendu du ciel; y mettre son espérance, y chercher sa vie, y attacher tout son amour; n'est-ce pas encore l'adorer parfaitement? Et qu'ajoute à cette foi la génuslexion, l'inclination du corps, son prosternement, en un mot l'adoration extérieure, sinon un témoignage sensible de ce qu'on a dans le cœur?

Croyez-vous au Fils de Dieu? dit le Sauveur à l'aveugle-né qu'il avoit guéri : Qui est-il, répondit-il, afin que j'y croie? C'est celui qui vous parle, répondit Jésus: et l'aveugle répartit: J'y crois, Seigneur; et se prosternant, il l'adora (1). Que fit-il en se prosternant devant lui, sinon de répéter d'une autre manière et par un autre langage, ce Je crois, qu'il venoit de prononcer avec la bouche? Et ceux qui disent : Je crois, sans se prosterner devant lui, l'adorent-ils? ou ceux dont on n'a point écrit qu'ils l'aient fait, l'adorent-ils moins que les autres? Et cette semme, qui le toucha pour être guérie (2), ne l'avoit-elle pas déjà adoré dans son cœur, avant que de se jeter à ses pieds? Et quand les apôtres disent au Sauveur : Seigneur, augmentez-nous la foi (3), ne connoissent-ils pas tout ce qu'il est, et ne l'adorent-ils pas intérieurement comme un Dieu, encore qu'alors ils ne fussent pas à genoux devant lui?

Qui ne voit donc que croire à Jésus, qui dit : Ceci est mon corps, ceci est mon sang : et les recevoir dans cette foi, et discerner que ce corps est le

<sup>(1)</sup> Joan. 1x. 35, 36, 37.—(2) Luc. VIII. 43, 44, 47.—(3) Ibid. XVII. 5.

corps d'un Dieu, par lequel la vie nous est donnée; quand on n'y verroit que cela, et qu'on ne trouveroit pas dans le reste de l'Ecriture ce qui est da à Jésus - Christ, c'est un acte d'adoration de la nature la plus haute, et que tous les prosternemens qu'on fera à Jésus-Christ n'en seront que l'expression et le témoignage? C'est donc avec raison qu'on joint dans l'eucharistie l'adoration intérieure et l'extérieure, c'est-à-dire, le sentiment et le signe, la foi et le témoignage. C'est avec raison, comme le rapportent les saints, qu'on manifestoit au dehors par la posture du corps, l'abaissement de l'esprit, et que nul ne prend cette chair, qu'il ne l'ait premièrement adorée : ce sont les mots de saint Augustin (1), et le témoignage constant de la pratique de l'Eglise. Mais pourquoi chercher ces témoignages, quand manger, quand boire ce corps et ce sang, comme le corps et le sang de Dieu, et y attacher son espérance, c'est une si haute adoration, qu'on voit bien qu'elle doit attirer toutes les autres.

Vous me dites: Pourquoi exposer? où cela est-il écrit? l'ancienne Eglise l'a-t-elle observé? Grossier et charnel, lequel est le plus, ou d'exposer dans l'Eglise le corps du Sauveur, ou le porter avec soi, et le garder dans sa maison? Et ce dernier est-il plus écrit que l'autre? Qui ne voit donc que la substance étant écrite et bien entendue par l'Eglise; tout le reste qui en est la suite a été diversement pratiqué, selon la sage dispensation de la même Eglise, pour l'édification du peuple saint?

<sup>(1)</sup> Enar. in Ps. XCVIII. n. g.

Allons de ce pas; ne tardons pas davantage; allons adorer Jésus qui repose sur l'autel. Ah! c'est là qu'on me le garde; c'est de là qu'on me l'apportera un jour en viatique, pour me faire heureusement passer de cette vie à l'autre. Pain des voyageurs, qui serez un jour le pain des compréhenseurs, le pain de ceux qui vivront dans la céleste patrie, je vous adore; je crois en vous; je vous désire; je vous dévore en esprit : vous êtes ma nourriture, vous êtes ma vie.

### LVII. JOUR.

# Le sacrifice.

A Dieu ne plaise que nous oubliions la sainte action du sacrifice, et le mystère de la consécration. Je vois un autel; on va offrir un sacrifice, le sacrifice des chrétiens; le sacrifice et l'oblation pure, dont il est écrit, qu'elle devoit être offerte depuis lé soleil levant jusques au couchant (1). Ce n'est plus ce sacrifice qui ne devoit être offert que dans le temple de Jérusalem, et en un lieu particulier choisi de Dieu: c'est un sacrifice qui doit être offert parmi les gentils et dans toutes les nations de la terre. Où est donc l'appareil du sacrifice? où est le feu? où est le couteau? où sont les victimes! Cent taureaux, cent génisses ne suffiroient pas pour exprimer la grandeur de notre Dieu. On offroit aux faux dieux mêmes des hécatombes, c'est-

<sup>(1)</sup> Malach. 1. 1,1.

à-dire, des bœuss par centaines : je ne vois rien de tout cela.

Quelle simplicité du sacrifice chrétien! Je ne vois qu'un pain sur l'autel, quelques pains au plus, un peu de vin dans le calice. Il n'en faut pas davantage pour faire le sacrifice le plus saint, le plus auguste, le plus riche qui se puisse jamais comprendre. Mais n'y aura-t-il point de chair, n'y aura-t-il point de sang dans ce sacrifice? Il y aura de la chair, mais non pas la chair des animaux égorgés; il y aura du sang, mais le sang de Jésus-Christ: et cette chair et ce sang seront mystiquement séparés. Et d'où viendra cette chair, d'où viendra ce sang? Il se fera de ce pain et de ce vin: une parole toute-puissante viendra, qui de ce pain fera la chair du Sauveur, et de ce vin fera son sang : tout ce qui sera proféré par cette parole, sera dans le moment ainsi qu'il aura été prononcé; car c'est la même parole qui a fait le ciel et la terre, et qui fait tout ce qu'elle veut dans le ciel et dans la terre. Cette parole prononcée originairement par le Fils de Dieu, a fait de ce pain son corps, et de ce vin son sang. Mais il a dit à ses apôtres : Faites ceci : et ses apôtres nous ont enseigné qu'on le feroit jusqu'à ce qu'il vint : DONEC veniat (1); jusqu'au dernier jugement. Ainsi la même parole répétée par les ministres de Jésus-Christ, aura éternellement le même esset. Le pain et le vin se changent; le corps et le sang de Jésus-Christ en prennent la place. O Dieu! ils sont sur l'autel ce même corps, ce même sang; ce corps

<sup>(1)</sup> I. Cor. 21. 24, 25, 26.

donné pour nous, ce sang répandu pour nous. Quelle étonnante merveille! C'est une merveille pour nous, mais ce n'est rien d'étonnant pour le Fils de Dieu, accoutumé à faire tout par sa parole. Tu es guérie (1): on est guéri: Tu es vivant (2): on vit, et la vie qui s'en alloit est rappelée. Il dit: Ceci est mon corps: ce n'est plus du pain; c'est ce qu'il a dit : il a dit : Ceci est mon sang : ce n'est plus du vin dans le calice, c'est ce que le Seigneur a proféré; c'est là son corps, c'est le sang; ils sont séparés; oui, séparés; le corps d'un côté, le sang de l'autre : la parole a été l'épée, le couteau tranchant qui a fait cette séparation mystique. En vertu de la parole, il n'y auroit là que le corps, et rien là que le sang : si l'un se trouve avec l'autre, c'est à cause qu'ils sont inséparables depuis que Jésus est ressuscité: car depuis ce temps-là il ne meurt plus. Mais pour imprimer sur ce Jésus, qui ne meurt plus, le caractère de la mort qu'il a véritablement soufferte, la parole vient, qui met le corps d'un côté, le sang de l'autre, et chacun sous des signes dissérens : le voilà donc revêtu du caractère de sa mort, ce Jésus autrefois notre victime par l'effusion de son sang, et encore aujourd'hui notre victime d'une manière nouvelle par la séparation mystique de ce sang d'avec ce corps?

Mais comment ce corps, comment ce sang? Cela se peut-il? et un corps humain peut-il être sous cette mince étendue? Qui en doute, si la parole le veut? La parole est toute-puissante: la parole est l'épée tranchante, qui va aux dernières divisions; qui saura

<sup>(1)</sup> Marc. v. 34. — (2) Joan. x1. 43, 44.

bien, si elle le veut, ôter à ce corps ses propriétés les plus intimes, pour ne nous en laisser que la nue et pure substance: car c'est cela qu'il me faut; c'est à cette pure substance que le Verbe divin est uni; car son union est substantielle: son union se fait dans la substance: celle qu'il veut avoir avec moi, se fera aussi par la substance de son corps et de son sang: il l'a dit, et cela est fait dans le moment.

Mais je ne vois rien de nouveau sur cet autel! Je le crois bien; la parole sait ôter au sens tout ce qu'elle veut, lorsqu'elle veut exercer la foi. Jésus-Christ, quand il a voulu, s'est rendu invisible aux hommes; il a passé au milieu d'eux sans qu'ils le vissent: deux disciples, à qui il parloit, ne le connurent qu'au moment qu'il le voulut : Marie le prit pour le jardinier jusqu'à ce qu'il l'eût réveillée, et lui eût ouvert les yeux par sa parole. Il entre, il sort; et on ne le voit ni entrer ni sortir: il paroît, il disparoît comme il lui plaît. Qui doute donc qu'il ne puisse nous rendre invisible ce qui par luimême ne le seroit pas'? La parole, ce glaive tranchant, est venue, et a séparé de ce corps et de ce sang, non-seulement tout ce qui pourroit les rendre visibles, mais encore tout ce par où ils pourroient frapper nos autres sens.

Mais je vois tout ce que je voyois auparavant; et si j'en crois mes sens, il n'y a que pain et que vin sur cette table mystique. Le pain y est-il? le vin y est-il? Non; tout est consumé. Un feu invisible est descendu du ciel: la parole est descendue, a tout pénétré au dedans de ce pain et de ce vin: elle n'a laissé de substance sur la table sacrée, que celle

qu'elle a nommée; ce n'est plus que chair et sang. Et comment? La parole est toute-puissante; tout lui a cédé, et rien n'est demeuré ici que ce qu'elle a énoncé: ce seu a tout changé en lui-même: la parole a tout changé en ce qu'elle a dit.

Mais je vois le même extérieur? Oui, parce que la parole n'a rien laissé que ce qui lui étoit nécessaire pour nous indiquer où il falloit aller prendre ce corps et ce sang, et tout ensemble pour les couvrir à nos yeux. Les anges ont apparu en forme humaine: le Saint-Esprit même s'est manifesté sous la forme d'une colombe : la parole veut que le corps de Jésus-Christ nous apparoisse sous les espèces du pain, parce qu'il falloit un signe pour nous annoncer où il falloit l'aller prendre : ce qu'elle veut, s'accomplit. Elle a consumé toute la substance; ce que vous voyez est comme la cendre que ce seu divin a laissée; mais plutôt ce n'est pas la cendre, puisque la cendre est une substance, et ce qui reste de cet holocauste n'est que l'enveloppe sacrée du corps et du sang: c'est ensin ce que la parole a voulu laisser pour nous marquer la présence occulte, quoique véritable, de ce corps et de ce sang de Jésus-Christ, qu'elle vouloit bien mettre là en vérité et en substance, mais qu'elle ne vouloit montrer qu'à notre foi. N'en disons pas davantage; car tout le reste est incompréhensible, et n'est vu que de celui qui l'a fait.

Voilà le signe que Jésus-Christ nous a laissé, signe auquel nous reconnoissons qu'il est véritablement présent. Car la parole nous le dit; et il ne faut pas être en peine de la manière dont elle exécute ce qu'elle prononce : il ne faut songer qu'à ce qu'elle signifie. Car elle a en elle-même une vertu pour faire tout ce que veut celui qui l'envoie. Il a, dit-il, envoyé sa parole, et elle les a guéris, et elle les a arrachés des mains de la mort (1). Sa parole ne revient point inutile : elle fait tout ce qu'il a ordonné (2). Entendez donc encore un coup cette parole : Ceci est mon corps. S'il avoit voulu laisser un simple signe, il auroit dit : Ceci est un signe : s'il avoit voulu que le corps fût avec le pain, il auroit dit : Mon corps est ici. Il ne dit pas : Il est ici, mais : Ceci l'est: par-là il nous définit ce que c'étoit, et ce que c'est. Quand on vous demandera : Qu'est-ce que ceci? Il n'y a qu'un mot à répondre : C'est son corps ; la parole a fait cette merveille.

Elle n'en demeure pas là. Sortie de la bouche du prêtre comme de celle du Fils de Dieu, elle a fait sur le saint autel ce changement prodigieux : elle tourne ensuite sa vertu sur nous tous, qui assistons au sacrifice : elle éteint en nous tous nos sens : nous ne voyons plus; nous ne goûtons plus, par rapport à ce mystère. Ce qui nous paroît pain, n'est plus pain: ce qui nous paroît vin, n'est plus vin: c'est le corps, c'est le sang de Jésus-Christ. Nous n'en troyons plus le jugement de nos sens; nous en croyons la parole : elle a tout changé; et nousmêmes nous ne sommes plus ce que nous étions, des hommes assujettis à leurs sens, mais des hommes assujettis à la parole. En cet état nous approchons du saint autel : Venez le désiré de mon cœur : Sirivir IN TE ANIMA MEA: Mon'ame a soif de vous: en com-

<sup>(1)</sup> Ps. GVI. 20. — (2) Is. LV. 11.

bien de manières ma chair vous désire-t-elle (1)?
Oui, ma chair prend part au désir de l'ame : car c'est en elle que s'accomplit ce qui cause à l'ame ces transports. Mon cœur et ma chair se réjouiront dans le Dieuvivant (2) : tous mes os crieront : Seigneur, qui est semblable à vous (3)? Qui vous est semblable en puissance? Mais qui vous est semblable en bonté et en amour?

### LVIII. JOUR.

Simplicité et grandeur de ce sacrifice.

Que le sacrifice des chrétiens est grand! qu'il est auguste! mais qu'il est simple! qu'il est humble! Un peu de pain, un peu de vin, et quatre paroles le composent! Je reconnois le caractère du Seigneur Jésus. Qui voyez-vous? un homme: Qu'y croyez-vous? un Dieu. Saint Paul dit: Qui mangera de ce pain (4): il ne parle que de pain, direzvous. Il parle de ce qui paroît, et il se plaît à marquer ce qu'il y a d'humble, de commun, de familier dans ce sacrifice : mais pénétrez la simplicité de cette parole; voyez ce qui suit, ce qui précède: vous entendrez alors quelle force, quelle grandeur il y a dans cette parole: Qui mange ce pain. Car ce pain, c'est-à-dire, ce pain fait corps : ce pain en apparence, mais corps en esset; ce pain par qui ' un autre pain et le vrai pain de vie éternelle nous

<sup>(1)</sup> Ps. LXII. 2. — (2) Ibid. LXXXIII. 3. — (3) Ibid. XXXIV. 10. — (4) I. Cor. XI. 27.

est donné. Voilà ce que veut dire ce pain. Il faut entendre de même le calice du Seigneur. Les calices qui ont servi à l'eucharistie, ont été des matières les plus précieuses, et cela dès l'origine du christianisme, et même durant le temps des persécutions et de la pauvreté de l'Eglise. Je ne m'en étonne pas: Jésus-Christ nous a fait entendre de quoi son corps étoit digne, quand il a permis et approuvé qu'on employât tant de parfums exquis, non-seulement à l'honorer pendant sa vie, mais encore à l'oindre après sa mort.

Mais quoiqu'il approuve ces choses, et que son Eglise les imite, elle n'est point attachée à cet appareil extérieur. La persécution lui peut ôter l'or et l'argent, dans lesquels elle sert le Fils de Dieu; peut-elle lui faire perdre la richesse de son sacrifice? Non: un peu de pain, un peu de vin lui peuvent fournir de quoi offrir à Dieu le plus auguste sacrisice, et de quoi donner à tous les sidèles le plus magnifique repas. Voilà les vraies richesses de l'Eglise: les autres non-seulement lui peuvent être ôtées; mais elle-même elle s'en est souvent défaite. Elle a loué ses évêques, qui, pour assister les pauvres, se réduisoient à porter le corps de Jésus-Christ dans un panier, et son sang dans un simple verre; ceux qui employoient les vaisseaux sacrés à racheter les captifs, à acheter de la place pour enterrer ses morts. Il faut donc avoir du zèle pour honorer les mystères, et ni l'or ni les pierreries ne doivent point être épargnés pour exciter la révérence des peuples. Mais cependant n'oublions jamais, que ce qu'il y a de vraiment riche dans ce sacrifice, c'est ce qui est le

plus caché, le plus humble. Mais que fait là Jésus-Christ? Je ne vois pas qu'il y fasse rien qui soit digne de lui. C'est cela même qui est grand: car c'est par-là qu'il fait voir que toute sa grandeur est en lui-même: c'est en cela qu'il fait voir que toute sa grandeur, aussi bien que toute notre félicité, est dans sa mort. Plus il est anéanti, plus il est mort; plus il nous transporte sa vie. Digne mémorial d'un Dieu, qui s'est anéanti lui-même.

### LIX. JOUR.

# L'Agneau devant le trône de Dieu. Apoc. v. 6.

Les cieux s'ouvrent : je perce au dedans du voile : j'entre dans le sanctuaire éternel, et j'y vois avec saint Jean devant le trône, l'Agneau comme tué, et autour les vingt-quatre vieillards vénérables (1). C'est ce que je vois dans le ciel, c'est ce que je vois dans la terre. Là Jésus comme mort, comme tué, avec les cicatrices de ses plaies, au milieu de ses saints : ici le même Jésus encore comme tué, et revêtu des signes sacrés de la mort violente qu'il a soufferte, environné de part et d'autre de l'assemblée de ses prêtres. Que nous dit saint Paul, de ce Jésus considéré dans le ciel? Qu'il parott pour nous devant la face de Dieu: qu'il est dans le ciel toujours vivant, afin d'intercéder pour nous (2): qu'il intercède pour nous par sa présence. Et que dirons - nous, à son exemple, de ce Jésus posé sur le saint autel? sinon que sa seule

<sup>(1)</sup> Apoc. v. 6. - (2) Heb. 1x. 24. VII. 25.

présence, et la représentation de sa mort, est une intercession perpétuelle pour le genre humain.

Accompagnons donc cette action de saintes prières: chargeons de nos vœux Jésus-Christ présent. Nous ne prions que par Jésus-Ghrist : le voilà présent : prions donc par lui plus que jamais. Agneau sans tache, Agneau qui ôtez les péchés du monde, détournez les yeux de votre Père de dessus mes péchés. Je comparois devant son trône : et j'en vois sortir des éclairs et des tonnerres (1), et des voix terribles et fulminantes contre moi, contre mes crimes. Où me cacherai-je? je suis perdu, je suis foudroyé. Mais je vous vois entre deux, Agneau sans tache! Vous arrêtez ces foudres, et le feu de la justice divine s'amortit devant vous : je respire, j'espère, je vis. Mais cet Agneau doux et paisible me dit de devant ce trône: Allez, et ne péchez plus (2): il ne pardonne qu'à cette condition.

### LX. JOUR.

Jésus notre victime donné à la croix, donné dans l'eucharistie. Luc. xxII. 19, 20.

Que je trouve de douceur à méditer votre parole! que j'en trouve dans cette parole, par laquelle vous établissez et continuez ce banquet, qui est en même temps un sacrifice! Je ne me lasse point de la méditer: je la considère de tous côtés: je la rumine, pour ainsi parler, et je la passe et repasse sans cesse dans ma

<sup>(1)</sup> Apoc. 14. 5. — (3) Joan. VIII. 11.

bouche pour la goûter, pour en tirer tout le suc: Ceci est mon corps donné pour vous; en temps présent: qui se donne: Ceçi est mon sang répandu pour vous (1); dans le même temps: qui se répand. Saint Matthieu parle ainsi, saint Marc, saint Luc, saint Paul : quatre témoins parfaitement unisormes de votre parole. Tous quatre parlent en présent : cela est clair dans l'original, et l'interprète latin qui a traduit au futur : sera livré, sera répandu, par rapport à la croix, où ce corps alloit effectivement être livré, et où ce sang alloit être répandu, a conservé dans saint Luc le temps présent : Hoc cours, quos pro vons datur: afin que nous entendissions, non-seulement que Jésus-Christ en disant : Ceoî est mon corps, l'entendoit de ce même corps qui alloit être livré pour nous; mais encore qu'il entendoit que ce même corps, qui alloit être livré et donné pour nous, l'étoit déjà par avance dans la consécration mystique, et le seroit à chaque sois qu'on célébreroit ce sacrifice. Croyons donc, non-seulement que le corps de Jésus-Christ devoit être donné pour nous à la croix, et l'a été en effet : mais encore qu'à chaque fois qu'on prononce cette parole, il est par cette parole actuellement donné pour nous: Hoc conpus, quon PRO VODIS DATUR.

Il veut donc dire que ce corps non-seulement nous est donné dans l'eucharistie: Prenez; mangez: ceci est mon corps (2): mais encore qu'il y est donné pour nous, offert pour nous, aussi bien qu'il l'a été à la croix: ce qui marque qu'il est encore ici notre

<sup>(1)</sup> Luc. xx11. 19, 20. — (2) Matth. xxv1. 26.

victime, qu'il y est encore offert, quoique d'une autre manière. Ainsi ce terme : donné pour vous : se dit de Jésus-Christ sur la croix, et se dit de Jésus-Christ dans l'eucharistie : et convient à ce double état de notre Seigneur du corps présent dans l'un et dans l'autre. C'est pourquoi le Sauveur non-seulement parle en temps présent, pour nous montrer qu'il est ici comme en la croix, se donnant actuellement pour nous: mais encore il choisit un terme, qui convient à son sacré corps dans ces deux états. S'il avoit dit : Ceci est mon corps, qui est crucifié, percé, de plaies, mis à mort pour vous; on ne pourroit pas dire, que cela lui convient dans l'eucharistie: car il n'y meurt plus: et il faudroit expliquer nécessairement et uniquement : Ceci est ce même corps, qui sera mis en croix pour vous, et y rendra le dernier soupir pour votre salut. Mais il a dit: Ceci est mon corps donné : cela convient à ses deux états; ce corps est donné à la croix; ce corps est encore donné dans l'eucharistie : et dans l'un et dans l'autre état, donné pour vous. Dès-là qu'il est dans l'eucharistie pour vous y être donné, il est donné pour vous: avant que de vous le donner à manger, la parole de Jésus-Christ le rend présent : et cette présence est encore pour vous. Jésus-Christ est présent pour vous devant son Père; il se présente pour vous, il s'ossre pour vous; et sa présence seule est pour vous une intercession toute-puissante,:

Voilà donc ce qu'opère dans l'eucharistie ce précieux terme : Ceci est mon corps donné.

Mais peut-être que les autres termes, rapportés par les écrivains sacrés, n'ont pas été prononcés

avec le même choix, et ne conviennent pas également aux deux états de la présence de Jésus-Christ. Voyons, lisons, méditons: Ceci est mon sang répandu: il est répandu sur la croix; mais n'est-il pas encore répandu dans le calice? N'y a-t-il pas dans ce calice de quoi faire à Dieu pour notre salut la plus salutaire effusion qui fut jamais? Ce sang est là pour être répandu sur les sidèles; il est là en état d'être répandu, et sous la forme d'une liqueur, dont le propre est de se répandre. Ce sang qui a été répandu à la croix, et qui a coulé de toutes les veines rompues du Sauveur; coule encore dans ce calice de toutes ses plaies, et principalement de celle du sacré côté. C'est pour cela que nous mêlons ce calice d'un peu d'eau, en mémoire de l'eau qui coula du côté ouvert, avec le sang. Seigneur Jésus, vous êtes la parole, et vos paroles sont prononcées avec un choix digne de vous. En disant; Ceci est mon sang répandu pour vous, en temps présent; vous me marquez que non-seulement il est répandu pour moi sur la croix, mais encore qu'il se répand pour moi, et pour la rémission de mes péchés dans ce calice; pour m'en assurer, pour me l'appliquer, pour continuer éternellement l'intercession toute-puissante que vous faites pour moi par ce sang.

Continuons à ruminer ces saintes paroles: Ceci est mon corps donné pour vous, avons - nous lu dans saint Luc: mais le mot que saint Paul a mis en la place est celui-ci: Ceci est mon corps rompu pour vous (1); mais que veut dire ce terme, selon

<sup>(1)</sup> I. Cor. 21. 24. Græs.

l'usage de la langue sainte? Isaïe nous l'a expliqué par ces paroles: Romps ton pain à celui qui a faim (1): donne-lui ce pain, fais-lui-en part: saint Paul explique donc bien: Céci est mon corps donné pour vous : par : Ceci est mon corps rompu pour vous. Ce corps est mis en état de nous être donné, de nous être distribué, de nous être rompu dans l'eucharistie; et dès qu'il est mis dans cet état, il est dejà rompu et donné pour nous, dans la destination, et par la parole de Jésus-Christ. Mais ce même terme a aussi son rapport au corps en croix, au corps froissé de coups et percé de plaies, suspendu à une croix dans un état si violent, où son sang ruisselle de tous côtés de ses veines cruellement rompues. Le mot de rompre convient donc encore aux deux états, et à celui de Jésus-Christ à la croix, et à celui de Jésus-Christ dans l'eucharistie : le corps est donné dans l'un et l'autre état; il est rompu dans l'un et l'autre. Il en est de même du sang. Le corps est partout donné pour nous, il est partout notre victime : le sang est partout versé pour nous ; il a coulé pour nous sur la croix, il coule encore pour nous dans la coupe sacrée.

Mon Sauveur, quel sa rifice! mon Sauveur, encore un coup, que de douceur à méditer votre parole! J'y trouve toujours de nouveaux goûts comme dans la manne : votre corps et votre sang sont mon oblation, mon sacrifice, ma victime, et sur la croix et sur la sainte table : et comme la croix cette table est un autel. Ha vraiment, ce que dit saint Paul est bien véritable! Nous avons un autel, dont ceux qui de-

<sup>(1)</sup> Is. LVIII. 7.

meurent attachés au tabernacle ancien, et à l'autel de la loi, n'ont pas pouvoir de manger (1). Pour y participer, il saut entrer en esprit dans le tabernacle, qui n'est pas fait de majn d'homme (2).

#### LXI. JOUR.

#### L'eucharistie est le sang du nouveau Testament. Matth. xxvi. 28.

Je reviens aux paroles de l'institution avec un nouveau goût, et j'y trouve ce mot qui me touche; Ceci est mon sang du nouveau Testament (3). Je trouve, dans ce mot de Testament, je ne sais quoi qui me frappe, qui m'attendrit. C'est ici un testament : c'est l'assurance de mon héritage; mais il faut qu'il en coûte la mort à celui qui le fait. J'ouvre encore la divine épître aux Hébreux, et j'y trouve ces paroles: Partout où il y a un testament, il faut que la mort du testateur s'y rencontre : car le testament est confirmé dans la mort; et il n'a pas sa valeur, tant que le testateur est en vie : c'est pourquoi l'ancien Testament même n'a pas été consacré sans sang. Car après que Moise eut lu le commandement de la loi à tout le peuple, il prit du sang de la victime, et le jeta sur le livre même, et sur tout le peuple, en disant: C'est ici le sang du Testament que le Seigneur a fait pour vous (4). Je vois donc l'héritage céleste donné par testament aux enfans de Dieu.

<sup>(1)</sup> Heb. x111. 10. — (2) Ibid. 1x. 11. — (3) Matth. xxv1. 28. — (4) Heb. 1x. 16, 17, etc.

Jésus-Christ est le testateur : il faut qu'il meure; le testament n'est valable et ne reçoit sa dernière force que par la mort du testateur; jusque-là il est sans esset; on le peut même changer : ce qui le rend sacré et inviolable; ce qui lui donne son plein et entier effet, et saisit l'héritier de tout le bien qui lui a été laissé par le testateur, c'est sa mort. Et tout cela s'accomplit parfaitement en Jésus-Christ, qui meurt pour nous assurer notre héritage. C'est pourquoi l'ancien Testament, qui devoit être la sigure du nouveau, n'a pas été consacré sans sang : tout le peuple, et le livre même de la loi, où la promesse de l'héritage étoit rensermée, est sanctifié par l'aspersion de ce sang: tout est ensanglanté, et le caractère de mort paroît partout : et Moise, en jetant ce sang sur le livre de l'alliance, lui donne le caractère de testament, en disant, selon que l'interprète saint Paul: C'est ici le sang du Testament, que fait le Seigneur à votre avantage (1): ce que Jésus accomplit en disant aussi: Ceci est le sang, non de l'ancien Testament, mais du nouveau.

Ce qui paroît donc en ces paroles, et par le rapport qu'elles ont avec les anciennes figures, c'est que le sang de Jésus-Christ versé à la croix, et versé d'une manière très-réelle et très-véritable, quoique dissérente de celle-là, est le sang du nouveau Testament; c'est-à-dire, le sang versé pour lui donner toute sa force. Il y a des testamens dont la loi est qu'ils sont écrits de la main du testateur; mais la loi du testament de Jésus-Christ, c'est qu'il devoit être consirmé, et comme tout écrit de son

<sup>(1)</sup> Heb. 1x. 20.

sang. L'instrument de ce testament, et l'acte où il est écrit, c'est l'eucharistie. Les promesses de Jésus-Christ et du nouvel héritage, nous sont faites par la mort de Jésus-Christ, qui nous tire par-là de l'enfer, et nous assure le ciel; et l'acte où cette promesse est rédigée, l'instrument où la volonté et la disposition de notre Père est écrite; cet acte, cet instrument est tout écrit de son sang : son testament, en un mot, c'est l'eucharistie.

Qui donc ne seroit ému en entendant tous les jours ces paroles du Sauveur : Ceci est mon sang du nouveau Testament : ou, comme le tourne saint Luc: Ce calice est le nouveau Testament par mon sang(1), qu'il contient; parce que telle est la nature de ce testament, qu'il doit être écrit tout entier du sang même du testateur. Venez lire, chrétiens, venez lire ce testament admirable : venez en entendre la publication solennelle dans la célébration des saints mystères; venez jouir des bontés de votre Sauveur, de votre Père, de ce divin testateur qui vous achète par son sang votre héritage, et qui écrit encore de ce même sang le testament par lequel il vous le laisse. Venez lire ce testament : venez posséder; venez jouir : l'héritage céleste est à vous.

<sup>(1)</sup> Luc. XXII. 20.

#### LXII. JOUR.

# C'est le nouveau Testament par le sang de notre Seigneur.

Cz calice est le nouveau Testament par mon sang : c'est ainsi que saint Luc et saint Paul (1) tournent ce que rapportent saint Matthieu et saint Marc : Ceci est le sang du nouveau Testament.

Il n'y a pas lieu de douter, que les paroles prononcées par Jésus-Christ en donnant son corps, ne soient celles-ci : Ceci est mon corps; puisque tous ceux qui ont écrit cette institution, saint Matthieu, saint Marc, saint Luc et saint Paul le rapportent dans ces mêmes termes.

Il n'y a non plus lieu de douter que Jésus-Christ n'ait eonsacré son sang avec la même façon de parler, dont il a consacré son corps, c'est-à-dire,
comme le rapportent saint Matthieu et saint Marc:
Ceci est mon sang du nouveau Testament (2). Mais
comme il y avoit quelque chose de particulier
à considérer dans ce sang du nouveau Testament,
et qu'il y falloit entendre que ce sang versé pour
nous sur la croix, et encore versé pour nous, et
transformé en une liqueur dans l'eucharistie, y
étoit la confirmation et le témoignage certain de la
dernière disposition de notre Père: saint Luc et
saint Paul l'expliquent ainsi: Cette coupe est le

<sup>(1)</sup> Luc. xx11. 20. I. Cor. x1. 25. — (2) Matth. xxv1. 28. Merc. x1v. 24.

nouveau Testament en mon sang: comme si on disoit: De même que ce papier où est écrite de la main de votre père sa dernière volonté, est son testament, ainsi cette coupe sacrée est le testament de Jésus-Christ par son sang qu'elle renferme, et dont la dernière disposition devoit être écrite.

Il n'y a donc rien de plus simple, que les paroles dont Jésus-Christ a usé: Ceci est mon corps: Ceci est mon sang du nouveau Testament: il n'y a là aucune sigure; et tout y est véritable au pied de la lettre. Dans ces paroles de saint Luc et de saint Paul, ou plutôt dans ces paroles de Jésus-Christ; ainsi que ces deux écrivains sacrés les ont tournées: Cette coupe est le nouveau Testament par mon sang, il y a une façon de parler un peu plus tournée, aisée toutesois et du discours samilier, et semblable à celle qui appelle du nom de testament, l'instrument où est déclarée la dernière volonté du testateur. Mais en même temps la vérité du sang est marquée avec une force particulière : car il y est expressément marqué, que si la coupe qu'on nous présente est le testament de Jésus-Christ; si elle est l'instrument sacré où sa dernière disposition est marquée; c'est par le sang de Jésus-Christ qu'elle contient; à cause que ce testament, comme on vient de voir, étoit de nature à être écrit, non pas de la propre main, mais du propre sang du testateur. Et les paroles de saint Luc marquent ce sens évidemment. Car à les traduire mot à mot, selon qu'elles se trouvent dans l'original, il faut rapporter ces mots, répandu pour vous, non pas au sang, mais à la coupe; et on les doit traduire ainsi : cette coupe versée pour vous,

pas seulement le sang qui est versé pour vous; c'est la coupe, au même sens qu'on dit tous les jours, quand une liqueur est répandue, que le vase où elle étoit est répandu. Entendons donc aussi que cette coupe est ici répandue pour nous; c'est-à-dire, que le sang qu'elle contient n'est pas seulement répandu pour nous à la croix; mais qu'en tant qu'il coule encore dans cette coupe, et qu'il en découle sur nous, c'est encore une effusion qui se fait pour notre salut, et une oblation véritable.

Rendons grâces à Jésus-Christ, qui nous a expliqué en tant de sortes et d'une manière si expresse, le sacrifice qu'il continue à offrir pour nous dans l'eucharistie. Voyons-y encore couler pour nous le sang de la rédemption en vérité comme sur la croix, quoique sous une forme étrangère. Il est puissant pour opérer tout ce qu'il a dit: son sang est ici; cette coupe en est pleine; il s'y répand tous les jours pour nous; c'est de ce sang qu'est écrit le testament de notre Père. Et quel est ce testament? sinon celui dont il est écrit: C'est ici le testament que je ferai avec eux: je mettrai ma loi dans leurs cœurs, et je l'écrirai dans leur esprit, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés (1).

Et pourquoi nous léguer par testament la rémission des péchés, si ce n'est pour lever l'obstacle qui nous empêche d'entrer dans le ciel, qui est notre véritable héritage? Et pourquoi faire cela par un testament, si ce n'est pour nous faire souvenir que pour être en droit de nous léguer cet héritage cé-

<sup>(1)</sup> Jerem. XXXI. 31, 33, 34. Heb. VIII. 8, et seq. X. 16, 17.

leste, il en devoit coûter la vie à celui qui nous le léguoit par testament? Et pourquoi nous donner le sang du nouveau Testament; ou, comme le tournent saint Luc et saint Paul, pourquoi nous donner ce testament scellé, confirmé, écrit avec le sang du testateur, sinon pour appuyer notre foi et enflammer notre amour? Qui ne seroit attendri, en voyant un testament écrit de cette sorte? Que l'héritage est grand, qui nous est légué par un testament si auguste, si précieux! Qui auroit le cœur si endurci, qui voyant ruisseler encore de cette coupe sacrée le sang de ce testament, par lequel nos péchés sont lavés, ne les auroit en horreur, et n'en déracineroit jusqu'aux moindres restes, à la vue et par la vertu de ce sang?

#### LXIII. JOUR.

La messe est la continuation de la cène de Jésus-Christ. Ibid.

RECONNOISSONS donc, chrétiens, que toutes grâces abondent dans ce sacrifice. Jésus est mort une fois, et n'a pu être offert qu'une fois en cette sorte; autrement il faudroit conclure, que la vertu de cette mort seroit imparfaite; mais ce qu'il a fait une fois de cette manière, qui étoit de s'offrir ainsi tout ensanglanté et tout couvert de plaies, et de rendre son ame avec tout son sang, il le continue tous les jours d'une manière nouvelle dans le ciel, où nous avons vu par saint Paul, qu'il ne cesse de se présenter pour

nous; et dans son Eglise, où tous les jours il se rend présent sous ces caractères de mort.

Peuple racheté, assemblez-vous pour célébrer les miséricordes de votre Père céleste par Jésus-Christ immolé pour vous. Où est le corps de Jésus, là est le lieu de votre assemblée: où est ce corps, là les aigles doivent accourir (1). Et qu'y ferons-nous? qu'a fait Jésus? il a pris du pain : il a béni : il a rendu graces dessus : il a fait de saintes prières : il a pris une coupe (2): il a fait de même dessus. Le prêtre fait comme lui; on mange, on boit ce corps et ce sang; on dit l'hymne et on se retire. Soyons attentifs; suivons le prêtre qui agit en notre nom, qui parle pour nous; souvenons-nous de la coutume ancienne, d'offrir chacun son pain et son vin, et de fournir la matière de ce sacrifice céleste. La cérémonie a changé; l'esprit en demeure; nous offrons tous avec le prêtre; nous consentons à tout ce qu'il fait, à tout ce qu'il dit. Et que dit-il? Priez, mes frères, que mon sacrifice et le vôtre soit agréable au Seigneur notre Dieu. Et que répondez-vous? Que le Seigneur le reçoive de vos mains. Quoi? notre sacrifice et le vôtre. Et que dit encore le prêtre? Souvenez-vous de ves serviteurs, pour qui nous vous offrons. Est-ce tout? il ajoute : ou qui vous offrent ce sacrifice. Offrons donc aussi avec lui; offrons Jésus-Christ; offrons-nous nous-mêmes avec toute son Eglise catholique, répandue par toute la terre.

Le prêtre bénit, il rend grâces sur ce pain et sur

<sup>(1)</sup> Matth. xxiv. 28. — (2) Ibid. xxvi. 26, 27, 30. Marc. xiv. 22, 23, 26.

ce vin, qui va être changé au corps et au sang; il prie pour toute l'Eglise: bénissez, rendez grâces, priez. On vient à cette spéciale bénédiction, par laquelle on consacre ce corps et ce sang : écoutez, croyez, consentez. Offrez avec le prêtre; dites Amen sur son invocation, sur sa prière. Le voilà donc; il est présent; la parole a eu son effet; voilà Jésus aussi présent qu'il a été sur la croix, où il a paru pour nous par l'oblation de lui-même (1); aussi présent qu'il est dans le ciel, où il paroît encore pour nous devant la face de Dieu (2). Cette consécration, cette sainte cérémonie, ce culte plein de sang, et néanmoins non sanglant, où la mort est partout, et où néanmoins l'hostie est vivante, est le vrai culte des chrétiens; sensible et spirituel, simple et auguste, humble et magnifique en même temps.

Quoi! durant un si grand mystère, pas un soupir sur vos péchés; pas un sentiment de componction! Vous assistez de corps seulement! Et quoi!
Jésus n'est-il ici que selon le corps? son esprit n'estil pas aussi avec nous? Et que veut donc dire le
prêtre, lorsqu'il nous salue, en disant: Dominus
vonscum: Le Seigneur est avec vous: Et avec votre
esprit, répondez-vous. C'est donc à l'esprit du
prêtre, à l'esprit du sacrifice, que vous voulez
vous unir; et votre corps est là comme mort, sans
esprit, sans foi? Quoi donc, vous ne sentez rien?
Vous ne songez pas, que ces espèces sacrées sont
l'enveloppe où est renfermé le corps de votre Sauveur, et comme le drap mortuaire dont il est couvert! Vous assistez au tombeau, où est votre Père

<sup>(1)</sup> Heb. 1x. 26. - (2) Hid. 24.

qui est mort percé de plaies pour vous sauver; et vous êtes insensible! Vous vous réveillez à ces paroles; mais songez-vous bien, que ce Jésus ici présent ne veut pas vous voir avec le moindre ressentiment contre votre frère; ou, pour parler comme lui, avec le moindre ressentiment de votre frère contre vous (1)! Vos autres déréglemens ne lui causent pas moins d'horreur. Allez, hypocrites, qui ne m'honorez que des lèvres, et dont le cœur est loin de moi (2): retirez-vous. Non: revenez: ranimezvous; rentrez en vous-mêmes: donnez du moins un soupir au déplorable état de votre ame. Dites : Je confesserai à Dieu mon pécké; et vous me l'avez remis (3). Oui, vous le pourrez consesser avec tant de componction et de si bon cœur, qu'il vous sera pardonné à l'instant.

#### LXIV. JOUR.

# La communion. It faut communier au moins en esprit. Ibid.

On vient à la communion: heure terrible! heure désirable! Le prêtre a communié: préparez-vous; votre tour viendra dans un moment. Communiez d'abord en esprit; croyez, adorez, désirez. C'est ma viande, c'est ma vie; je la désire, je la veux. Vous n'êtes pas préparé à communier; pleurez, gémissez. Hélas! où est le temps, où nul n'assistoit que les communians, où l'on chassoit, où l'on repre-

<sup>(1)</sup> Matth. v. 23. — (2) Ibid. xv. 7, 8. — (3) Ps. xxxi. 5.

noit, du moins où l'on blâmoit ceux qui assistoient au banquet sacré sans manger? En effet, y assister sans manger, n'est-ce pas déshonorer le festin et en mépriser les viandes? Quel mépris, quelle maladie, quel dégoût? Mais ce n'est plus la coutume. Ecoutez ce que dit l'Eglise dans le concile de Trente : Le saint concile désireroit, que tous ceux qui assistent au sacrifice y participassent (1). Pourquoi le saint concile le désire-t-il, si ce n'est que Jésus-Christ le désire? Car il ne se change en viande que pour être mangé. L'Eglise désire donc que vous communiiez, vous tous qui assistez au sacrifice. Le concile toutesois ne dit pas qu'il désire : il dit, qu'il désireroit : Optaret sancta synodus : Pourquoi? l'Eglise n'ose former un désir absolu d'un si grand bien; elle désireroit que tout le monde le sît, que tout le monde en fût digne. O prêtre, désirez aussi que tout le monde communie avec vous! Et vous tous qui assistez, répondez à ce désir de l'Eglise et de son ministre. Si vous ne communiez pas, encore un coup, pleurez du moins, gémissez; reconnoissez en tremblant, que le chrétien devroit vivre de manière, qu'il pût communier tous les jours. Promettez à Dieu de vous préparer à communier au plutôt: vous aurez communié du moins en esprit. Le prêtre communie : le prêtre achève, affligé de communier seul; ce n'est pas sa faute; il ne faut pas laisser de dresser la table, encore que tous n'en approchent pas. Telle est la libéralité, telle est la bonté du grand Père de famille. Enfin donc le sa-

<sup>(1)</sup> Sess. XXII. cap. 6.

crifice est consommé: retirez-vous avec douleur, de n'y avoir pas eu toute la part qui vous étoit destinée.

#### LXV. JOUR.

#### L'action de grâces. Matth. xxvi. 30.

Er après avoir dit l'hymne, ils s'en allèrent à la montagne des Oliviers (1). Ils y allèrent à la vérité: mais avant que Jésus-Christ partît, il se passa plusieurs choses, que nous verrons dans la suite. Arrétons-nous un moment sur cet hymne, sur ce cantique d'action de grâces et d'allégresse, par lequel Jésus et ses apôtres finirent le saint mystère. Que pouvoient chanter ceux qui étoient rassasiés de Jésus-Christ, et enivrés du vin de son calice, sinon celui dont ils étoient pleins? L'agneau qui a été immolé, est vraiment digne de recevoir la force, la divinité, la sagesse, la puissance, l'honneur, la gloire, la bénédiction. Et j'entendis toute créature qui est au ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et dans la mer, et tout ce qui est dans ces lieux qui crioient en disant : A celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, bénédiction, honneur, gloire, et puissance aux siècles des siècles (2).

Le monde chante les joies du monde; et nous que chanterons-nous après avoir reçu le don céleste, que les joies éternelles?

<sup>(1)</sup> Matth. xxv1. 30. — (2) Apoc. v. 12, 23.

Le monde chante ses passions, ses folles et criminelles amours; et nous que chanterons-nous, sinon celui que nous aimons?

Le monde fait retentir de tous côtés ses joies dissolues; et qu'entendra-t-on de notre bouche, après avoir bu ce vin qui germe les vierges (1), sinon des cantiques de sobriété et de continence? Remplis de la mort de Jésus-Christ, qui vient de nous être remise devant les yeux, et de la chair de son sacrifice, que chanterons-nous? sinon: Le monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde (2):

Ne vous en allez pas sans dire cet hymne, sans réciter le cantique de la rédemption du genre humain. Quoi, Moïse et l'ancien peuple chantèrent avec tant de joie le cantique de leur délivrance, après être sortis de l'Egypte et avoir passé la mer Rouge! Chantez aussi, peuple délivré, chantez le cantique de Moïse, et le cantique de l'Agneau, en disant: Que vos œuvres sont grandes et admirables, ô Seigneur, Dieu tout-puissant! Que vos voies sont justes et véritables, à Roi des siècles! Seigneur, qui ne vous craindroit, et qui ne glorisieroit votre nom? car vous seul étes saint : toutes les nations viendront et adoreront devant votre face : parce que vos jugemens sont manifestes (3). Vous avez détruit par votre mort, celui qui avoit l'empire de la mort: c'est-à-dire, le diable (4): le prince de ce monde est chassé (5): et attachant à votre croix la cédule de notre condamnation, vous avez désarmé les prin-

<sup>(1)</sup> Zach. 1x. 17. — (2) Gal. VI. 14. — (3) Apoc. xv. 3, 4. — (4) Heb. 11. 14. — (5) Joan. xii. 31.

cipautés et les puissances; vous les avez menées en triomphe hautement, et à la face de tout l'univers, après les avoir vaincues par votre croix (1). Et maintenant, en mémoire d'une si belle victoire, nous offrons par vous et en vous, à votre Père céleste, ce sacrifice de louanges et d'action de grâces; qui au fond n'est autre chose que vous-même, parce que nous n'avons que vous à offrir pour toutes les grâces que nous avons reçues par votre moyen.

(1) Coloss. 11. 14, 15.

FIN DU TOME NEUTIÈME.

# TABLE.

### DU TOME NEUVIÈME.

## MÉDITATIONS SUR L'ÉVANGILE.

| LETTRE aux rengieuses de la Visitation de Meaux,       | en           |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| leur envoyant ces Méditations. Page                    | : 3          |
| Avertissement.                                         | 4            |
| SERMON DE NOTRE SEIGNEUR SUR LA MONTAGNE               | )<br> -      |
| Premier Jour. Abrégé du sermon. La félicité éterne     | lle          |
| proposée sous divers noms dans les huit béatitudes.    | 5            |
| II. Jour. Première béatitude: Etre pauvres d'esprit.   | 9            |
| III. Jour. Seconde béatitude: Etre doux.               | 10           |
| IV. Jour. Troisième béatitude: Etre dans les pleurs.   | 14           |
| V. Jour. Quatrième béatitude : Avoir saim et soif de   | : la         |
| justice.                                               | 16           |
| VI. Jour. Cinquième béatitude: Etre miséricordieux.    | 18           |
| VII. Jour. Sixième béatitude: Avoir le cœur pur.       | 20           |
| VIII. Jour. Septième béatitude: Etre pacifiques.       | 21           |
| IX. Jour. Huitième et dernière béatitude: Souffrir p   | out          |
| la justice.                                            | 24           |
| X.º Joua. Vrai caractère du chrétien dans les huit à   | ea-          |
| titudes, avec les caractères opposés.                  | 25           |
| XI. Jour. Quatre caractères du chrétien.               | 27           |
| XII.º Jour. Excellence de la justice chrétienne au-des | <b>36</b> US |
| de celle des païens et des Juiss.                      | 32           |
| XIII. Jour. Haine, colère, parole injurieuse: quelle   | en!          |
| est la punition.                                       | 37           |
| XIV. Jour. Réconciliation.                             | 40           |

| XV. Jour. Délicatesse de la chasteté; s'arracher l'œi | i ; <b>se</b> |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| couper la main : indissolubilité du mariage. Page     | _             |
| XVI. Jour. Ne jurer point : simplicité chrétienne.    | 44            |
| XVII. Jour. Charité fraternelle : étendue de la per   | rfec-         |
| tion chrétienne.                                      | 47            |
| XVIII. Jour. Etendue de la persection chrétienne.     | 49            |
| XIX. Jour. Rechutes.                                  | 52            |
| XX.º Jour. Vaine gloire dans les bonnes œuvres.       | 54            |
| XXI. Jour. Prière, et présence de Dieu dans le secre  | t. 56         |
| XXII. Jour. Oraison dominicale: Notre Père.           | <b>58</b>     |
| XXIII. Jour. Notre Père, qui êtes aux cieux.          | 61            |
| XXIV. Jour. Votre nom soit sanctifié.                 | 62            |
| XXV. Jour. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de      | cha-          |
| que jour.                                             | 64            |
| XXVI. Jour. Pardonnez-nous, comme nous par            | don-          |
| nons.                                                 | 66            |
| XXVII. Jour. Ne nous induisez point en tentation:     | mais          |
| délivrez-nous du mal.                                 | 67            |
| XXVIII. Jour. Du jeune.                               | 69            |
| XXIX. Jour. Trésor dans le ciel : œil simple : impos  | sibi-         |
| lité de servir deux maîtres.                          | 70            |
| XXX.º Jour. Ne se point inquiéter pour cette vie      | : se          |
| confier en la Providence.                             | 72            |
| XXXI.º Jour. Ne ressembler pas les païens.            | 74            |
| XXXII.º Jour. Chercher Dieu et sa justice, et com     | nent.         |
|                                                       | 75            |
| XXXIII.e Jour. Encore de l'avarice et des richesse    | s. Ne         |
| mettre pas sa consiance en ce qu'on possède.          | 77            |
| XXXIV. Jour. Considérer ce que Dieu sait pour le      | com-          |
| mun des plantes et des animaux : se regarder co       |               |
| son troupeau favori.                                  | 79            |
| XXXV. Jour. Le même sujet. Se garder de toute         | •             |
| rice.                                                 | 81            |
| XXXVI.e Jour. Ne point juger.                         | 82            |
| XXXVII.º Jour. Voir les moindres sautes d'autrui,     | et ne         |
| voir pas en soi les plus grandes.                     | 85            |

| ,                                                                         |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|
| XXXVIII.º Joua. La chose sainte : discernement prédication de l'Evangile. | dans la age 86 |
| · ·                                                                       | •              |
| XXXIX. Jour. Prier avec foi : demander : che                              |                |
| frapper.                                                                  | 87             |
| XL. Jour. Persévérance et humilité dans la prière.                        | 88             |
| XLI.º Joun. Prière perpétuelle.                                           | 89             |
| XLII. Jour. Importuner Dieu par des cris viss et                          | redou-         |
| blés.                                                                     | 90             |
| XLIII. Jour. Motifs d'espérance dans la prière.                           | 91             |
| XLIV. Jour. Demander par Jésus-Christ: qualité                            | s d'une        |
| parfaite prière.                                                          | 93             |
| XLV. Jour. Abrégé de la morale chrétienne, et                             | à quoi         |
| elle se termine.                                                          | 93             |
| XLVI. Jour. En quoi consiste la vraie vertu.                              | 95             |
| XLVII.º Jour. Admirables effets, et invincible pu                         | iissance       |
| de la doctrine de Jésus-Christ.                                           | 97             |
| _                                                                         |                |

#### **PRÉPARATION**

### A LA DERNIÈRE SEMAINE DU SAUVEUR.

| Premier Jour. Le mystère de la croix prédit     | par Jésus-   |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Christ, et non compris par les apôtres : co     |              |
| craint de suivre Jésus à la croix.              |              |
| II. Jour. Demande ambitieuse des ensans de      | Zébédée:     |
| calice et croix avant la gloire.                | 103          |
| III.º Jour. Victoire et puissance de Jésus-Chi  | rist contre  |
| la mort dans la résurrection de Lazare.         |              |
| IV. Jour. Même sujet. Les trois morts ressu     | iscités par  |
| notre Seigneur, figures des trois états du pé   |              |
| V. Joun. Amitié de Jésus modèle de la nôtre.    |              |
| manière de prier.                               | 114          |
| VI.º Jour. Jésus-Christ mis en signe de contrad | lictìon: in- |
| crédulité des Juiss après la résurrection       |              |
| -<br>-                                          | . 117        |
| VII. Jour. Fausse et aveugle politique des Ju   | ifs dans la  |

| mort de Jesus-Christ, figure de la politique du siècle                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Page 121                                                                                                              |
| VIII. Joua. Profusion des parfums sur la tête et les pied                                                             |
| de Jésus, en différens temps.                                                                                         |
| LA DERNIÈRE SEMAINE DU SAUVEUR.                                                                                       |
| SERMONS OU DISCOURS DE NOTRE SEIGNEUR,                                                                                |
| depuis le dimanche des rambaux jusqu'a la cène.                                                                       |
| Premier Jobn. Entrée triomphante de notre Seigneur dans Jérusalem: il y est reconnu roi, fils de David, et le Messie. |
| II. Jour. Le règne de Jésus-Christ sur les esprits et sur<br>les cœurs, par ses miracles, par ses bienfaits et par    |
| sa parole.                                                                                                            |
| III.º Joua. Entrée triomphante de notre Seigneur. Tout                                                                |
| en avoit été prédit jusqu'aux moindres circonstances.                                                                 |
| r <b>3</b> g                                                                                                          |
| IV.º Jour. Jérusalem, figure de l'ame livrée au péché.                                                                |
| Notre Seigneur prédit ses malheurs. 143                                                                               |
| V. Jour. Dernier séjour de Jésus-Christ en Jérusalem,                                                                 |
| plus digne de remarque.                                                                                               |
| VI. Jour. Caractère d'autorité dans le triomphe de Jésus-                                                             |
| Christ. Son zèle pour la sainteté du temple. 147                                                                      |
| VII.º Jour. Caractère d'humiliation dans le trionsphe                                                                 |
| même du Sauveur. Jalousie des pharisiens. 151                                                                         |
| VIII.º Jour. Le même sujet.                                                                                           |
| IX.º Jour. Jésus donne lui-même à son triomphe le ca-                                                                 |
| ractère d'humiliation et de mort qu'il devoit avoir.                                                                  |
| Effets différens que fait le triomphe de Jésus-Christ                                                                 |
| dans les Juiss et dans les gentils.                                                                                   |
| X. Jour. Jésus-Christ est le grain de froment. Les mem-                                                               |
| bres doivent mourir comme le chef. 158                                                                                |
| XI.º Jour. Suivre Jésus à l'humiliation, à la mort. 160                                                               |
| XII . Jour. Caractère d'humiliation et de mort dans le                                                                |

| •                                                    |                 |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| triomphe de Jesus. Le trouble de son ame est r       | otre            |
| · instruction et notre remède. Page                  | : 161           |
| XIII. Joun. Trouble de Jésus. Combat et victoire,    | hotre           |
| modèle.                                              | 16 <del>3</del> |
| XIV. Jour. Voix du ciel rend témoignage à la glois   | re de           |
| Jésus dans son triomphe.                             | 164             |
| XV. Jour. Mystères de la voix celeste : le mond      | ie va           |
| être jugé en jugeant Jésus-Christ.                   | 167             |
| XVI.º Jour. Vertus de la croix. Jésus tire, tout 1   | par la          |
| croix. Le suivre jusqu'à la croix.                   | 169             |
| XVII.º Jour. Les incredules n'euvrent point les ye   | eux à           |
| la lumière : ils marchent dans les ténèbres.         | 172             |
| XVIII.º Joun. Etst de ceux de qui la lumière se      |                 |
| Jésus se cache d'eux. Merveilles de cette journ      | ée de           |
| triomphe.                                            | ¥75             |
| XIX. Jour. Réflexions sur les merveilles de la pre   |                 |
| journée. Il fast continuer sans relache l'envre de   | e Dieu          |
| à l'exemple de Jésus-Christ.                         | 177             |
| XX.º Jour. Figuier desséché : figure de l'ame stér   | ile, et         |
| same bunnes œuvres.                                  | 178             |
| XXI. Joux. Le prodige des prodiges: l'homme          |                 |
| de la puissance de Dieu par la foi et par la prière  |                 |
| XXII. Jour. La prière persévérante; elle tient       | _               |
| plénitude de la foi.                                 | 184             |
| XXIII.º Jour. Distinction des jours de la dernière s |                 |
| du Sanveur. Matière de ses derniers discours.        | r86             |
| XXIV. Jour. Jésus refuse de répondre aux questin     |                 |
| Juis superbes et incrédules ; et répend aux          |                 |
| humbles et dociles.                                  | 187             |
| XXV. Joun. Avenglement des hommes, plus dis          | posés à         |
| croire saint Jean que Jésus-Christ même.             | 191             |
| XXVI.º Jour. Les Juis incrédules confondus par le    | temoi           |
| guage de stint Jean.                                 | 192             |
| XXVII.º Jour. Parabole des deux fils désobéissans    |                 |
| cation aux chrétieus laches et tièdes et aux faux    | dévots          |

| XXVIII.º Jour. Parabole des vignerons, prise de Dav      | id et |
|----------------------------------------------------------|-------|
| d'Isaie. Juste punition des Juiss: leur héritage trans   | sféré |
| aux gentils. Page                                        | : 196 |
| XXIX. Jour. Ce que c'est que rendre des fruits es        | 1 80n |
| temps, et cette parole : L'héritage sera à nous.         | 102   |
| XXX. Jour. Aveuglement des Juiss de méconnoîts           | re le |
| Christ, qui est la pierre de l'angle qu'ils ont rejetée. |       |
| XXXI.º Jour. Parabole du festin des noces. Les Juiss     |       |
| les conviés qui refusent d'y venir.                      | 205   |
| XXXII. Jour. Les pauvres et les infirmes sont les        | con-  |
| viés au festin. Forcez-les d'entrer.                     | 210   |
| XXXIII. Jour. Robe nuptiale, le festin est prêt : pr     | épa-  |
| ration à la sainte Eucharistie : noces spirituelles.     | 212   |
| XXXIV. Joun. Entrer au festin des neces sans l'h         | abit  |
| nuptial. Beaucoup d'appelés et peu d'élus. Petit t       | rou-  |
| peau chéri de Dieu.                                      | 216   |
| XXXV.º Jour. Consultation frauduleuse, et déci           | sion  |
| pleine de merveille et de vérité. Rendez à Césal         | r ce  |
| qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu.            | 220   |
| XXXVI.º Jour. Injustice des Juiss envers Jésus-Chi       | ist.  |
| Jésus calomnié, opprimé par la puissance publique,       | en    |
| maintien l'autorité.                                     | 224   |
| XXXVII.º Jour. Réflexions sur ces paroles, De qui        | est   |
| cette image? Le chrétien est l'image de Dieu. Il         | doit  |
| vivre de la vie de Dieu.                                 | 227   |
| XXXVIII. Jour. Sur ces paroles : A Dieu ce qui e         | st à  |
| Dieu.                                                    | 229   |
| XXXIX.º Jour. Terrible punition des corrupteurs          | de    |
| l'image de Dieu.                                         | 232   |
| XL. Jour. Question des sadducéens sur la femme qu        | ui a  |
| eu sept maris l'un après l'autre. Jésus-Christ déta      |       |
|                                                          | 233   |
| XLI. Jour. Immortalité de l'ame; résurrection des co     | rps.  |
|                                                          | 238   |
| KLII.º Jour. Le grand commandement de la loi, l'am       | our   |
| •                                                        | 262   |

| XLIII.º Jour. Réflexion sur le même commandement dans  | 15         |
|--------------------------------------------------------|------------|
| la loi. Page 24                                        | 7          |
| XLIV. Jour. Accomplissement du précepte de l'amour     | ۲,         |
| en tout temps, en tout lieu. 25                        | Ó          |
| XLV. Jour. La loi inculque l'amour de Dieu avec un     | e          |
| nouvelle force. 25                                     | <b>3</b>   |
| XLVI. Jour. Conclusion. Nécessaire d'aimer Dieu, et d  | le         |
| garder ses préceptes. 25                               | _          |
| XLVII. Jour. Second commandement semblable au pro      | <b>e-</b>  |
| mier: l'amour du prochain.                             | 57         |
| XLVIII. Jour. Réflexions sur notre amour pour Dieu     | et         |
| pour le prochain.                                      | òo         |
| XLIX. Joua. Suite des mêmes réflexions. Lumière et de  | <b>ć-</b>  |
| lectation: attraits de l'amour de Dieu. 26             | <b>i3</b>  |
| L. John. Suite des mêmes réslexions. L'amour doit tou  | 1-         |
| jours croître.                                         | <b>i6</b>  |
| LI.º Jour. Pratique de la charité dans l'Oraison domin | i-         |
| cale.                                                  | 37         |
| LII. Jour. Jésus-Christ, médiateur: Dieu: roi: pontif  | e.         |
| ´ 2'                                                   | 7 <b>7</b> |
| LIII. Jour. Chaire de Moise: chaire de Jésus-Christ    | et         |
| des apôtres.                                           | _          |
| LIV. Jour. L'autorité de la synagogue reconnue et re   |            |
| commandée par Jésus-Christ dans le temps mên           |            |
| qu'elle conjure contre lui.                            | 37         |
| LV. Jour. L'autorité de la synagogue cesse à la destru |            |
| tion du temple et du peuple de Dieu. Immobilité        | de         |
| l'Eglise chrétienne.                                   | _          |
| LVI. Jour. Caractère des docteurs juis, sévères, orgue | il-        |
| leux, et hypocrites.                                   | <b>3</b> 6 |
| LVil. Jour. Jesus-Christ seul père, seul maître. 20    | _          |
| LVIII.º Jour. Les Væ, ou les malheurs prononcés conti  | re         |
| les faux docteurs.                                     |            |
| LIX. Jour. Docteurs juis, conducteurs aveugles et is   |            |
| gensés. 30                                             | ,4         |

| LX. Jour. Guides aveugles attachés aux petites   | choses,     |
|--------------------------------------------------|-------------|
|                                                  | ege 306     |
| LXI.º Jour. Suite. Sépulcres blanchis.           | 308         |
| LXII.º Jour. Docteurs juis persécuteurs des proj | phètes :    |
| leur punition.                                   | 309         |
| LXIII.º Jour. Lamentations, pleurs de Jésus sur  | Jérusa-     |
| lem.                                             | 311         |
| LXIV. Jour. Vices des docteurs de la loi; oster  | itation;    |
| superstition; corruption; erreurs marquées p     | ar saint    |
| Marc et par saint Luc.                           | 313         |
| LXV. Jour. Les Pæ, ou les malheurs prononcés p   | ar notre    |
| Seigneur contre les docteurs de la loi.          | 316         |
| LXVI. Jour. Quel est le vrai prix de l'argent.   | Veuve       |
| donnant de son indigence.                        | 317         |
| LXVII. Jour. Ruine de Jérusalem et du temple.    | 319         |
| LXVIII. Jour. La ruine de Jérusalem, et celle du | monde:      |
| pourquoi prédites ensemble?                      | 321         |
| LXIX. Jour. Les marques particulières de la r    |             |
| Jérusalem, et de la fin du monde.                | 323         |
| LXX. Jour. Les marques de distinction de ces de  | _           |
| nemens expliqués encore plus en détail en sa     |             |
| thieu, en saint Marc et en saint Luc.            | 325         |
| LXXI. Jour. Deux sièges de Jérusalem prédits p   | •           |
| Seigneur.                                        | 328         |
| LXXII.º Joun. Réflexions sur les maux extrême    | as de ces   |
| deux siéges.                                     | <b>33</b> o |
| LXXIII.º Jour. Suite des réflexions sur les men  | mes cala-   |
| mités.                                           | 333         |
| LXXIV. Jour. Réflexions sur les eirconstances    | de la fin   |
| du monde. La terreur de l'impie. La conf         | iance du    |
| fidèle.                                          | 386         |
| LXXV. Jour. Le même sujet.                       | 337         |
| LXXVI. Jour. Ges prédictions certaines: leur a   |             |
| sement proche : leur jour inconnu.               | 3330        |

| LXXVII.º Joua. Le jour du jugement dernier n'a pe                                                | a être       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| inconnu au Fils de Dieu.                                                                         | ge 34 1      |
| LXXVIII.º Joua. Ce dernier jour est' connu au F                                                  | ils de       |
| Dieu; mais non pas pour nous l'apprendre.                                                        | 344          |
| LXXIX.º Jour. Raisons profondes de notre Sar<br>d'user de réserves mystérieuses pour l'instructi |              |
| son Eglise: mais non pour autoriser les hommes                                                   | à user       |
| d'équivoques et de restrictions mentales.                                                        | <b>35</b> 0  |
| LXXX. Jour. Ce qui doit être commun à ces deux g                                                 | rands        |
| événemens : séduction générale.                                                                  | <b>353</b> , |
| LXXXI. Jour. Le même sujet. Guerres, famines, p                                                  | estes,       |
| tremblemens de terre, maux extrêmes.                                                             | 356          |
| LXXXII. Jour. Persécution terrible de l'Eglise,                                                  | trahi-       |
| sons, charité refroidie.                                                                         | 359          |
| LXXXIII. Jour. Réflexions sur plusieurs circonstan                                               | ces de       |
| ces deux événemens.                                                                              | 362          |
| LXXXIV. Jour. Réflexions sur d'autres circonstance                                               |              |
| LXXXV. Jour. Instructions à recueillir. Se tenir                                                 | _            |
| veiller à toute heure. L'un pris, l'autre laissé.                                                | 368          |
| LXXXVI. Jour. Le père de famille: ses serviten                                                   | ra: la       |
| figure du voleur.                                                                                | <b>3</b> 7 1 |
| LXXXVII. Jour. L'économe fidèle et prudent :                                                     |              |
| compense.                                                                                        | 375          |
| LXXXVIII. Joun. Le serviteur méchant et viole                                                    | nt : 5a      |
| punition.                                                                                        | 378          |
| LXXXIX. Jour. Vierges sages, et folles.                                                          | <b>38</b> 0  |
| XC.º Jour. Parabole des dix talens et des dix mines                                              | s. 384       |
| XCI. Jour. Jugement dernier.                                                                     | 388          |
| XCIL.º Jour. Séparation des justes et des impies.                                                | 390          |
| XCIII. Joun. Venez benis: Allez maudits.                                                         | 392          |
| XCIV. Jour. J'ai eu faim: j'ai eu soif. Nécessité d                                              | •            |
| mône : son mérite et sa récompense.                                                              | 394          |
| XCV. Jour. J'ai eu faim, j'ai eu soif, transportes                                               | en la        |
| personne de Jésus-Christ.                                                                        | 397          |

| XCVI. Joun. Venez, les bénis de mon Père: ré       | compense    |
|----------------------------------------------------|-------------|
| 7 •                                                | Page 403    |
| XCVIL. JOUR. Retirez-vous, maudits: allez au       | •           |
| nel: condamnation des impies.                      | 405         |
| CXVIII.º Jour. Jérémie, figure de Jésus-Chris      | •           |
| tions de ce prophète.                              | 408         |
| XCXIX. Jour. Les souffrances de Jérémie.           | 413         |
| C.º Jour. Jérémie persécuté par ses disciples.     | •           |
| publique.                                          | 415         |
| CI. Jour. Jérémie dans le cachot ténébreux.        | 4.19        |
| CII. Jour. Jérémie, figure de Jésus-Christ p       |             |
| tience.                                            | 419         |
| CIII. Jour. Patience de Jérémie dans le cacho      | t. 423      |
| CIV. Jour. Jérémie priant avec larmes pour s       | on peuple   |
| qui l'outrage, figure de Jésus-Christ.             | 427         |
| CV. Jour. Jérémie excuse au moins son peupl        | e, n'osant  |
| prier pour lui.                                    | 429         |
| CVI. Jour. Les Juis mêmes reconnoissent Jére       | émie pour   |
| leur intercesseur.                                 | 432         |
| CVII. Jour. Dieu rejette l'intercession de ce proj | phète. 433. |
| CVIII.º Jour. Regrets de Jérémie de n'être         | _           |
| que pour annoncer des malheurs.                    | 435         |
| CIX.º Jour. Jérémie annonce à son peuple sa        | lélivrance. |
|                                                    | 439         |
| CX. Jour. Jonas dans le ventre de la baleine; a    | utre figure |
| de Jésus-Christ.                                   | 443         |
| CXI. Jour: Prédication de Jonas à Ninive.          | 448         |
| LA CÈNE - PREMIÈRE DARTIE                          | <b>t</b> .  |

CE QUI S'EST PASSÉ DANS LE CÉNACLE, ET AVANT QUE JÉSUS-CHRIST SORTIT.

PREMIER JOUR. Le Cénacle préparé. 453 II. Jour. La Pâque. La vie du chrétien n'est qu'un pas-458 sage.

|                                                     | 9         |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| III. Jour. Lavement des pieds. Puissance de Jésus   | •         |
| ·                                                   | age 461   |
| IV.º Jour. Tout remis entre les mains de Jésus      |           |
| spécialement les élus.                              | 464       |
| V.º Jour. Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme.    | •         |
| VI. Jour. Jésus-Christ, Dieu de Dieu, sorti de Di   | _         |
| VII. Jour. Jésus-Christ sorti de la gloire de Die   |           |
| voit retourner.                                     | 471       |
| VIII. Jour. Jésus-Christ en vient au lavement d     |           |
|                                                     | 473       |
| IX. Jour. Pierre refuse de se laisser laver les pie | •         |
| il obéit.                                           | 475       |
| X. Jour. Se laver des moindres taches. Vous ét      | •         |
| mais non pas tous.                                  | 477       |
| XI. Jour. Judas lavé comme les autres.              | 481       |
| XII.º Joun. Lavement des pieds commandé.            | _         |
| humilité.                                           | 482       |
| XIII.º Jour. Trouble de Jésus: Un de vous me        | trahira.  |
|                                                     | 485       |
| XIV. Jour. Qu'est-ce que le trouble de Jésus.       | 488       |
| XV. Jour. L'horreur du péché, cause du tro          | ouble de  |
| notre Seigneur.                                     | 490       |
| XVI.º Jour. Ce trouble étoit volontaire en no       | otre Sei- |
| gneur, et nécessaire pour nous.                     | 492       |
| XVII.º Jour. J'ai désiré d'un grand désir de man    | ger cette |
| pâque. Jésus-Christ notre pâque.                    | 496       |
| XVIII. Jour. Jésus-Christ mange la pâque ave        | ec nous:  |
| nous devons la manger avec lui.                     | 500       |
| XIX.º Jour. L'eucharistie mémorial de la mort       | t du Sau- |
| veur.                                               | 504       |
| XX.º Jour. Paroles de Jésus, pour toucher Judas     | s de com- |
| ponction.                                           | 509       |
| XXI.e Jour. Pacte, et trahison de Judas.            | 514       |
| XXII. Jour. Institution de l'eucharistie.           | 517       |
| XXIII.º Jour. Fruit de l'eucharistie: vivre de      | •         |
| Jésus-Christ.                                       | 521       |
|                                                     |           |

| 670 TABLE.                                           |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| XXIV. Jour. Par la communion, le fidèle consomme     | mé en      |
|                                                      | e 524      |
| XXV. Jour. L'eucharistie est le gage de la rémission | •          |
| péchés.                                              | 52g        |
| XXVI. Jour. Jésus-Christ notre victime et notre      | •          |
| riture.                                              | 532        |
| XXVII. Jour. Notre Seigneur avoit promis sa ch       |            |
| son sang dans l'eucharistie.                         | 536        |
| XXVIII.º Jown. La foi donne l'intelligence de ce my  | -          |
|                                                      | 54 t       |
| XXIX.º Jour. La vie éternelle est le fruit de l'e    | •          |
| ristie.                                              | 542        |
| XXX. Jour. Désir insatiable de l'eucharistie.        | 546        |
| XXXI. Jour. Nouveaux murmurateurs Capharnaite        | •          |
| XXXII.e Jour. Notre Seigneur neus donne à mang       | •••        |
| même cerps qu'il a pris pour nous.                   | 55x        |
| XXXIII.º Jour. Présence réelle du corps et du san    |            |
| Jésus-Christ dans l'eucharistie.                     | 554        |
| XXXIV. Jour. Manger et boire le corps de notre       | •          |
| gneur récliement et avec foi.                        | 558        |
| XXXV. Jour. Manger le corps, et boire le sang de     | Jésus-     |
| Christ, c'est y participer véritablement et réelle   |            |
| •                                                    | <b>560</b> |
| XXXVI.º Jour. Renaissance spirituelle expliquée      | e par      |
| notre Seigneur à Nicodéme.                           | 564        |
| XXXVII. Jour. L'eucharistie est la participation     | réelle     |
| au corps et au sang de notre Seigneur, en mémoi      | ire de     |
| sa mort soufferte pour nous.                         | 567        |
| XXXVIII.º Joua. Scandale des disciples.              | 569        |
| XXXIX. Jour. Quel est le sujet de ce scandale.       | 571        |
| XL. Joua. Quelle sut l'incrédulité des Capharnaïtes. | 575        |
| XII. Jour. Qu'est-ce à dire: La chair ne sert de     | rien?      |
| •                                                    | 579        |
| XLII. Jour. Discernement des disciples fidèles et d  | ės in-     |
| crádules                                             | 583        |

XLIII. Jour. Saint Pierre et les catholiques s'attachent à

| Jésus-Christ et à l'Eglise : les Capharnaïtes et le | es héré-            |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>V</b> 2                                          | age 586             |
| XLIV. Jour. Communion indigne.                      | 592                 |
| XLV. Jour. Qui sont ceux qui communient indige      | nement.             |
| •                                                   | <b>5</b> 96         |
| XLVI.º Jour. La communion est la préparation à      | la mort             |
| de Jésus-Christ.                                    | <b>5</b> 98         |
| XLVII.º Jour. La persévérance, effet de la com      | munion.             |
|                                                     | 600                 |
| XLVIII. Jour. S'éprouver soi-même.                  | <b>601</b>          |
| XLIX. Jour. Sommaire de la doctrine de l'euc        | haristie.           |
|                                                     | <b>6</b> 0 <b>5</b> |
| L. Jour. L'eucharistie est la force de l'ame et d   | lu corps.           |
|                                                     | 609                 |
| LI. Joun. L'eucharistie est le viatique des mour    |                     |
| LII. Jour. L'eucharistie jointe par Jésus-Christ    |                     |
| quet ordinaire, figure de la joie du banquet        |                     |
|                                                     | 614                 |
| LIII.º Joun. L'eucharistie unie par Jésus-Christ    | _                   |
| commun, est plus semblable à l'ancienne pâqu        |                     |
| LIV. Jour. L'eucharistie jointe au repas comm       | , .                 |
| prend à sanctifier tout ce qui sert à nourrir       | _                   |
| LV. Jour. Pouvoir donné à l'Eglise de change        | 620                 |
| n'est pas de l'essence de l'institution divine. La  | -                   |
| nion sous une espèce suffisante et parsaite.        | -0mmu<br>622        |
| LVI. Jour. Adoration, exposition, réserve de        |                     |
| ristie.                                             | 627                 |
| LVII. Jour. Le sacrifice.                           | 631                 |
| LVIII. Jour. Simplicité et grandeur de ce sacri     |                     |
| LIX.º Jour. L'Agneau devant le trône de Dieu.       | 63 <sub>9</sub>     |
| LX. Jour. Jésus notre victime, donné à la croix     |                     |
| dans l'eucharistie.                                 | -, donac<br>640     |
| LXI. Joun. L'eucharistie est le sang du nouve       | •                   |
| ment.                                               | 645                 |
|                                                     | -7-                 |

| 072                    | TABLE.                               |
|------------------------|--------------------------------------|
| LXII. Jour. C'est le r | iouveau Testament par le sang de     |
| notre Seigneur.        | Page 648                             |
| LXIII.º Jour. La mess  | se est la continuation de la cène de |
| Jésus-Christ.          | <b>651</b>                           |
| LXIV. Jour. La comm    | aunion. Il faut communier au moins   |
| en esprit.             | 654                                  |
| LXV. Jour. L'action    | de grâces: 656                       |

FIN DE LA TABLE DU TOME NEUVIÈRE.

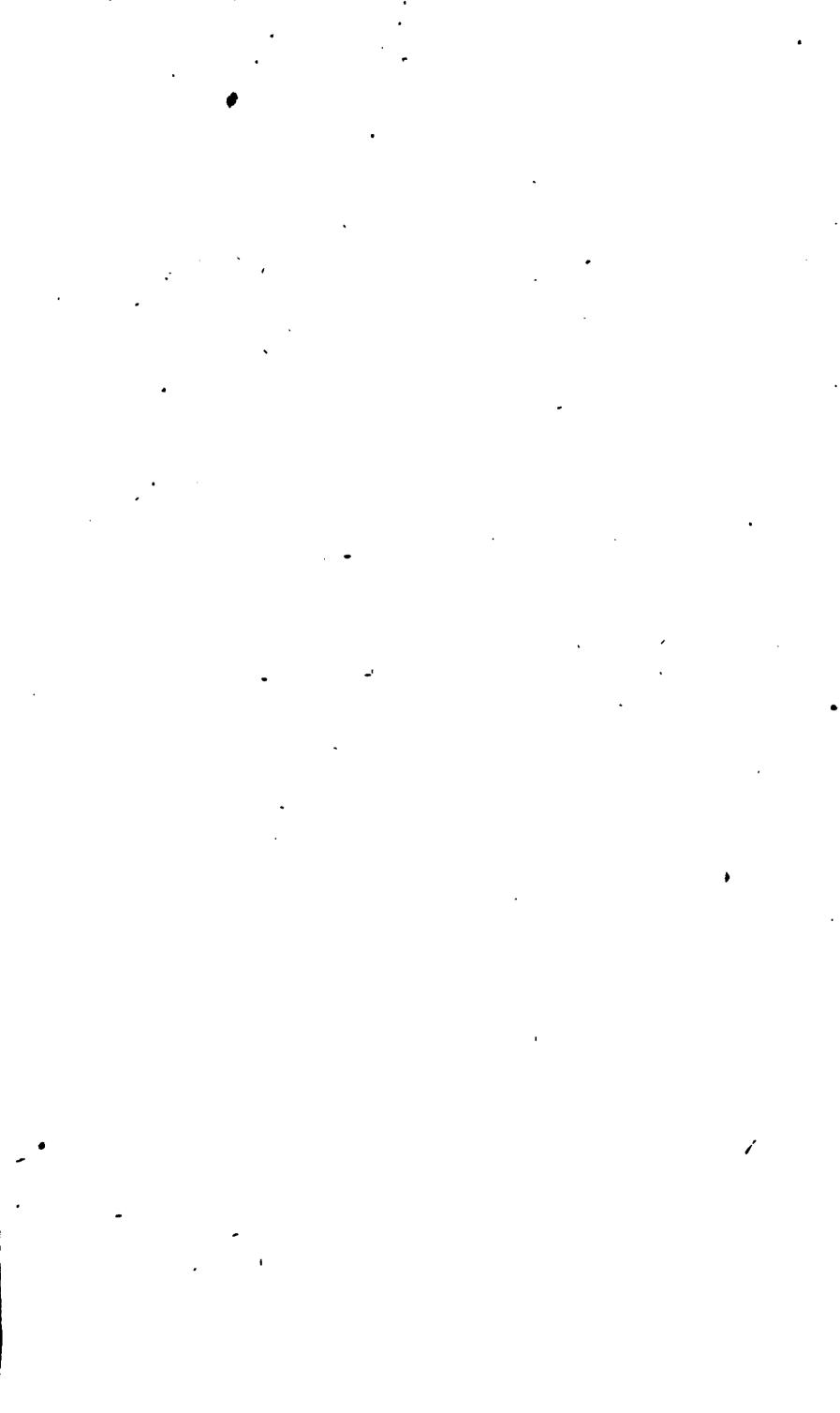

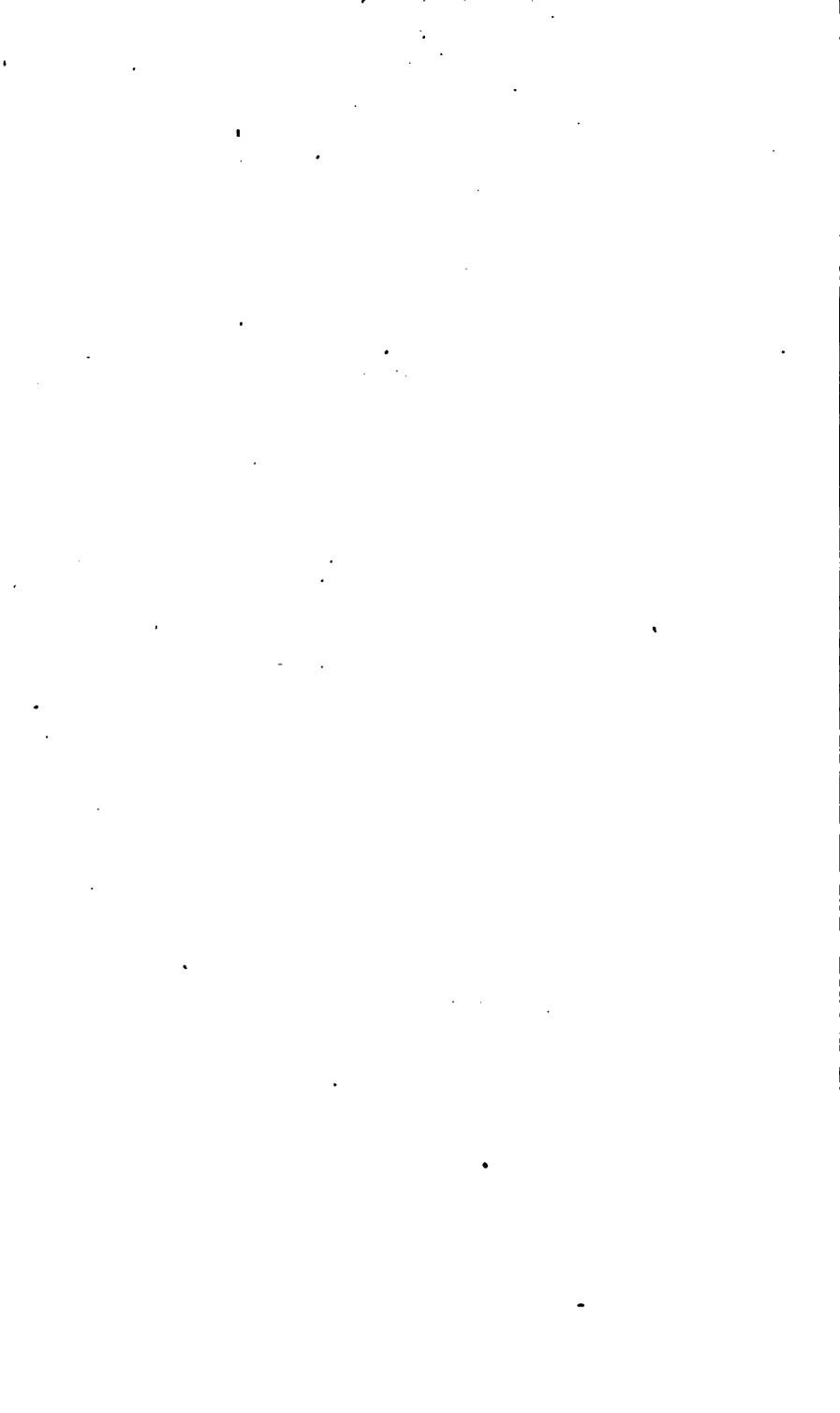

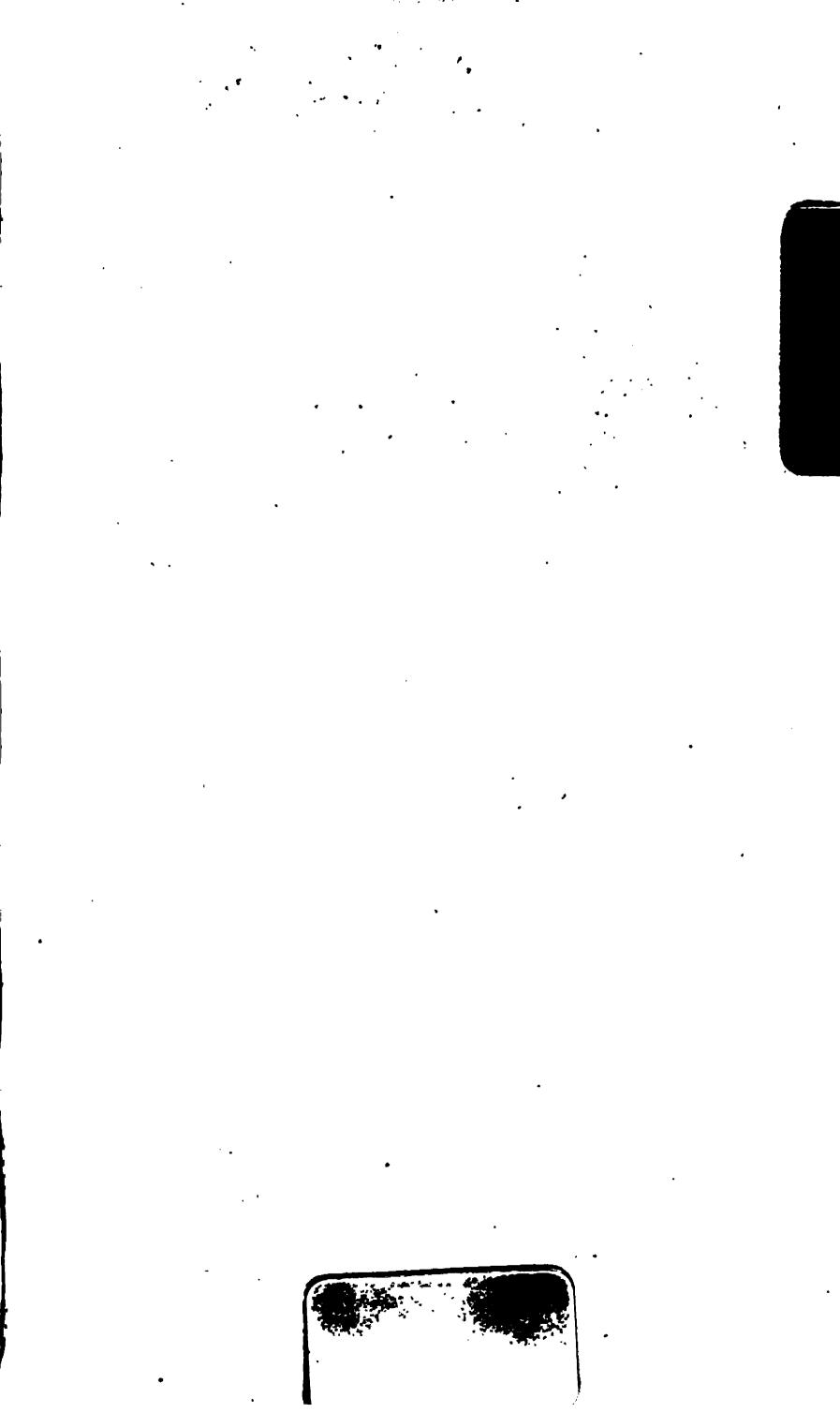